

Digitized by the Internet Archive in 2008 with funding from Microsoft Corporation

## LETTRES

DΕ

## SAINTE CATHERINE DE SIENNE

PAR E. CARTIER

TOME I



## PARIS

LIBRAIRIE DE M<sup>me</sup> V° POUSSIELGUE-RUSAND RUE SAINT-SULPICE, 23

1858

BX 4700 C4 A2864 1858

## INTRODUCTION

Nunquam sic locutus est homo, et absque dubio ista non est mulier quæ loquitur; imo Spiritus Sanctus loquitur in ea.

(Lettre du B. E. Maconi.)

L'action de la Providence, dans l'humanité comme dans la nature, est toujours souveraine. Elle gouverne les peuples par des lois justes et bonnes; ceux qui les observent y puisent une séve de vie et de grandeur, tandis que ceux qui s'en éloignent trouvent nécessairement la décadence et la ruine. Dieu cependant, pour défendre son plan général contre les égarements de la liberté humaine, manifeste quelquefois sa miséricorde et sa puissance par des secours inespérés. La main des faibles relève les forts, et ceux qui devaient périr sont miraculeusement sauvés.

La France a été ainsi délivrée par la Providence. L'ennemi avait envahi son territoire, ses armées étaient vaincues, ses princes divisés, et le successeur de saint Louis, trahi par une mère coupable, perdait dans une vie frivole

ı.

les derniers lambeaux de sa royauté. Le Dieu de Judith et de Débora, pour sauver cette nation, qui lui était chère, choisit une jeune fille qui gardait les troupeaux dans une vallée paisible de la Lorraine. Jeanne d'Arc entendit des voix mystérieuses, et leur obéit. Elle s'arma d'une épée qui l'attendait à l'ombre d'un autel; sa bannière, victorieuse à Orléans, conduisit son souverain dans la ville où le pouvoir du Ciel devait consacrer celui de la terre. Puis, quand sa mission fut terminée, Jeanne d'Arc couronna par le martyre la pureté de sa vie et de sa gloire. Elle triompha une dernière fois des Anglais, qui se déshonorèrent par son supplice, et elle monta sur le bûcher comme une victime sans tache dont la mort devait obtenir le salut de sa patrie. Vierge sainte et sublime, Jeanne d'Arc doit avoir un culte dans tous les nobles eœurs, et son souvenir y faire naître un élan de reconnaissance vers Dieu, qui, par son moyen, sauva la France.

Quelque grand que soit ce miracle historique, Dieu en fit un plus grand lorsqu'il donna sainte Catherine de Sienne à l'Église. Il ne s'agissait pas seulement des intérêts passagers de la terre, il fallait encore sauvegarder ceux du ciel, et préserver d'une ruine inévitable cette monarchie pontificale sur laquelle reposent l'unité du dogme, la force de la hiérarchie et la perpétuité de l'enseignement. L'Église, au xive siècle, subissait une de ces épreuves terribles qui nécessitent l'intervention extraordinaire de la Providence. Ce que

la violence des persécutions et les ruses de l'hérésie n'avaient pu faire, la séduction de la richesse et de la puissance allait l'accomplir. La foi s'affaiblissait, l'ardeur des croisades était éteinte, et partout les chrétiens se combattaient. La politique perfide de Philippe le Bel et les caresses des rois de France menaçaient de plus corrompre et de plus détruire que l'ambition et les guerres des empereurs d'Allemagne. L'Église, dans la personne des papes, était captive sur les bords du Rhône. Le tombeau des Apôtres était silencieux et sans gloire. Rome, livrée à l'anarchie, voyait renouveler sa ruine, et l'œuvre de tant de siècles et de tant de saints paraissait au moment de périr.

Cette fois, Dieu, pour la protéger, ne choisit pas un de ces génies longuement préparés dans la solitude du cloître. Ce ne fut pas Hildebrand ou Bernard, dont la haute intelligence et la ferme volonté prévalurent dans la tempète. Son regard miséricordieux s'arrêta sur une pauvre jeune femme sans naissance et sans instruction, et il en fit un prodige de sainteté, de sagesse et d'autorité. Cette voix humble et douce domina l'orage. Sainte Catherine de Sienne tira Grégoire XI des enivrements de la patrie, brisa les chaînes trop aimées de sa captivité, et le ramena dans la Ville sainte. Elle combattit les scandales, réconcilia les haines, pacifia l'Italie bouleversée; puis, lorsque s'éleva le schisme d'Occident, conclusion fatale de la décadence des mœurs et de l'influence française, elle accourut soutenir Urbain VI,

défendre l'unité de l'Eglise auprès des princes de la terre, et mourir enfin en holocauste, victorieuse de cette puissance infernale qui ne doit jamais prévaloir

Cette action de sainte Catherine de Sienne dans l'Église a été jusqu'à présent méconnue en France. Nous allons la montrer dans les événements contemporains et dans les lettres dont nous donnons la traduction. Ce sera le complément de la tâche que nous nous étions imposée. En publiant la Vie de sainte Catherine de Sienne, écrite par le bienheureux Raymond de Capoue, nous avons prouvé sa sainteté par un témoignage d'une incontestable fidélité. Son Dialogue nous a fait connaître la beauté de son intelligence et la pureté de sa doctrine. Il nous reste à voir maintenant comment Dieu utilisa ces éléments d'action pour sa gloire et son Église.

L'histoire de sainte Catherine touche à des événements et à des doctrines qui intéressent la France; elle se rattache au séjour des papes à Avignon, à leur retour en Italie et au grand schisme d'Occident, dont la politique de nos rois fut la cause principale. Elle peut par conséquent éclairer quelques points obscurs de nos annales, et dissiper des préjugés sur nos rapports avec le Saint-Siége. Il faudrait peut-être la faire précéder de quelques considérations générales sur la constitution divine et sur l'indépendance nécessaire de l'Église. Il ne serait pas inutile aussi d'exposer les faits qui préparèrent le xive siècle; car tout s'enchaîne dans la vie de l'Église. Chaque époque, en unissant le passé et l'ave-

nir, fait comprendre le plan que la Providence poursuit avec une admirable unité. La vérité ne change jamais. Les générations se succèdent, mais les principes et leurs conséquences sont toujours les mêmes. Les questions qui agitèrent le moyen âge ne nous sont donc pas étrangères. Nous ne chercherons pas cependant à les traiter dans les limites étroites de cette introduction; nous laisserons sainte Catherine les résoudre par sa douce et lumineuse doctrine.

Notre intention est de tracer une esquisse rapide de sa vie publique. Le bienheureux Raymond l'indique à peine dans sa Légende. Nous ne devons pas nous en étonner : il rendait témoignage de la sainteté de celle dont il pouvait, plus que tout autre, connaître les vertus, et il n'avait pas besoin de raconter à ses contemporains les choses qui s'étaient accomplies sous leurs yeux; il lui était d'ailleurs difficile de bien exposer des événements que le temps n'avait pas encore expliqués. Il faut à l'histoire l'éloignement de la postérité pour bien juger le passé. Le bienheureux Raymond ne fait donc pas connaître l'action extraordinaire de sainte Catherine sur son siècle; on peut même dire qu'il la cache plutôt qu'il ne la révèle. L'esprit, captivé par ces pages si riches d'onction et de poésie, ne sait trouver dans une existence si courte et si pleine, au milieu de tant de prières, d'extases, de pénitences et d'actes d'une héroïque charité, le temps consacré aux affaires publiques, à ses ambassades, et à ses rapports avec tous les États et toutes les puissances de son époque. C'est à peine si on découvre çà et là quelques passages qui servent de dates, de points de repère à cette vie extérieure aussi surprenante, aussi merveilleuse que sa vie intérieure. Ces deux vies, du reste, se complètent l'une par l'autre. La vie intérieure est le principe de la vie extérieure; elle explique l'action toute-puissante de sainte Catherine, et cette action prouve les grâces ineffables dont Notre-Seigneur comblait sa fidèle épouse.

L'histoire de sainte Catherine de Sienne est tout entière dans ses lettres, mais il faut savoir l'y découvrir. Les événements y sont rarement discutés. Sainte Catherine les contemple d'une sphère supérieure, et les éclaire d'une lumière divine qui les explique et les juge. Ses lettres sont pour ainsi dire purement spirituelles. Lorsqu'elle s'adresse aux souverains pontifes et aux princes de la terre, elle voit en Dieu les dispositions secrètes de leurs àmes, et elle leur propose une vérité qui doit être la règle de toute leur conduite. C'est à peine si quelques passages indiquent à quelle circonstance cette vérité s'applique, en même temps qu'ils montrent quelle autorité notre Sainte avait sur ses plus illustres contemporains. Ses lettres perdraient donc beaucoup de leur valeur historique, si le lecteur ne pouvait les rattacher aux événements, et les apprécier dans leurs rapports avec les personnes et les choses. C'est pour lui eu offrir le moyen, que nous avons entrepris ce travail préliminaire. Nous laisserons de côté les pieux récits du bienheureux Raymond, et nous ne rechercherons dans la vie de sainte Catherine que l'enchaînement des faits, afin de pouvoir en rapprocher successivement les lettres qu'il est impossible de classer dans un ordre chronologique (1).

Les recherches des savants sur la famille de sainte Catherine de Sienne paraissent établir d'une manière incontestable son origine française. Les auteurs les plus compétents disent que vers l'année 1282, un seigneur français nommé Tiezzo ou Teuzzo, vint à Sienne, et acheta de la république un terrain hors les murs; il y bâtit plusieurs habitations qui furent appelées le Bourg, Borgo. Il eut deux fils : l'ainé, nommé Bencivenne, fut le chef de la famille Borghèse; et le cadet, nommé Benencasa, fut le bisaïeul de Jacomo, père de sainte Catherine. La France ne déclinera pas cet honneur, que lui offre l'érudition italienne (1).

Sainte Catherine vint au monde au moment où la peste noire envahissait l'Europe pour châtier la décadence du xiv<sup>e</sup> siècle. Elle naquit comme une promesse de salut, comme un arc-en-ciel dans la tempête, et l'on peut dire que la miséricorde et la vérité se rencon-

<sup>(1)</sup> La meilleure histoire de sainte Catherine de Sienne est celle qui a été publiée à Naples par le P. Alphonse Capecelatro, religieux de l'Oratoire. Storia di santa Caterina da Siena, et del Papato del suo tempo. Napoli, 1856.

<sup>(2)</sup> Gigli, Diario Sanese. — Firenze illustrata, p. 201. — Miscellanee storiche. Bibl. de Sienne, t. XXVII, n. 10. — Storia di santa Caterina, 1 vol., p. 244.

trèrent, que la justice et la paix s'embrassèrent sur son berceau.

Sa vie devait être courte, et Dieu lui donna une sainteté prématurée. Ses lèvres enfantines connurent bientôt la prière, et la Grâce répandait un charme si grand sur sa personne, que tous se disputaient la douceur de sa présence. Dès l'àge de cinq ans, Notre-Seigneur, assisté de saint Pierre, de saint Paul et de saint Jean l'Évangéliste, la consacrait par une bénédiction miraculeuse, en lui apparaissant au sommet de l'église de Saint-Dominique (1). A sept ans, elle faisait vœu de virginité avec toute la maturité de la raison, et commençait son apostolat en prèchant à ses petites compagnes l'amour de Dieu et les austérités de la pénitence. Elle obéissait à l'inspiration céleste en vénérant les Frères Prècheurs et en baisant la trace de leurs pas. L'Esprit-Saint l'initiait à leur double vie contemplative et active, en lui faisant désirer à la fois la solitude et le ministère de la parole. Elle voulait se cacher au fond d'un désert et prendre des habits d'homme, à l'exemple de sainte Euphrosine, afin de pouvoir travailler à la conversion des àmes.

Avec la jeunesse vinrent les épreuves et les combats. Ses parents ignoraient son vœu, et voulurent la décider au mariage. Sa mère s'efforça de lui donner le goût de la toilette et le désir de plaire. Ces pensées frivoles ne

<sup>(1)</sup> Vie de sainte Catherine de Sienne, 1re part., ch. 2.

pouvaient entrer dans le cœur de Catherine; mais l'amitié qu'elle avait pour une de ses sœurs lui fit prendre quelque soin de sa parure. La pureté de son àme était si grande, que les instants consacrés aux choses du monde lui semblèrent un indigne outrage envers Dicu, et elle ne crut jamais assez l'expier dans les larmes et la pénitence. Ce fut la grande faute de sa vie, l'accusation la plus grave de ses confessions générales; et ses regrets étaient si amers, que son directeur ne pouvait la consoler.

A partir de cet instant, Catherine ne s'arrêta plus dans la voie du Christ. Elle coupa ses cheveux pour rompre avec le monde et se soumit à toutes les persécutions de ses parents, qui ne purent rien obtenir. Le signe de Dien était sur elle, comme la colombe que son père voyait pendant ses prières. La grâce la soutenait dans ses combats extérieurs et intérieurs. Le démon l'attaquait avec violence, mais Notre-Seigneur la protégeait et lui faisait toujours remporter la victoire. Le bienheureux Raymond raconte d'une manière admirable cette épopée de sa sainteté, ces épreuves qui grandissaient avec ses vertus, et ces austérités incroyables qui détruisaient la vigueur de sa jeunesse et lui laissaient les seules forces que lui donnaient dans l'action l'amour de Dieu et le zèle pour le salut des âmes.

A quinze ans, sainte Catherine revêtait l'habit des sœurs de la Pénitence de Saint-Dominique, réservé jusqu'alors aux veuves et aux personnes àgées. Dieu la préparait par cette vocation à la mission qu'elle avait à remplir dans le monde; il l'appelait à un Ordre spécialement consacré à la défense de la Foi et de l'Église. Elle ne devait pas se consumer d'amour pour Dieu dans la solitude du cloître et à l'ombre du sanctuaire; elle devait paraître en public, convertir les populations, pacifier l'Italie, et devenir le conseil et le soutien de la papauté.

Après trois années de retraite et de silence, sainte Catherine, devenue par un mariage mystérieux l'épouse du Sauveur, commenca son apostolat. Le bienheureux Raymond de Capoue raconte d'une manière poétique et touchante le passage de cette vie cachée, où elle eût désiré vivre et mourir, à cette vie publique, véritablement unique dans l'histoire de l'Église. Après avoir rappelé ces paroles du Cantique des cantiques : « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, mon immaculée, car ma tête est pleine de rosée, et ma chevelure est mouillée par les gouttes de la nuit. — J'ai quitté ma tunique, comment la reprendre? j'ai lavé mes pieds, comment les salir encore (1)? » il rapporte cet entretien, qui en est le sublime commentaire.

Notre-Seigneur dit à sainte Catherine: « Ouvre-moi, ouvre-moi par ton zèle la porte des àmes, afin que j'y puisse entrer; ouvre le chemin par lequel mes brebis iront chercher leur nourriture; ouvre pour moi, pour mon honneur, le trésor de la grâce et de la vérité, afin

<sup>(1)</sup> Vie de sainte Catherine de Sienne, ue part., ch. 1. - Cant. v, 2, 3.

de le répandre sur les fidèles; ouvre-moi, ma sœur par conformité de nature, mon amie par la charité intérienre, ma colombe par la simplicité de l'esprit, ma toute immaculée par la pureté de l'àme et du corps. » Sainte Catherine répond : « J'ai déjà dépouillé le vêtement des choses temporelles; comment le reprendre, puisque je l'ai jeté loin de moi; j'ai purifié de la boue du péché les pieds de mon affection, qui me portent où je vais, comment les salir encore? J'ai fui la société des hommes pour vous trouver, vous qui êtes mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant que j'ai obtenu miséricorde, que je possède votre grâce malgré mon indignité, dois-je abandonner ce trésor incomparable pour me mêler aux choses du monde, pour retomber dans mon ignorance et vous devenir peut-être odieuse? Non, Seigneur, non; votre bonté infinie ne commandera jamais à une âme une chose qui peut la séparer de vous. »

— « Calme-toi, ma fille bien-aimée; il faut accomplir toute justice, et faire fructifier ma grâce en toi et dans les autres. Bien loin de vouloir me séparer de toi, je veux m'y unir davantage par la charité du prochain. Tu sais que mon amour a deux commandements : il faut m'aimer et aimer le prochain : c'est là, selon mon témoignage, toute la loi et les prophètes. Je veux que tu observes ces deux commandements. Il te faut deux pieds pour marcher, et deux ailes pour voler au ciel. Tu ne dois pas oublier que dans ta jeunesse, le zèle des âmes que j'avais mis et développé dans ton cœur allait jusqu'à te

donner l'idée de prendre des habits d'homme et d'entrer, en te dépaysant, dans l'ordre des Frères Prècheurs, pour travailler à la conversion du prochain. Si tu as tant désiré l'habit que tu portes maintenant, c'est parce que tu avais une dévotion particulière à mon fidèle serviteur Dominique, qui a surtout fondé son Ordre pour le salut des àmes. Pourquoi t'étonner et te plaindre de ce que je te conduis où tu désires aller dès ton enfance.»

- « Seigneur, que votre volonté, et non la mienne, s'accomplisse en toutes choses. Je ne suis que ténèbres, et vous êtes la Lumière; je suis le néant, et vous êtes l'Ètre; je suis l'ignorance, et vous êtes la Sagesse du Père. Mais, Seigneur, permettez-moi de vous demander comment j'exécuterai votre parole? comment moi, qui suis si faible et si misérable, pourrais-je être utile aux àmes? Mon sexe s'y expose, vous le savez, pour bien des raisons. Les femmes n'ont aucune autorité sur les hommes, et les convenances nous interdisent des rapports fréquents avec eux. »
- « Ne suis-je pas Celui qui a créé le monde, et formé l'homme et la femme? Je souffle où je veux la grâce de mon esprit. Il n'y a pas pour moi de différence de sexe et de condition, et il m'est aussi facile de créer un ange qu'une fourmi, un ver de terre que des cieux nouveaux. Il est écrit de moi que j'ai fait tout ce que j'ai voulu, et rien de ce que l'esprit conçoit ne m'est impossible. Pourquoi donc t'inquiéter du moyen? N'en trouverais-je pas toujours un pour faire ma volonté? Je sais que ce n'est

pas la désobéissance, mais l'humilité, qui te fait parler de la sorte; et je veux que tu saches qu'à cette époque l'orgueil des hommes est devenu si grand, surtout dans ceux qui se croient sages et savants, que ma justice ne peut plus les supporter, et va les confondre par un juste jugement; mais parce que la miséricorde accompagne toutes mes œuvres, je veux d'abord leur donner une confusion salutaire, afin qu'ils se reconnaissent et s'humilient comme les Juifs et les gentils, quand je leur ai envoyé des insensés que je remplissais de ma divine sagesse. Oui, je leur donnerai des femmes, ignorantes et faibles par nature, mais sages et puissantes par ma grâce, pour confondre leur orgueil. S'ils se reconuaissent, s'ils s'humilient, s'ils profitent des enseignements que je leur offrirai dans ces vases fragiles, mais bénis, je serai pour eux plein de miséricorde. Mais s'ils méprisent cette honte salutaire, je leur enverrai tant d'humiliations, qu'ils deviendront la risée de tout le monde. C'est là le juste châtiment dont je frappe les orgueilleux. Plus ils veulent s'élever, plus je les abaisse au-dessous d'euxmêmes. Pour toi, n'hésite pas à m'obéir, car je veux que tu paraisses en public. Je t'accompagnerai partout, je continuerai à te visiter, et je te dirigerai dans tout ce qu'il faudra faire. »

Cet entretien est la préface de l'histoire de sainte Catherine. Il fait comprendre le dessein de Dieu et la soumission de son humble servante. Sainte Catherine doit être, par sa faiblesse et par l'absence de tout secours humain, un miracle de la Providence qui confondra l'orgueil des princes de la terre. Notre-Seigneur l'a formée et l'a instruite lui-même au milieu des douceurs et des épreuves d'une vie extraordinaire : il lui a donné pour force et pour doctrine l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et il l'envoie répandre dans toute l'Église le feu de la charité dont elle est embrasée. L'action de sainte Catherine se développe comme un incendie. Nous pouvons la suivre de son étroite cellule à la Cour pontificale, et voir comment cette pauvre et faible femme a pu conquérir une autorité si grande sur son siècle.

La grâce attrayante qui l'entourait comme une auréole dès son berceau, et qui lui donnait déjà des disciples dans les enfants de son âge, augmenta avec les années. Elle répandait dans l'éclat de sa jeunesse le parfum de l'innocence; et sa présence, au lieu de troubler ceux qui l'approchaient, leur communiquait au contraire le calme de la pureté (1). Lorsque l'amour de Dieu la conduisit à servir le prochain, elle accomplit les œuvres que nous admirons dans les saints. Elle aima d'un amour merveilleux les pauvres, se dépouilla pour eux de ses vêtements, les soigna dans leurs maladies, et triompha de la nature révoltée en renouvelant les actes héroïques de sainte Élisabeth (2). Mais ce fut surtout à secourir les âmes dont elle voyait les plaies qu'elle appliquait son zèle. Elle les ramenait à Dieu par ses prières et ses conseils;

<sup>(1)</sup> Déposition de frère Barthélemy, de Sienne, au procès de Venise.

<sup>(2)</sup> Vie de sainte Catherine, par le B. Raymond, nº part., ch. 3 et 4,

elle parlait sur les places publiques, et convertissait les multitudes d'hommes et de femmes que le bienheureux Raymond nous montre accourant des pays voisins, comme si elles étaient convoquées par une trompette mystérieuse. Sa parole même était souvent inutile: sa vue suffisait pour changer les cœurs et inspirer la plus vive contrition. Tous pleuraient leurs fautes et allaient les accuser; trois confesseurs qui l'accompagnaient ne pouvaient suffire à les entendre (1).

Sa sainteté cependant trouvait des incrédules et des contradicteurs. Sainte Catherine, à l'exemple de son divin Maître, était exposée aux murmures et aux vains jugements des hommes. Sa conduite était censurée, et les grâces extraordinaires dont Dieu la comblait étaient traitées d'hypocrites supercheries. Elle était injuriée, jetée à la porte de l'église, et frappée pendant ses extases. Ses directeurs ajoutaient à ses tourments en s'opposant à ses communions fréquentes et en condamnant son abstinence miraculeuse. Outre le témoignage du bienheureux Raymond (2), nous avons la preuve de ces persécutions dans une lettre adressée à un religieux de Florence. Il est impossible de s'exprimer avec plus de sagesse, de douceur et d'humilité.

Sainte Catherine remercie son contradicteur du saint zèle et des inquiétudes qu'il a pour son âme : elle est bien certaine qu'il n'a d'autre mobile que le désir de

<sup>(1)</sup> Vie de sainte Catherine, ne part., ch. 7.

<sup>(2)</sup> Ibid., ch. 5.

l'honneur de Dieu et de son salut. « Vous craignez pour moi, lui dit-elle, les illusions : cette crainte que vous avez, mon Père, au sujet de mon abstinence, ne m'étonne pas; et je vous assure que, si vous l'avez, je tremble moi-même, tant je redoute les tromperies du démon. Mais je me confie en la bonté de Dieu et je suis en garde contre moi-même, sachant bien que je ne puis rien en attendre. Vous me demandez si je crois ou si je ne crois pas pouvoir être trompée par le démon, et vous me dites que, si je ne le crois pas, c'est une preuve que je le suis. Je vous réponds que non-seulement pour ce fait, qui dépasse les forces naturelles, mais pour toutes mes autres actions, ma faiblesse et la malice du démon me remplissent toujours de crainte. Je pense que je puis être dans l'erreur; je sais et je vois que le démon a perdu la béatitude, mais non pas l'intelligence, et je comprends qu'avec cette supériorité d'esprit il pourrait bien me tromper; mais aussi je me réfugie et je m'appuie sur l'arbre de la très-sainte Croix; je m'y attache, et je suis persuadée que, si j'y reste fixée et clouée par l'amour et par l'humilité, tous les démons ne pourront rien contre moi, non pas à cause de mes mérites, mais à cause de ceux de Jésus crucifié (1).

De semblables réponses devaient triompher de toutes les persécutions. Les contradicteurs de sainte Catherine devenaient ses disciples et reconnaissaient que Notre-Seigneur lui avait bien véritablement donné son in-

<sup>(1)</sup> Lettre cccxIII.

telligence et son cœur. Les hommes les plus éclairés admiraient ses paroles, et les religieux de tous les Ordres réclamaient ses conseils.

La grande plaie de l'Italie, au moyen age, était les haines héréditaires qui divisaient les familles. La guerre du sacerdoce et de l'empire, les luttes féodales, les tempêtes de la démocratie avaient fait naître et entretenaient des inimitiés implacables qui ensanglantaient les jours les plus paisibles et entraînaient à leur perte les àmes et les corps. Sainte Catherine fut l'ange de la réconciliation pour toute l'Italie. C'était l'œuvre qui excitait le plus son zèle et qui l'occupait sans cesse. Elle avait reçu de Dieu, pour l'accomplir, une puissance miraculeuse; les ennemis les plus acharnés ne pouvaient lui résister. Ses lettres nous font connaître les ressources de sa douce éloquence. Elle leur disait : « La haine du prochain est une offense contre Dieu, et nous devons haïr cette haine parce qu'elle offense la Vérité, qui nous défend de haïr ceux qui nous font injure. Cette haine est contre nous; car celui qui reste dans une haine mortelle se hait plus que son ennemi. Pensez donc qu'il n'y a pas de comparaison entre le mal qu'on a pu vous faire et celui que vous vous faites à vous-même. Quelle comparaison y a-t-il entre le fini et l'infini? aucune. Eh bien! si je suis blessée dans mon corps, et si je hais pour l'offense qui m'a été faite, il' s'ensuit que je blesse mon âme et que je la tue, en lui ôtant la vie de la grâce et en lui donnant la mort éternelle, si je meurs en état de haine, comme je puis le craindre. Je dois donc avoir une plus grande haine contre moi, puisque je tue mon âme, qui est infinie quant à son être, qui n'a pas de fin. Quelle différence avec celui qui tue le corps! Le corps est une chose finie et corruptible, qui passe comme l'herbe des champs. Sa vie et sa valeur viennent uniquement du trésor de l'âme qu'il renferme. Quand cette perle précicuse lui est enlevée, ce n'est plus qu'un amas de corruption et de mort dont se nourrissent les vers. Je ne veux donc plus que, pour une offense faite contre ce corps, si pauvre et si méprisable, vous offensiez Dieu et votre âme, qui est infinie, en restant dans la haine et le désir de la vengeance. »

« Oui, mes enfants, le désir que j'ai de votre salut me fait souhaiter de voir la haine disparaître de votre cœur. Le premier mort est celui qui veut dans sa haine tuer son enuemi; il s'est frappé lui-même avec le poignard de la haine, et il est mort à la grâce. Non, plus de guerre, pour l'amour de Jésus crucifié; épargnezvous les tourments de l'âme et du corps, et craignez les jugements divins, toujours suspendus sur vous. Les jugements des hommes ne ressemblent pas aux jugements de Dieu. Devant son tribunal, on ne peut en appeler et avoir des avocats et des procureurs. Le grand Juge donne pour avocat notre conscience, qui se condamne elle-même et se juge digne de mort. Jugeonsnous dès cette vie pour l'amour de Jésus crucifié. Ju-

geons-nous pécheurs, et confessons que nous avons offensé Dieu. Demandons-lui miséricorde, et il nous la fera, si nous ne voulons pas condamner les autres et nous venger du prochain; car la miséricorde que nous voulons pour nous, nous devons l'accorder aux autres. En pensant à ces choses, j'ai eu compassion de vos àmes, et j'ai voulu ne plus vous voir dans des ténèbres si profondes. La voie de la vérité est fermée en vous par la haine que vous avez, tandis que la voie du mensonge et du démon, père du mensonge, y est bien ouverte et bien large. Je veux que vous sortiez tout à fait de cette voie ténébreuse, en faisant votre paix avec Dieu et avec votre prochain, et que vous reveniez dans la voie qui donne la vie. Je vous en conjure de la part de Jésus crucifié, ne me refusez pas cette grâce (1).»

Quand ces paroles ne suffisaient pas, sainte Catherine avait recours à la prière, et obtenait de Dieu un secours qui triomphait des résistances les plus opiniâtres. C'est ainsi qu'elle réconcilia la famille d'Étienne Maconi avec les Rinaldini et les Tholomei. Voici comment ce disciple bien-aimé de notre Sainte raconte lui-même les premiers rapports qu'il eut avec elle. « Nous étions alors en guerre, sans qu'il y eût de notre faute, avec une famille plus puissante que la nôtre, et, malgré les négociations et les efforts de citoyens honorables, il avait été impossible d'obtenir de nos ennemis aucun espoir d'accommo-

<sup>(1)</sup> Lettres LXXVII et LXXXIX.

dement. Catherine jouissait alors d'une grande réputation en Toscane, et tout le monde célébrait ses vertus et en racontait des choses admirables. On me dit que si je la priais d'intervenir dans cette affaire, elle obtiendrait certainement la paix, comme elle l'avait déjà fait tant de fois. J'allai prendre conseil d'un gentilhomme qui s'était ainsi réconcilié et était devenu l'ami de Catherine. Dès qu'il m'eut entendu, il me répondit surle-champ: « Soyez certain que vous ne trouverez personne dans la ville plus capable de faire la paix; ne différez pas, et je vous accompagnerai. » Nous lui rendîmes visite; et elle me reçut, non pas avec la timidité craintive d'une jeune fille, comme je le pensais, mais avec la tendresse d'une sœur qui reverrait son frère après un long voyage. J'en fus tout étonné, et j'accueillis avec empressement les saintes paroles qu'elle dit pour m'obliger à me confesser et à vivre chrétiennement. Lorsque je lui exposai l'objet de ma visite, elle me répondit sans hésiter : « Allez, mon cher fils, confiez-vous dans le Seigneur, je ferai tout pour vous procurer une bonne paix; laissez-moi me charger de cette affaire. » Grâce à son entremise, nous obtinmes la paix d'une manière miraculeuse et malgré nos adversaires (1). »

La paix en effet avait été préparée, et rendez-vous était pris dans l'église de Saint-Christophe pour la con-

<sup>(1)</sup> Lettre d'Étienne Maconi, procès de Venise.

clure; mais les Rinaldini et les Tholomei, égarés par l'orgueil de leur puissance, reculent et évitent de rencontrer Catherine et quelqu'un de la famille des Maconi. Catherine l'apprend. « Ils ne veulent pas m'écouter, dit-elle, mais, qu'ils le veuillent, ou qu'ils ne le veuillent pas, ils écouteront Dieu. » Aussitôt elle va droit à l'église où elle avait convoqué Étienne Maconi, son père Conrad et ses autres parents. Elle se place devant l'autel principal, et adresse au ciel de ferventes prières. Pendant qu'elle prie et qu'elle est ravie en extase, ceux qui refusaient de se réconcilier viennent à l'église, à l'insu l'un de l'autre; Dieu les y conduit. Dès qu'ils voient la Bienheureuse en prière et qu'ils apercoivent, comme ils l'avouèrent ensuite, les rayons d'une lumière divine que lançait son visage, ils se sentent vaincus, et, prèts à déposer leur colère, ils s'adressent à Catherine, qui revient à elle. Ils la chargent de régler les conditions, et bientôt tous s'embrassent en se demandant mutuellement pardon.

La conversion de Nanni ne fut pas moins miraculeuse. Cet homme, riche et puissant, poursuivait ses ennemis d'une haine implacable, et plusieurs meurtres n'avaient pu satisfaire sa vengeance; il se refusait à tout accommodement. Sainte Catherine parvint enfin à l'entretenir. Elle lui représenta avec autant de force que de douceur le danger que courait son àme. Mais Nanni fermait son cœur à ses touchantes sollicitations. Alors sainte Catherine se mit à prier seule et à implorer le secours de Dieu. Quelques instants s'étaient à peine écoulés, que le pauvre obstiné dit au bienheureux Raymond, témoin de l'entrevue : « Je veux bien, par politesse, ne pas tout vous refuser. J'ai quatre inimitiés; je consens à sacrifier celle qui vous fera plaisir. Il se levait déjà pour se retirer, lorsqu'il s'écria tout à coup. « O mon Dieu! quelle consolation je ressens dans mon âme pour une seule parole de paix que je viens de prononcer. » Puis il ajouta : « Seigneur mon Dieu! quelle vertu me retient et triomphe de moi? je ne puis m'en aller et je ne puis rien refuser. Qui peut agir sur moi avec tant de puissance? Oui, je l'avoue, disait-il en fondant en larmes, je suis vaincu, et je ne puis plus respirer. » Et, se mettant à genoux, il dit en sanglotant : « Vierge sainte, me voilà prêt à faire tout ce que vous m'ordonnerez pour la paix, comme pour tout le reste. Je vois bien que le démon me tenait enchaîné. Désormais je m'abandonne à vos conseils. Dirigez mon âme, et retirez-la des mains de son ennemi. »

A ce moment sainte Catherine, qui était entrée en extase, comme à son ordinaire, revint à elle et rendit grâces à Dieu. « Mon cher frère, dit-elle, la miséricorde de Dieu vous a fait enfin connaître votre danger; je vous ai parlé, et vous ne m'avez pas écoutée. Je me suis alors adressée au Seigneur, qui n'a pas méprisé ma prière. Faites donc pénitence de vos péchés, pour qu'il ne vous arrive pas malheur. » Nanni se confessa sur-le-champ

avec une humble contrition, et Catherine le réconcilia avec tous ses ennemis (1).

Ces réconciliations innombrables, opérées par sainte Catherine, furent une des causes principales de son influence sur les affaires publiques. La reconnaissance lui donnait une autorité qu'elle employait pour la sanctification des àmes et le triomphe de l'Église.

Ce fut naturellement à Sienne que s'exerça d'abord cette autorité. Sienne, sur ses riantes collines, n'était pas à l'abri des tempêtes qui agitaient les républiques italiennes. La noblesse et le peuple, les conquérants et les vaincus se disputaient le pouvoir. Le triomphe du parti démocratique était loin d'assurer la paix. Les constitutions se succédaient, renversées tour à tour par des émeutes sanglantes; la ville changeait seulement d'oppresseurs. Ces révolutions perpétuelles multipliaient et entretenaient tous les maux de la guerre civile et les haines héréditaires qui divisaient et décimaient les familles. L'intervention bienfaisante de l'Église se faisait sentir là moins qu'ailleurs. Sienne était gibeline, surtout par opposition à Florence, la ville guelfe qu'elle avait vaincue dans le célèbre combat de Montaperto. Les empereurs d'Allemagne, appelés par le parti le plus faible, profitaient de ces discordes pour consolider leur puissance, et surtout pour remplir leurs coffres. Leur présence, loin de diminuer le mal, ne faisait qu'augmenter le nombre des victimes.

<sup>(1)</sup> Vie de sainte Catherine, 11º part., ch. 7.

En 1368, au moment même où Notre-Seigneur retirait sainte Catherine de la paix de sa cellule, éclata une des plus importantes révolutions de Sienne. Les nobles, ayant à leur tête les Salimbeni et les Tholomei, au lieu de se combattre, réunirent tout à coup leurs armes pour renverser le gouvernement populaire des Douze, et prendre part aux affaires publiques, dont ils étaient exclus. Après des succès divers et l'intervention intéressée de l'empereur Charles IV, le parti démocratique l'emporta, et les nobles furent repoussés dans leurs chàteaux. Cette guerre acharnée dura longtemps; elle ne fut apaisée que le 30 juin 1369, par la médiation des Florentins, qui furent pris pour arbitres entre la ville et la puissante famille des Salimbeni, qui tenait la campagne à la tête de la noblesse. Cet esprit de discorde avait envahi tous les degrés de la hiérarchie sociale. Les ouvriers en laine se révoltèrent contre leurs maîtres; et ruinèrent le commerce par leurs prétentions et leurs excès. La famille de sainte Catherine perdit alors sa fortune, et ses frères furent obligés d'aller se fixer à Florence.

Quel fut le rôle de sainte Catherine au milieu de ces révolutions? Que faisait-elle lorsque le bruit des armes et les cris des combattants venaient interrompre sa prière? Elle usait sans doute de l'autorité que lui donnaient ses miracles et ses bienfaits. Combien de larmes n'eut-elle pas à essuyer, de blessures à guérir! Elle s'adressait à ceux qu'elle avait convertis et réconciliés, et elle les employait à ramener les esprits à la paix. Elle appartenait au peuple par sa naissance, et elle avait beaucoup de disciples parmi les nobles; mais, dans l'intérêt de sa mission pacifique, elle ne s'attachait à aucun parti; elle n'aimait que les âmes, et cherchait à les sauver, en faisant entendre à tous la voix de la justice et de la charité. Elle chérissait tendrement sa patrie, et travaillait sans cesse à son bonheur. Ceux qui parvenaient au pouvoir demandaient ses conseils et désiraient, comme un secours, sa présence et celle de ses disciples. Ils se plaignaient quelquefois de ses rapports avec les vaincus, et surtout avec la puissante famille des Salimbeni. Sainte Catherine répondait aux magistrats : « On m'a dit vos réclamations et vos soupçons; je ne sais vraiment s'il faut les croire. Si vous vous intéressiez à vous-mêmes autant que nous nous y intéressons, vous et tous les habitants de Sienne, vous éviteriez de pareilles peines. Nous cherchons tous, et je poursuis sans cesse votre salut spirituel et temporel, n'épargnant aucune fatigue, offrant à Dieu nos pieux désirs, dans les larmes et les gémissements, pour empêcher la justice divine d'exercer sur vous les châtiments que nos iniquités méritent. J'ai si peu de vertu, que je ne sais rien faire qu'imparfaitement; mais ceux qui sont parfaits et ne cherchent que l'honneur de Dieu et le salut des àmes, ceux-là font le bien. L'ingratitude et l'ignorance de nos concitoyens ne nous empêcheront pas de travailler ainsi pour eux jusqu'à la mort. Nous suivrons

l'enseignement du doux saint Paul, qui disait : « Le monde blasphème, et nous bénissons; il nous poursuit et nous chasse, nous le supportons avec patience (1). » Nous ferons de même; nous suivrons cette voie, et la vérité seule nous délivrera. Je vous aime plus que vous ne vous aimez, et je désire comme vous votre paix et votre conservation. Ne croyez donc pas que moi ni aucun de ma famille nous puissions nous y opposer. Nous sommes choisis pour répandre la parole de Dieu et recueillir le fruit des âmes. Que chacun fasse son travail; celui-là nous est confié. Je vois que le démon est furieux de la perte que ce voyage lui cause et lui causera, par la bonté de Dieu. Je ne suis venue ici que pour me nourrir des àmes et les retirer des mains du démon. Je sacrifierais pour cela mille vies, si je les avais. Ne vous ennuyez pas de me lire et de m'entendre, mais supportez-le avec patience. C'est la douleur et l'amour qui me font tant parler, l'amour de votre salut et la douleur de vos égarements. Puisse Dieu, dans ses secrets jugements, ne pas vous ôter la lumière nécessaire pour connaître la vérité (2). »

Après cette justification si belle et si ferme, les magistrats de Sienne lui écrivirent pour réclamer son retour. Sainte Catherine leur donne des conseils pour bien gouverner leur ville et leurs âmes. Puis elle ajoute: « Je

<sup>(1)</sup> Ire Ep. aux Cor., IV, 12.

<sup>(2)</sup> Lettre Lix. Aux défenseurs et au capitaine du peuple de la ville de Sienne.

réponds, mes très-chers frères et seigneurs, à la lettre que Thomas de Guelfuccio m'a remise de votre part. Je vous remercie de la charité que je vous vois exercer envers vos concitovens, dont vous cherchez la paix, et envers moi, qui n'en suis pas digne. Vous désirez mon retour et vous me demandez les moyens d'arriver à la paix. Je suis incapable de la moindre chose, mais je laisserai Dieu agir et j'inclinerai la tête, selon que le Saint-Esprit me permettra d'obéir à vos ordres et d'aller où voudra votre bon plaisir, car je mettrai toujours la volonté de Dieu avant celle des hommes. Je reviendrai le plus tôt que Dieu m'en fera la grâce. Ayez la patience, vous et les autres. Ne laissez pas remplir votre esprit et votre cœnr de toutes ces pensées qui viennent du démon. Il voudrait empêcher l'honneur de Dieu, le salut des âmes, votre paix et votre repos. Je déplore la peine que mes concitoyens se donnent de me juger. Il semble qu'ils-n'ont pas d'autre chose à faire que de dire du mal de moi et de ceux qui m'accompagnent. Pour moi, ils ont raison, car je suis pleine de défauts; ils ont tort pour ceux qui m'accompagnent. Mais nous vaincrons par la patience. La patience n'est jamais vaincue; elle est toujours victorieuse, et elle reste maîtresse (1). »

Ces citations montrent quelle autorité sainte Catherine avait auprès de ses concitoyens. Sa voix, libre de toute crainte servile, leur faisait entendre de sévères

<sup>(1)</sup> Lettre Lx. Aux seigneurs défenseurs de Sienne.

avertissements, et leur enseignait une politique toute basée sur l'Évangile. « Le moyen de gouverner les autres, leur disait-elle, est de bien se gouverner soimème. Comment un aveugle pourrait-il diriger un aveugle? Comment un mort pourrait-il enterrer un mort, un malade soigner un malade, un pauvre secourir un pauvre? N'est-ce pas impossible? Oui, mes chers seigneurs, celui qui est aveugle, celui dont l'intelligence est obscurcie par le péché mortel, ne peut se connaître et connaître Dieu. Il ne pourra pas non plus voir et corriger les défauts de ceux qui lui sont soumis, et, s'il les corrige, ce sera avec les ténèbres et l'imperfection qu'il a en lui. Celui qui ne pense qu'à lui a peu la crainte de Dieu; il n'observe pas la justice, mais il la viole et commet de nombreuses injustices. Il se laisse corrompre par les hommes, quelquefois pour de l'argent, quelquefois pour plaire à celui qui lui demande un service qui sera une injustice. Ce malheureux qui doit gouverner la ville, et qui ne se gouverne pas lui-même, ne s'inquiète pas de voir dépouiller les pauvres; il méconnaît leurs droits, tandis qu'il donne raison à celui qui ne l'a pas. Il n'est pas étonnant que ceux-là commettent l'injustice, puisqu'ils sont cruels pour eux-mêmes, en vivant dans la débauche comme le pourceau dans la fange. Ils sont insensibles à tout, et si orgueilleux, qu'ils ne peuvent supporter qu'on leur dise la vérité (1). »

Elle exhorte le sénateur de Sienne à observer les saints

<sup>(1)</sup> Lettre LXII. Aux magnifiques seigneurs de la commune de Sienne.

commandements de Dieu, sans lesquels aucune créature ne peut avoir en soi la vie de la grâce. « Il n'y a pas de noblesse, de richesse, de puissance, de prospérité, de grandeur, qui puisse empêcher et excuser quelqu'un de ne pas être le serviteur fidèle et l'observateur de ces doux et saints commandements, qui nous ont été donnés par la Vérité suprême. Soyez le vrai ministre de la justice, en vous d'abord et puis dans les autres, afin que vous puissiez paraître devant le très-juste Juge avec un visage tranquille. Celui qui n'est pas juste envers luimême ne peut, sans rougir, l'être envers les autres, car toute œuvre juste doit procéder de la justice et d'une volonté pure. O mon très-doux frère dans le Christ Jésus, suivez l'exemple du tendre Agneau, qui a fait justice des péchés des autres sur lui-même. Ne devons-nous pas, à plus forte raison, punir nos péchés sur nous? Montez donc sur le tribunal de la raison, et faites que la mémoire accuse toutes les actions, toutes les paroles, toutes les pensées mauvaises dont vous êtes eoupable, et que la volonté gémisse de l'injure faite à son Créateur et en demande justice. L'intelligence décidera la peine que doivent supporter le cœur et le corps; elle l'appliquera avec zèle et ferveur : et alors s'apaisera le juste Juge. Non-seulement il pardonnera l'offense, mais il rendra celui qui s'est jugé avec justice le juste juge des autres, et nous deviendrons de bons administrateurs, en nous appliquant à nous-mêmes les lois de la justice (1). »

<sup>(1)</sup> Lettres exiv et exv. Au marquis Pierre, sénateur de Sienne.

Elle donne les mêmes leçons à son disciple, le peintre André Vanni, nommé capitaine du peuple. « Nous ne pouvons conduire les autres, si d'abord nous ne nous conduisons pas bien nous-mêmes. On aime le prochain comme on s'aime soi-même, et de même que la charité parfaite de Dieu engendre la charité parfaite du prochain, la perfection que l'homme met à se conduire, il la met aussi à conduire les autres.

La sainte justice règle tout avec droiture et raison dans les trois puissances de l'âme. Celui qui la possède l'exerce à l'égard du prochain par la prière, la parole et par sa bonne et sainte vie. S'il est revêtu de quelque autorité, comme il observe la loi, il veut qu'elle soit observée; et parce qu'il l'observe avec un saint zèle, il punit ceux qui la transgressent. De même qu'il a puni en lui la sensualité contre la justice divine, il veut, lorsqu'il gouverne ceux qui lui sont soumis, punir ceux qui se révoltent contre les lois civiles, les décrets et les bons règlements (1). »

Sainte Catherine ajoute quelquesois à ces admirables conseils des recommandations particulières, et elle emploie son pouvoir pour réprimer des abus. « Je vous signale, écrit-elle au sénateur, un fait grave qui est arrivé au monastère de Saint-Michel-de-Vic. Un jeune homme dont vous verrez le nom dans la lettre que l'abbesse du monastère vous envoie, après l'avoir long-

<sup>(1)</sup> Lettre LxvIII. — A maître André Vanni, capitaine du peuple.

temps tourmentée, en est venu à entrer à toute heure, et quand il lui plait, par une fenêtre qu'il a défoncée. Il menaée les religieuses, qui ne veulent pas faire le mal, de mettre le feu au monastère et de les brûler toutes, comme elles me l'ont assuré. Je vous prie et vous conjure de prendre les moyens que vous jugerez les plus convenables pour mettre fin à un tel scandale. Je ne voudrais pas cependant qu'il perdit la vie, mais j'approuverais les autres châtiments qui lui seraient infligés (1). »

Elle intervient surtout pour secourir les victimes des révolutions politiques. Nous la voyons essuyer leurs larmes et panser leurs blessures, visiter les prisonniers et les préparer à la confession et à la communion (2).

Une lettre de sainte Catherine nous la montre accomplissant ce pieux ministère. C'est celle où elle raconte au bienheureux Raymond de Capoue la conversion et le supplice d'un jeune noble de Pérouse. Nicolas Tuldo avait mal parlé des réformateurs qui gouvernaient alors Sienne. Ceux-ci l'avaient mis en prison et condamné à mort. La rigueur de cette sentence avait exaspéré ce jeune homme; rien ne pouvait calmer sa fureur. Il repoussait tous les secours de la Religion, et blasphémait sans cesse contre Dieu et contre les hommes. Sainte Catherine vint le visiter, et fit pénétrer bientôt

<sup>(1)</sup> Lettre Lxiv. Au marquis Pierre du Mont Sainte-Marie.

<sup>(2)</sup> Lettre cccxvIII. A des prisonniers de Sienne. — Lettre cccxxXIII. A madame Mitarella, femme de Louis de Mogliano.

dans son àme la résignation et l'amour. Le récit de ses derniers instants est un inessable mélange de poésie. d'héroïsme, de tendresse et de sainteté. « Je suis-allée, dit-elle, visiter celui que vous savez, et il en reçut tant de force et de consolation, qu'il se confessa et se trouva dans les meilleures dispositions. Il me fit promettre pour l'amour de Dieu, que, quand viendrait le jour de la justice, je scrais avec lui; et ce que j'ai promis je l'ai fait. Le matin, avant le premier coup de la cloche, j'allai le trouver, et il fut grandement consolé. Je le menai entendre la messe, et il recut la sainte Communion, dont il s'était toujours éloigné. Sa volonté était unie et soumise à la volonté de Dieu; il lui restait seulement la crainte d'être faible au moment suprême. Mais l'infinie bonté de Dieu le trompa, en l'enflammant d'un tel amour et d'un tel désir, qu'il ne pouvait se rassasier de sa présence. Il disait : Reste avec moi, ne m'abandonne pas, et je serai toujours bien; je mourrai content. Et il appuyait sa tête sur ma poitrine. Alors je sentis une joie et un parfum de son sang qui était comme mêlé avec le mien, que je désire répandre pour le doux Époux Jésus. Ce désir augmentait dans mon âme, et, quand je sentais sa crainte, je disais: Courage, mon doux frère, car bientòt nous serons aux noces éternelles; tu iras, baigné dans le doux sang du Fils de Dieu, avec le doux nom de Jésus, qui ne doit jamais sortir de ta mémoire, et je t'attendrai au lieu de la justice.

do mon Père et mon fils, son cœur perdit alors toute crainte; la tristesse de son visage se changea en joie, et, dans son allégresse, il disait: D'où me vient une si grande grâce? Quoi! la douceur de mon âme m'attendra au lieu saint de la justice! Voyez quelle lumière il avait reçue, puisqu'il appelait saint le lieu de la justice. Et il ajoutait: Oui, j'irai fort et joyeux, et il me semble que j'ai encore mille années à attendre, lorsque je pense que vous y serez. Et il disait des paroles si douces, que j'admirais la bonté de Dieu. »

« Je l'attendis donc au lieu de la justice, et je l'attendis en priant et en invoquant sans cesse l'assistance de Marie et de Catherine vierge et martyre. Avant son arrivée, je me baissai et je plaçai mon cou sur le billot, mais je n'obtins pas ce que je désirais. Je priais et j'invoquais Marie avec ardeur, et je lui disais que je voulais, au moment suprème, pour lui la lumière et la paix du cœur, et pour moi la grâce de le voir retourner à sa fin dernière. Mon âme était tellement enivrée de la douce promesse qui m'était faite, que je n'apercevais plus personne au milieu de toute cette multitude.

« Il arriva enfin comme un agneau paisible, et en me voyant, il se mit à sourire. Il voulut que je lui fisse le signe de la croix, et quand il l'eut reçu, je lui dis tout bas : « Mon doux frère, allez aux noces éternelles, jouir « de la vie qui ne finit jamais. » Il s'étendit avec une grande douceur, et je lui découvris le cou. J'étais baissée

vers lui, et je lui rappelais le sang de l'Agneau. Sa bouche ne disait autre chose, que *Jėsus*, *Catherine*; et en disant ces mots, je reçus sa tête dans mes mains (1). »

Sainte Catherine eut alors une extase, et vit l'âme de Tuldo entrer dans la gloire. « Elle se retourna, dit-elle, comme l'épouse quand elle est arrivée à la porte de l'époux; elle regarde en arrière, et incline la tête pour saluer ceux qui l'ont accompagnée, et leur fait un dernier signe d'adieu. » Quelle impression devait produire sur les assistants un pareil spectacle! Tous pleuraient, et croyaient voir la mort d'un martyr, plutôt que l'exécution d'un coupable. Le peuple louait Dieu dans ses saints, et la haine s'apaisait dans les cœurs (2).

L'action de sainte Catherine ne devait pas se borner à la ville de Sienne; elle s'étendit à l'Italie tout entière. La vie religieuse et politique des peuples du moyen âge établissait entre eux des rapports intimes. Les Italiens surtout vivaient d'une vie commune; ce qui intéressait l'un intéressait l'autre, dans ces grandes querelles du sacerdoce et de l'empire, et les discordes civiles même occasionnaient des alliances étroites entre les citoyens des différentes contrées. Il y avait un échange d'hospitalité entre les vaincus des partis. Les exilés qu'un retour de fortune ramenait dans leur patrie, avaient bientôt à offrir un asile à ceux qui les avaient reçus. Ce mouvement des révolutions étendit rapide-

<sup>(1)</sup> Lettre cxliii.

<sup>(2)</sup> Déposition de frère Thomas, de Sienne, procès de Venise.

ment la réputation de sainte Catherine, et les affaires de l'Église la mirent bientôt en correspondance avec les principaux citoyens de Florence, de Pise, de Lucques, de Voltere, de Foligno et de Bologne.

L'amour de l'Église résume l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aussi sainte Catherine en était embrasée, et toute sa vie fut consacrée à le répandre. Elle cherchait sans cesse à l'Épouse du Christ des enfants dévoués et de fidèles défenseurs.

« Oui, s'écriait-elle, nous devons nous passionner pour la sainte Église. C'est dans le moment du besoin que se montre l'amour. L'Église a besoin de vous, et vous avez besoin d'elle; elle a besoin de votre secours humain, et vous de son secours divin. Plus vous lui donnerez, plus vous participerez à la grâce divine, au feu de l'Esprit-Saint, qui est en elle. O douce Épouse rachetée par le sang du Christ, vous êtes si parfaite, qu'un membre séparé de vous ne peut recevoir et goûter le fruit divin. Pauvre misérable que je suis! je n'ai rien pour la servir, et si mon sang pouvait lui être utile, je le répandrais avec joie de toutes les parties de mon corps. Je lui donnerai le peu que Dieu me donnera pour elle; je n'ai à lui offrir que des larmes, des soupirs, des prières continuelles (1). »

Sainte Catherine avait une intelligence surnaturelle des besoins de l'Église, et dès le commencement de sa mission, elle traçait au Souverain Pontife le plan qu'il

<sup>(!)</sup> Lettre xLII. A la reine de Hongrie.

fallait suivre pour réparer les maux qui désolaient alors le monde chrétien. Il fallait réformer les scandales que donnaient les ministres de l'Église, rétablir le Saint-Siége à Rome, et organiser une croisade contre les infidèles (1); c'est à ces trois choses qu'elle consacra ellemème tous ses efforts.

Tous les historiens s'accordent pour accuser le xive siècle d'une décadence et d'une corruption dont la peste noire fut le juste châtiment. Le clergé s'était malheureusement abandonné au mouvement général; la simonie, le luxe et la débauche désolaient le sanctuaire. Sainte Catherine combat dans ses lettres ces vices avec ce zèle et cette charité que nous avons admirés dans le Dialogue (2). Elle s'adresse directement aux coupables, et leur rappelle la sainteté de leur ministère et les exemples des anciens pasteurs. « Suivez, leur disait elle, ces vrais pasteurs qui ont suivi le Christ. Ils ont été hommes comme vous, et Dieu est puissant comme il l'était alors, puisqu'il ne change jamais; ils connaissaient leurs faiblesses et se réfugiaient dans l'humilité pour vaincre l'orgueil de la gloire et l'amour d'eux-mêmes; ils se jetaient dans les bras de la charité, leur mère, et là ils perdaient toute crainte servile; ils ne craignaient pas de reprendre ceux qui leur étaient soumis, parce qu'ils se rappelaient cette parole du Christ: « Ne craignez pas celui qui tue « le corps, mais craignez-moi. » Ils travaillaient comme

<sup>(1)</sup> Lettre v. A Grégoire XI.

<sup>(2)</sup> Dialogue, chap. cxx1 et suivants.

de bons jardiniers dans le jardin de la sainte Église; ils ne recherchaient pas le jeu, les beaux équipages, les grandes richesses, et ils ne dépensaient pas, dans une vie coupable, le bien de l'Église et ce qui doit appartenir aux pauvres; la charité, leur mère, les fortifiait contre les vents et les flots de la tempête. Pour détruire les vices et faire naître les vertus, ils se sacrifiaient euxmèmes et obtenaient des fruits qu'ils offraient à Dieu (1). »

« Hélas! hélas! où est la pureté des ministres du Fils de Dieu? Vous demandez la pureté du calice dont vous vous servez à l'autel, et vous le refuseriez s'il était souillé; pensez aussi que Dieu, la souveraine, l'éternelle Vérité, demande que votre àme soit pure et nette de toute tache du péché mortel. Hélas! infortunée que je suis, nous voyons tous les jours le contraire. Ceux qui devraient être les temples de Dieu et porter le feu de sa parole, se font des étables d'animaux immondes; ils portent le feu de la colère, de la haine, de la vengeance, de la méchanceté dans l'intérieur de leur àme, et ils y entassent des impuretés, où ils se vautrent continuellement comme le pourceau dans la fange. Quelle confusion de voir ceux que le Christ a consacrés se livrer à tant de misères et d'iniquités. Ils ne respectent pas la création qui les a faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, ni le Sang qui les a rachetés (2). »

Dans un autre passage, elle montre celui qui devait

<sup>(1)</sup> Lettre LXXXI. A l'évèque de Florence.

<sup>(2)</sup> Lettre xciii. A un prètre de Semignano.

se consacrer au service de l'Église et aux pauvres, vivant au contraire comme un grand seigneur dans les honneurs et les plaisirs. « Il semble que rien ne puisse le satisfaire: quand il a un bénéfice, il en veut deux; quand il en a deux, il en cherche trois, et il ne s'arrête ainsi jamais. Il fréquente les mauvaises compagnies et s'arme comme un soldat; il porte l'épée au côté, comme s'il voulait se défendre contre Dieu, avec lequel il est en guerre (1). »

Ce triste état de choses venait principalement du séjour des Papes à Avignon. Les Souverains Pontifes, en désertant la ville sainte et prédestinée, avaient été infidèles au plan de la Providence; ils s'étaient éloignés du tombeau des Apôtres, dont le contact sacré doit sans cesse renouveler les forces du successeur de Pierre. La papauté, en descendant du trône sublime que lui font les souvenirs de Rome, avait perdu cette suzeraineté glorieuse qui lui permettait de dominer et de bénir tous les horizons. Le Souverain Pontife n'était plus aux yeux des peuples ce juge impartial dont la voix paternelle décidait toutes les questions et apaisait toutes les querelles; ce n'était plus qu'un Français, suivant une politique nationale et oubliant les intérêts de l'Église au milieu des séductions d'une cour brillante et d'un luxe corrupteur. La France elle-même avait perdu, dans cet asservissement de la papauté, ce dévouement traditionnel qui était une de ses gloires. Le Pape ne lui

<sup>(1)</sup> Lettre xcvi. Au prêtre André de Vitroni.

semblait plus qu'un prince comme un autre, qui se ménageait des partisans par des nominations imméritées, et qui remplissait ses coffres par des impôts arbitraires. L'Église de France, au lieu de profiter de la présence de son chef, partageait sa dépendance, et ne trouvait plus contre les convoitises des princes la protection qui lui venait autrefois de Rome.

L'Italie surtout était à plaindre : elle avait perdu son soleil, son bienfaiteur, son père. Rome était un corps sans âme, et son enceinte désolée n'offrait plus qu'une solitude dévastée par les violences des nobles et par les émentes populaires. Tous les vœux y rappelaient celui qui seul peut en être la gloire et la vie. Les républiques de la Toscane se déchiraient entre elles, et perdaient dans les excès des guerres civiles cette liberté que le Pape Innocent III leur avait procurée. Des tyrans s'élevaient de toute part à la faveur de l'anarchie; les bandes de condottieri, à la solde de toutes les ambitions, achevaient de ruiner cette terre déjà ravagée par la peste et la famine. L'Italie succombait : la voix de ses poëtes et le génie de ses artistes ne semblaient lui préparer que d'illustres funérailles.

Les Papes d'Avignon entendaient ces cris de détresse, et envoyaient des légats français qui augmentaient le mal au lieu de l'arrêter. Leur conduite et leurs exactions irritaient les peuples, et l'Église perdait de jour en jour son influence et ses possessions. A chaque élection, le Souverain Pontife promettait de retourner où Dieu et

sa conscience l'appelaient; mais il subissait bientôt le charme de la patrie, et les cardinaux, au lieu de l'aider à le rompre, n'étaient que les gardiens de sa captivité. Urbain V cependant fit un généreux effort; mais il revint mourir sous le ciel de France, et ce fut Grégoire XI qui eut la gloire de rendre à l'Église son indépendance en rétablissant à Rome le trône pontifical. Nous verrons bientôt la part que sainte Catherine prit à ce grand événement.

La troisième chose que sainte Catherine appelait de tous ses vœux, c'était l'organisation d'une croisade; elle la désirait avec toute l'ardeur de saint Bernard, et elle la prècha jusqu'au dernier instant de sa vie. L'insuccès des croisades les avait rendues de plus en plus nécessaires. L'islamisme menaçait le monde chrétien; il frappait déjà aux portes de Constantinople, et l'empire grec était à l'agonie. La Hongrie opposait encore quelque résistance à ce flot qui allait envahir l'Europe. Que pouvaient contre l'ennemi commun ces princes acharnés les uns contre les autres? La France et l'Angleterre se combattaient; le Portugal et l'Espagne s'épuisaient dans des révolutions sanglantes, et l'Italie était bouleversée et ravagée par des troupes mercenaires, qui vivaient de ses discordes civiles. Une croisade pouvait seule conjurer ce péril, et tourner contre les barbares les armes de ceux qui déchiraient leur patrie.

Sainte Catherine le comprenait bien, et criait sans cesse au Souverain Pontife: « Levez l'étendard de la sainte

Croix : c'est par cet étendard protecteur des chrétiens que nous serons délivrés de la guerre, de nos divisions, de nos iniquités, et que les infidèles seront délivrés de leurs erreurs (1). » Grégoire XI se rendit à ses pressantes sollicitations, et fit de nobles efforts pour organiser une croisade.

Il est difficile de préciser l'époque à laquelle sainte Catherine s'occupa directement des affaires de l'Église, on ne trouve pas de traces de ses relations avec Urbain V; mais il est certain qu'elle fut en rapport avec Grégoire XI dès les premières années de sou pontificat. Les lettres écrites en 1372 au légat de Bologne, le cardinal Pierre d'Estaing, montrent une autorité déjà conquise; elle avait alors vingt-einq ans. A la même date le nonce apostolique de Toscane s'adressait à elle pour lui demander des conseils. Ce nonce était l'abbé de Marmoutier Gérard du Puy, parent de Grégoire XI et gouverneur de Pérouse. Il fut une des causes principales de la guerre entre les Florentins et le Saint-Siége. La réponse de sainte Catherine est aussi surprenante par la beauté de la forme que par la sagesse et l'élévation des idées. Après lui avoir tracé d'une manière générale la route que doit suivre un bon prêtre, elle lui parle de l'Église et de ce que doit faire le Souverain Pontife.

« J'ai reçu, mon doux Père, votre lettre avec grande joie et consolation, en pensant que vous n'oubliez pas une créature aussi vile et aussi misérable que moi. J'ai

<sup>(1)</sup> Lettre v. A Grégoire XI.

compris ce qu'elle disait, et pour répondre à la première des trois choses que vous me demandez au sujet de notre doux Christ de la terre, je crois et je pense devant Dieu qu'il ferait bien surtout de réformer deux choses qui corrompent l'Épouse du Christ. La première est la trop grande affection pour ses parents; la seconde est la trop grande douceur fondée sur trop d'indulgence. Hélas! hélas! c'est la cause de la corruption des membres qu'on ne reprend pas.

Notre-Seigneur a surtout en aversion trois vices détestables, l'impureté, l'avarice et l'orgueil qui règnent dans l'Épouse du Christ, c'est-à-dire dans les prélats qui ne recherchent autre chose que les plaisirs, les honneurs et les richesses. Ils voient les démons de l'enfer emporter les àmes qui leur sont confiées, et ils ne s'en inquiètent pas, parce qu'ils sont des loups, et qu'ils trafiquent de la grâce divine. Vous devez surtout travailler avec le Saint-Père, et faire tous vos efforts' pour éloigner de la bergerie ces loups, ces démons incarnés qui ne songent qu'à la bonne chair et à avoir des palais magnifiques et de beaux équipages. Hélas! ce que le Christ a gagné sur le bois de la Croix se dépense en plaisirs coupables. Je vous en conjure, dussiez-vous exposer votre vie, dites au Saint-Père qu'il porte remède à tant d'iniquités quand viendra le moment de choisir des pasteurs et des cardinaux. Priez-le autant que possible de ne s'arrêter qu'à la vertu et à la bonne et sainte réputation des personnes; qu'il ne regarde plus

si elles sont nobles ou roturières. La vertu est la seule chose qui rende l'homme noble et agréable à Dieu (1).»

Les orages qui s'élevèrent à cette époque contre le Saint-Siége augmentèrent le zèle et les relations de sainte Catherine. La puissance que le cardinal Albornoz avait rendue à l'Église par ses talents diplomatiques et militaires s'affaiblissait de jour en jour. Les seigneurs cherchaient à agrandir leurs États et à s'affranchir des tributs qui leur avaient été imposés. Barnabé Visconti était le chef et le type de ces tyrans qui renouvelaient, dans leurs étroits domaines, toutes les persécutions des empereurs d'Allemagne. C'était le plus redoutable ennemi du Saint-Siége. Il avait, au service d'une ambition sans borne, des talents militaires auxquels il joignait les ruses de la plus insigne mauvaise foi et les violences de la plus odieuse tyrannie: Sans cesse en guerre avec Innocent VI et Urbain V, ilse moquait de leurs excommunications avec une impiété révoltante. Quand il craignait une défaite, il avait recours aux négociations, et obtenait la paix à force de promesses et d'hypocrisie. L'origine de la guerre qu'il fit à Grégoire XI montre bien l'état déplorable où était l'Italie, livrée à l'anarchie, à l'ambition des princes et au pillage des condottieri.

En 1371, la ville de Reggio était gouvernée par Feltrino Gonzague, feudataire du Saint-Siége. Le marquis d'Este, seigneur de Ferrare et de Modène, lia des intrigues avec les principaux habitants pour s'emparer du

<sup>(1)</sup> Lettre LXXXVII. A l'abbé de Marmoutier, nonce apostolique.

pouvoir; il prit à sa solde une compagnie d'aventuriers allemands commandée par Lucius Lando, et la lança contre la ville. Lando s'en empare, la met au pillage; mais, au lieu de livrer sa conquête à celui qui l'avait payée, il trouve plus avantageux de la vendre pour 25,000 florins à Barnabé Visconti. Celui-ci en reste le maître après avoir traité avec Feltrino Gonzague. Les droits du Saint-Siége étaient lésés dans ce conflit de voleurs. Barnabé ne se contenta pas de cette usurpation, et s'empara, de concert avec son frère Galeas Visconti, de plusieurs autres possessions de l'Église.

Grégoire XI réclama inutilement, et finit par excommunier Visconti; mais cet impie redoutait peu les armes spirituelles de l'Église. Lorsque Urbain V voulut les employer contre lui, il rencontra sur le pont du Lambro les légats qui portaient les bulles d'excommunication; il leur fit manger le parchemin où elles étaient écrites, en les menaçant de les jeter à l'eau s'ils ne s'exécutaient pas sur-le-champ. Il faisait habiller de blanc les ambassadeurs du Souverain Pontife et les promenait dans les rues de la ville, au milieu des huées de la populace. Il disait à l'archevêque de Milan, qui ne voulait pas se prêter à ses caprices: « Ne sais-tu pas que je suis pape, empereur et roi sur mon territoire? et Dieu lui-même ne pourrait y faire ce que je ne voudrais pas. »

Personne n'osa porter à Barnabé Visconti l'excommunication de Grégoire XI. Dès qu'il en eut connaissance, il fit revètir d'ornements ridicules un prêtre dont la raison était dérangée, et lui fit excommunier le Pape publiquement. Il joignit à cette indigne parodie des tragédies sanglantes. Il traita ceux qui voulurent rester fidèles au Saint-Siége avec la plus affreuse barbarie. Des ecclésiastiques furent attachés à la queue de chevaux indomptés et mis en pièces. Il opprima les couvents, et leur donna à nourrir ses chiens de chasse, dont le nombre dépassait cinq mille. Lorsqu'un de ces animaux était malade, il faisait fouetter jusqu'au sang les moines qui étaient chargés de les soigner. Il insulta aussi le Pape par les plus cyniques pamphlets.

Contre un pareil ennemi, il fallait d'autres moyens que l'excommunication. Grégoire XI lui déclara la guerre. Barnabé s'y était préparé; il attaqua le marquis de Ferrare, remporta une sanglante victoire sur ses troupes, et fortifia les villes de Reggio, de Modène et de Parme. Le Pape eut recours alors à l'Empereur, au roi de Hongrie, à la reine de Naples; il organisa une ligue puissante, et prit à sa solde le fameux chef anglais Jean Hawkwood. En présence de forces si redoutables, Barnabé employa la ruse et la dissimulation. Il envoya un ambassadeur à Avignon, corrompit les conseillers du Souverain Pontife, et finit par obtenir une trève.

Ce fut à cette époque sans doute qu'il fut en relation avec sainte Catherine. La lettre qu'elle lui adresse est une réponse à un message que le seigneur de Milan avait envoyé à la pauvre fille d'un teinturier de Sienne. On y retrouve cette parole libre des saints qui ne se tait pas devant les plus cruels tyrans, et qui leur rappelait, au moyen àge, les vérités de l'Evangile. Elle recommande à Barnabé Visconti de ne pas se laisser aller à l'orgueil, à cause de sa grandeur et de sa puissance. « Le maître du monde entier doit reconnaître son néant, car il est sujet à la mort comme la plus vile créature. Les folles jouissances du monde passent pour lui comme pour les autres, et il ne peut empêcher que la vie, la santé, toutes les choses créées ne disparaissent comme le vent. Toute la puissance que nous avons ici-bas ne doit pas nous faire croire puissants. Qu'est-ce qu'une puissance qui peut m'être enlevée et qui ne dépend pas de ma liberté? »

Elle le conjure de ne rien faire contre le Souverain Pontife, et lui reproche sa conduite à l'égard des ministres de l'Église, qu'il emprisonnait et qu'il dépouillait de leurs biens, sous prétexte de les réformer. « Dieu ne veut pas, lui dit-elle, que vous ni les autres, vous vous fassiez les justiciers de ses ministres; il s'en réserve le droit, et il l'a confié à son Vicaire. Si ce Vicaire ne l'exerce pas (il doit le faire, et il fait mal s'il ne le fait pas), nous devons attendre humblement la sentence et la punition du souverain Juge, du Dieu éternel. Conservez en paix vos villes, punissez vos sujets quand ils commettent quelque crime, mais ne jugez pas ceux qui sont les ministres du glorieux et précieux Sang; c'est par leurs mains que vous pouvez le rece-

voir, et, si vous ne le recevez pas, vous ne jouirez pas du fruit du Sang, et vous serez comme un membre gâté, et retranché du corps de la sainte Église. »

Enfin elle cherche à employer l'activité de ce prince ambitieux à organiser une croisade, qui pouvait seule arrêter les maux de l'Italie. « Vous avez, lui dit-elle, exposé vos biens et votre vie en combattant contre votre Père; je vous invite maintenant, de la part de Jésus crucifié, à la paix véritable et parfaite avec le Christ de la terre, qui est un Père indulgent, et à la guerre contre les infidèles. Il faut secourir celui que vous avez combattu, lorsque le saint Père lèvera l'étendard de la trèssainte Croix; c'est là son plus grand désir et sa volonté. Je veux que vous soyez le premier à solliciter et à presser le saint Père pour qu'il accomplisse bientôt son dessein. Quelle honte pour les chrétiens de laisser posséder par ces méchants infidèles ce qui nous appartient légitimement! Et nous nous conduisons comme des insensés; nous combattons contre nous-mêmes, nous sommes divisés les uns les autres par la haine, tandis que nous devrions être unis par les liens d'une divine et ardente charité (1). »

Cette croisade devenait possible, par la paix que le cardinal d'Estaing conclut en 1373 avec Barnabé Visconti, à la sollicitation de sainte Catherine (2). Grégoire XI déploya un grand zèle pour l'organiser; il

<sup>(1)</sup> Lettre Lxxiv. A messire Barnabé Visconti, seigneur de Milan.

<sup>(2)</sup> Lettre xxiv. Au cardinal Pierre d'Ostie.

adressa des lettres pressantes au roi de Hongrie, à l'empereur d'Allemagne et au roi de Bavière. Il s'occupa de l'équipement d'une flotte, et envoya des bulles aux Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem répandus en Bohème, en France, en Navarre et en Portugal, promettant des indulgences nombreuses à tous ceux qui contribueraient en quelque manière au succès de l'entreprise. La promulgation de la croisade en Italie fut confiée au provincial des Frères-Prècheurs, à celui des Frères-Mineurs et au bienheureux Raymond, le confesseur de sainte Catherine.

Cette circonstance indique combien notre Sainte avait influencé la détermination du Souverain Pontife (1). Grégoire XI objectait qu'il faudrait avant tout rétablir la paix parmi les chrétiens. Sainte Catherine lui répondait : « Saint Père, il n'y a pas de meilleur moyen de rétablir la paix parmi les chrétiens que d'entreprendre une croisade. Tous les gens de guerre qui entretiennent la division parmi les fidèles iront volontiers combattre pour la cause sainte. Bien peu refuseront de servir Dieu dans la profession qui leur plaît, et ce sera un moyen d'expier leurs péchés; alors le feu s'éteindra faute d'aliments. Vous ferez, très-saint Père, plusieurs choses excellentes à la fois; vous donnerez la paix aux chrétiens qui la demandent, et vous sauverez, en les éloignant, de grands coupables. S'ils remportent quelques importantes victoires, vous pourrez agir ensuite auprès des princes

<sup>(1)</sup> Voir les lettres xxIII et xxVIII.

chrétiens; s'ils succombent, vous aurez sauvé leurs ames qui se perdaient, et, de plus, beaucoup de Sarrazins peuvent se convertir (1). »

Cette croisade devait surtout pacifier l'Italie, et replacer le Souverain Pontife à la tête de l'Europe et de la civilisation. Aussi sainte Catherine déploya un grand zèle à la réaliser. La ligue formée contre Barnabé Visconti l'avait mise en rapport avec les alliés du Saint-Siége; elle leur écrivit des lettres nombreuses, pour solliciter leur concours. L'adhésion la plus importante à obtenir était celle de la reine Jeanne, de Naples. Sainte Catherine ne négligea rien pour toucher et convertir cette femme, qui a laissé un si triste nom dans l'histoire. Elle ne lui reproche pas ses vices, mais elle cherche à lui inspirer un amour sincère et efficace pour Dieu et pour l'Église. « Vous savez, lui dit-elle, que nous sommes toujours comme des serviteurs en présence du Maître; son œil, qui voit dans le secret, est sans cesse sur nous. Dieu, l'éternelle Vérité, distingue bien celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. L'âme doit donc craindre d'offenser son Créateur, car ce Maître punit le mal et récompense le bien, et personne, ni par sa puissance, ni par ses richesses, ni par son talent, ne peut s'affranchir de ce Maître, le doux Jésus. J'ai de douces et bonnes nouvelles à vous apprendre. Notre doux Christ de la terre, le Souverain Pontife, a envoyé une bulle à trois religieux qu'il a choisis : au provincial des Frères

<sup>(1)</sup> Vie de sainte Catherine, ne part., ch. 11.

Prêcheurs, au ministre des Frères Mineurs, et à un de nos frères, serviteur de Dieu. Il leur a commandé de rechercher et de faire connaître, en Italie et dans les autres pays, tous ceux qui ont le désir de mourir pour le Christ au delà des mers, et de combattre les infidèles. Ceux-là doivent écrire ou se présenter, en déclarant que, si les chrétiens veulent entreprendre la croisade, ils sont prêts à leur donner tout le secours de leur puissance et de leurs armes. Je vous en prie et je vous en conjure de la part de Jésus crucifié, embrasez-vous d'un saint désir et préparez-vous à fournir les secours et les forces nécessaires, quand le moment sera venu, afin de retirer le saint tombeau de notre doux Sauveur des mains du démon, et de faire participer comme nous les insidèles au sang du Fils de Dieu. Je vous prie, ma mère, de daigner me faire connaître votre saint et bon désir au sujet de cette sainte entreprise (1). »

La reine Jeanne lui répondit favorablement, car nous lisons dans une autre lettre: « Je vous dirai, Madame, que mon âme a été dans la joie et l'allégresse lorsque j'ai reçu votre lettre. Elle m'a bien consolée, par la sainte et bonne disposition où vous paraissez être de sacrifier vos biens et votre vie pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Le plus beau sacrifice, le plus grand amour qu'on puisse offrir, c'est d'être prêt à donner sa vie pour lui. Oh! quelle douceur ce serait de donner sang pour sang! et je vois tellement augmenter en vous le

<sup>(1)</sup> Lettre xxxv. A la reine de Naples.

feu du saint désir pour le souvenir du sang du Fils de Dieu, que vous avez pris le titre de Reine de Jérusalem. Vous serez le chef et la cause de cette sainte croisade, et les Saints-Lieux ne seront plus possédés par les méchants infidèles, mais par des chrétiens qui les honorent, et par vous, comme votre bien. Sachez que le Saint-Père a le plus grand désir d'apprendre de vous-même le dessein que le divin Époux a mis dans votre âme; je voudrais que vous lui écriviez que vos désirs augmentent de plus en plus, et que vous lui demandiez d'entreprendre vous-même la croisade avec tous les chrétiens qui voudraient vous suivre : car, si vous vous prononciez et si vous preniez l'initiative, vous entraîneriez certainement beaucoup de monde (1). »

Sainte Catherine désirait donner pour chef à la croisade le roi Louis de Hongrie, le prince le plus remarquable de cette époque. Dans la lettre qu'elle adresse à la reine sa mère, elle lui dit : « Priez et conjurez votre fils d'assister et de servir la sainte Église; et, si notre Christ de la terre le demande et veut le charger de cette entreprise, pressez-le d'écouter favorablement cette demande, de s'offrir lui-même, et d'encourager le Saint-Père dans son projet de faire une croisade contre les infidèles. N'est-ce pas une honte pour les chrétiens de leur laisser posséder ce saint et vénérable lieu qui nous appartient à tant de titres? Il ne faut plus le souffrir, mais, comme des fils affamés de

<sup>(1)</sup> Lettre xxxvi. A la reine de Naples.

l'honneur de leur père, vous devez vous lever et reprendre votre bien, pour le salut de leurs âmes et l'exaltation de la sainte Église. Songez que si on vous avait pris une de vos villes, vous voudriez la reprendre; vous combattriez jusqu'à la mort. Je vous conjure de faire de même et davantage pour ce qui nous a été pris; vous devez y apporter plus de zèle, car il s'agit des âmes et du Saint-Lieu, tandis que votre ville ne regarderait que la terre.

« Vous avez appris sans doute que les Turcs persécutent de plus en plus les chrétiens et s'emparent des possessions de l'Église; c'est pour cela que le Saint-Père veut organiser une croisade. J'ai écrit sur ce sujet à la reine de Naples et à plusieurs autres princes. Tous m'ont répondu favorablement, et ont promis le secours de leurs biens et de leurs personnes; ils sont remplis d'un grand désir de donner leur vie pour le Christ, et il leur tarde bien de voir le Saint-Père élever l'étendard de la sainte Croix. J'espère de l'ineffable charité de Dieu qu'il l'élèvera bientôt, et je vous prie de suivre leur exemple (1). »

Elle s'adresse aussi aux chefs des bandes armées qui vivaient de guerre en Italie, et elle cherche à les enrôler pour la croisade. Sa lettre aux compagnies de Florence est une prédication toute chevaleresque. Elle leur apprend à combattre, sur le champ de bataille de la vic, les trois ennemis de l'homme, le démon, le

<sup>(1)</sup> Lettre xLIII. A la reine de Hongrie.

monde et la chair. « Le Christ Jésus doit être notre capitaine, et nous devons renouveler ses combats victorieux avec le glaive de la haine et de l'amour. Oui, l'ineffable bonté de Dieu-vous a choisis pour combattre comme des chevaliers, contre les vices et les péchés, pour acquérir la richesse et le trésor des vertus. Je crois que vous êtes appelés à augmenter et à réaliser nos saints désirs, en ayant faim et soif du salut des infidèles.

« Il me semble que Dieu veut que vous soyez les premiers à frapper, car voilà la croisade qui commence : le Saint-Père appelle les chevaliers et tous ceux qui veulent les suivre. Pas de crainte, mes doux fils; revêtez la cuirasse du précieux Sang, et mêlons notre sang au sang de l'Agneau. Cette douce et bonne armure saura résister à tous les coups; vous frapperez avec le glaive de la haine et de l'amour; vous défierez tous vos ennemis, et avec cette cuirasse vous en triompherez. Ne sovez pas négligents, mais pleins de zèle; pour un peu de peine, ne perdez pas la récompense, car autrement vous ne pourriez être de généreux chevaliers. Je vous ai dit que je désirais vous voir de vrais chevaliers sur le champ de bataille, et je vous conjure d'accomplir la volonté de Dieu et mon désir, en vous plongeant, en vous noyant dans le sang de Jésus crucifié : c'est là que le cœur se fortifie (1). »

<sup>(1)</sup> Lettre Lv. Aux compagnies de Florence.

Sainte Catherine envoya le bienheureux Raymond de Capoue au chef anglais Jean Hawkwood, qui ravageait la Toscane, après avoir pris l'engagement de partir pour la croisade avec ses routiers. Elle leur reproche, dans sa lettre, la manière dont ils se préparent à cette sainte entreprise. « Vous feriez bien, leur dit-elle, de rentrer un peu en vous-mêmes, et de considérer les peines et les tourments que vous avez endurés lorsque vous étiez au service et à la solde du démon. Mon âme désire que vous changiez maintenant, et que vous vous enrôliez sous la croix de Jésus crucifié, vous et tous vos compagnons, pour former une compagnie du Christ et marcher contre les chiens infidèles qui possèdent le lieu saint où la douce Vérité suprême a vécu et a souffert la mort pour nous. Je vous en supplie donc, au nom de Jésus crucifié, puisque Dieu et notre Saint-Père ordonnent de marcher contre les infidèles. Et, puisque vous aimez tant faire la guerre et combattre, ne combattez plus contre les chrétiens, car c'est offenser Dieu; mais marchez contre leurs ennemis. N'est-ce pas une grande cruauté que, nous qui sommes des chrétiens, des membres unis au corps de la sainte Église, nous nous attaquions les uns les autres? Il ne faut plus faire ainsi, mais il faut partir avec un saint zèle, et n'avoir plus d'autres pensées. »

C'était surtout pour conjurer l'orage qui menaçait l'Italie que sainte Catherine hâtait l'organisation de la croisade. Elle avait une entrevue à Pise avec l'ambassadeur de la reine de Chypre (1), et elle députait un religieux au seigneur qui régnait en Sardaigne. La réponse qu'elle en reçut lui fit concevoir de grandes espérances. « Il semble, écrivait-elle à un de ses disciples, il semble que le temps s'approche, car nous trouvons partout d'excellentes dispositions. Vous savez que nous avions envoyé le frère Jacomo au juge d'Arboré, avec une lettre où il était question de la croisade. Il m'a répondu gracieusement qu'il voulait venir en personne et fournir, pendant dix années, deux galères, mille cavaliers, trois mille piétons et six cents arbalétriers. Je vous annonce aussi que Gênes est dans l'enthousiasme, que tous offrent leur fortune et leurs personnes. »

Ce fut surtout pendant son séjour à Pise, au commencement de l'année 1375, que sainte Catherine s'occupa des affaires de la croisade. Elle s'était rendue dans cette ville à la sollicitation des principaux habitants, qui lui avaient fait écrire par Pierre Gambacorti, alors maître de la république. « J'ai reçu, lui répond-elle, votre lettre, qui m'a bien touchée. Ce n'est pas ma vertu et ma bonté, car je suis pleine de misère et de péchés, mais c'est votre bienveillance et celle de ces saintes dames qui vous ont porté à m'écrire humblement, pour me prier de venir vous trouver. Je satisferais bien volontiers votre désir et le leur, mais en ce moment je vous prie de m'excuser; l'état de ma santé m'en empêche. Je vois aussi que cela ferait murmurer, mais j'espère de

<sup>(1)</sup> Lettre ccxix. 3.

la bonté de Dieu que, si son honneur et le salut des àmes le demandent, il me permettra de faire ce voyage en paix et sans soulever de murmures. Je serai prête alors à obéir à la Vérité suprême et à votre commandement (1). » Sa santé, affaiblie déjà par ses mortifications, s'était encore altérée pendant la peste terrible qui venait de faire périr le tiers de la population de Sienne. Les actes héroïques de sa charité et les guérisons miraculeuses qu'elle avait opérées avaient augmenté sa réputation, et toutes les villes de la Toscane réclamaient sa présence. En 1374 elle avait été appelée à Florence par le général de son Ordre, qui tenait dans cette ville le chapitre des Frères Prêcheurs. Partout où elle séjournait, ses enseignements et ses vertus lui attiraient de nombreux disciples. A Florence, elle s'attachait l'évêque de la ville, Mgr Ange de Ricasoli (2), l'ambassadeur Buonacorso de Lapo et Nicolas Soderini, un des personnages les plus influents de la république (3). A Pise, elle recevait l'hospitalité de Gerald Buonconti, dont les fils devenaient ses secrétaires. Elle se liait avec Pierre Gambacorti, dont la fille se mettait sous sa direction et renonçait au monde, pour devenir une gloire de l'Église et de l'ordre de Saint-Dominique.

A Lucques, elle fit aussi de nombreux prosélytes; les àmes qu'elle attirait à Dieu formaient entre elles

<sup>(1)</sup> Lettre Lxxv. A Pierre Gambacorti.

<sup>(2)</sup> Lettres LXXXII, LXXXIII.

<sup>(3)</sup> Lettres LI, LII, LIII, LIV.

une sorte de famille religieuse, qui lui vouait l'affection la plus tendre et la plus dévouée. Nous en voyons la preuve dans une lettre que sainte Catherine adresse à la femme de Barthélemy Balbani, chez laquelle elle avait logé à Lucques. Elle combat les regrets trop vifs causés par son départ, et elle lui enseigne à aimer les créatures pour Dieu. « Je ne veux pas, lui dit-elle, que tu conserves de l'affection pour moi ou pour une autre créature, si ce n'est en Dieu. Je te dis cela parce que je vois, d'après ce que tu m'écris, que tu as souffert de mon départ; mais je veux que tu suives l'exemple de la Vérité suprême, de Notre-Seigneur, que l'amour de sa mère et de ses disciples n'a pas empêché de courir à la mort honteuse de la Croix. Les Apôtres se sont aussi séparés, parce qu'ils ne s'arrêtaient pas à euxmêmes; ils renonçaient à leur propre consolation pour louer et glorifier Dieu, pour se nourrir et se rassasier des àmes; c'est ainsi qu'il faut vous aimer et aimer les autres. Ne songez qu'à l'honneur de Dieu et au service du prochain. Si vous éprouvez quelque tristesse de voir partir ceux que vous aimez, vous ne vous laisserez pas au moins abattre. Votre amour doit être véritablement fondé sur l'honneur de Dieu, et s'arrêter plus au salut des àmes qu'à vous-même. Faites en sorte de ne plus vous affliger à mon sujet, car ce serait un obstacle qui vous empêcherait de vivre avec Jésus crucifié et de lui ressembler. Dieu s'est donné généreusement, et il nous demande la même chose.

"J'ai eu compassion de vos peines, et je vous en indique le remède, c'est d'aimer Dieu sans partage; et, si vous voulez m'aimer aussi, moi, pauvre misérable, je veux vous dire où vous me trouverez, afin que vous ne vous éloigniez jamais du véritable amour. Allez à cette douce, à cette adorable Croix avec la bonne et tendre Madeleine; là, vous trouverez l'Agneau, vous me trouverez, et vous pourrez nourrir et satisfaire tous vos désirs (1). »

Sainte Catherine rendait au centuple à ses disciples l'affection qu'ils lui portaient; c'était avec un cœur de mère qu'elle les aimait, et cette tendresse se montre dans toutes ses lettres comme dans toute sa vie. Elle répondait à Néri Landoccio, qui devint son secrétaire : « Vous me demandez que je vous reçoive pour mon fils; j'en suis, il est vrai, indigne. Je ne suis qu'une pauvre misérable, mais je vous ai reçu et je vous reçois avec un tendre amour. Je m'engage devant Dieu à répondre pour vous de toutes les fautes que vous avez commises et que vous commettrez. Mais, je vous en conjure, satisfaites mon désir, devenez conforme à Jésus crucifié, et séparez-vous entièrement du siècle (2). »

Rien n'est plus touchant que sa correspondance avec Étienne Maconi, un de ses plus chers disciples. Peu de temps après sa conversion, elle lui avait dit: « Vous verrez, mon fils, qu'avant peu votre plus grand désir

<sup>(1)</sup> Lettre cccxLvIII

<sup>(2)</sup> Lettre cclxxx.

sera rempli. — Ma bien chère mère, demanda Étienne, quel est donc mon plus grand désir? — Cherchez-le dans votre cœur. — Ma mère bien-aimée, je n'y trouve pas de plus grand désir que celui de rester près de vous. — Il sera satisfait. » Étienne fut en effet choisi pour l'accompagner dans son ambassade à Avignon, et il quitta alors avec joie son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa famille. Il était si content, dit-il, de jouir de l'intimité de Catherine et de sa virginale présence (1).

Ce fut pendant ce voyage que sainte Catherine consolait la mère d'Étienne Maconi, en lui écrivant : « Prenez doucement courage, soyez patiente et ne vous troublez pas, si j'ai gardé votre Étienne trop longtemps; j'ai bien veillé sur lui, car l'affection n'a fait de nous deux qu'une même chose. Je pense que vous n'avez pas trop souffert; moi, je veux jusqu'à la mort, pour vous et pour lui, faire tout ce que je pourrai faire; vous, sa mère, vous l'avez enfanté une fois; et moi, je veux vous enfanter lui, vous et votre famille dans les larmes et les angoisses, en offrant sans cesse à Dieu mes prières et le désir de votre salut. »

Les disciples nombreux et dévoués qui s'attachaient à sainte Catherine dans toutes les villes où elle allait, augmentaient son influence et ses moyens d'action pour le service de Dieu et de l'Église. Elle les employait à détruire les ferments de discorde, qui préparaient en

<sup>(1)</sup> Lettre d'Étienne Maconi, procès de Venise.

Italie une révolte générale contre le Saint-Siége. Malheureusement, la conduite des légats de Grégoire XI paralysait tous ses efforts; c'étaient pour la plupart des étrangers avides qui accablaient les peuples d'impôts afin de vivre dans le luxe et le plaisir. Saint Antonin constate leurs excès et les résume dans ces lignes : « Ils gouvernaient avec un orgueil presque intolérable, et cherchaient à régner non pas seulement sur les villes de l'Église, mais sur les villes libres; ils s'appliquaient plus à entretenir la guerre que la paix. L'Italie était pleine d'étrangers; ils bâtissaient à grands frais des citadelles, non pas pour protéger la liberté des villes, mais pour tenir les peuples dans une dure servitude. Ils étaient détestés par ceux qu'ils gouvernaient, et leurs voisins les redoutaient (1). » Tous les historiens de Florence s'expriment comme saint Antonin, et un grand nombre de passages des lettres de sainte Catherine confirment leur témoignage.

Cette conduite des légats réveillait l'esprit gibelin et multipliait les mécontents. Barnabé Visconti cultivait ccs mauvaises dispositions et préparait une explosion formidable. Ses émissaires répandaient le bruit que le Pape voulait s'emparer de la Toscane; le légat de Pérouse, Gérard du Puy, était accusé auprès du gouvernement populaire de Sienne de conspirer avec la puissante famille des Salimbeni, qui voulait à la tête de la noblesse

<sup>(1)</sup> S. Anton. Cronicon, p. 111, titre 22, ch. 161. — Storia di santa Caterina, l. v, p. 135. Lettres à Grégoire XI et à Urbain VI.

s'emparer du pouvoir. Une grande disette avait suivi la peste terrible qui avait dépeuplé la Toscane pendant les années 1373 et 1374. Le légat de Bologne défendit l'exportation des grains, sans doute dans la crainte d'en manquer lui-même. Cette mesure exaspéra les populations, dont elle compromettait l'existence. Enfin le célèbre condottiere Jean Hawkwood, que Grégoire XI avait pris à sa solde pendant la guerre avec Barnabé Visconti, fut congédié après la trêve. Ces aventuriers; qui se battaient pour leur compte, quand ils ne le faisaient pas pour celui des autres, envahirent la Toscane, ravagèrent les campagnes et voulurent s'emparer de Prato, aux portes de Florence. Il fut facile de voir dans cette agression une attaque déguisée concertée avec le légat. Les Florentins négocièrent alors avec le chef anglais, achetèrent son concours, et déclarèrent la guerre à Grégoire XI. La ville d'Italie la plus fidèle au Saint-Siége devint le centre d'une insurrection générale qu'elle inaugura par une émeute sanglante. Le peuple envahit les églises et les couvents, massacra les inquisiteurs, déclara le clergé ennemi du bien public, et décida que le gouvernement civil nommerait aux bénéfices et jugerait les affaires ecclésiastiques.

L'àme douce de Grégoire XI fut affligée en apprenant cette révolte. Il ordonna l'exportation des grains de la Romagne, et voulut calmer les esprits par de paternelles paroles. Mais il ne fut pas secondé par le cardinal de Saint-Ange, Guillaume de Noëllet, qui refusa de

lire les bulles pontificales, et maintint toutes les mesures qu'il avait prises. Alors la fureur populaire ne connut plus de bornes. Les excès contre l'Église furent renouvelés. On s'empara du prieur des Chartreux, qui était revêtu du caractère de nonce apostolique, et on lui fit souffrir les plus affreuses tortures. Il fut promené sur une charrette et écorché vif au milieu des huées de la populace. Les bourreaux jetaient aux chiens les lambeaux de sa chair, et finirent par l'enterrer, respirant encore. On institua un gouvernement révolutionnaire pour régulariser et conduire l'insurrection; un comité fut choisi parmi les Gibelins les plus habiles et les plus déterminés. Il devait agir à l'intérieur, exciter les tièdes, poursuivre les opposants, pourvoir aux besoins du culte, nommer aux dignités ecclésiastiques et déclarer nationaux les biens de l'Église. Les huit membres qui le composaient furent appelés les huit saints, à eause de leurs violences et de leurs sacriléges. Un autre comité devait agir à l'extérieur et propager la révolte; il envoya des représentants par toute l'Italie avec un drapeau rouge sur lequel était écrit en lettres d'or le mot liberté. Ils engageaient les peuples à secouer le joug des étrangers, et proclamaient amis et alliés de Florence tous ceux qui se déclareraient contre l'Église. L'incendie se propagea rapidement; le légat de Pérouse fut obligé de s'enfuir; celui de Bologne fut fait prisonnier, et avant la fin de l'année 1375, l'Église avait perdu quatre-vingts villes et places fortes.

Sainte Catherine avait vu se former l'orage, et avait fait tous les efforts pour le conjurer; elle était restée à Pise et à Lucques pour maintenir ces deux villes dans la fidélité au Saint-Siége (1), et elle écrivait de tous les côtés pour ramener les esprits à la paix. Elle s'adressait surtout à Grégoire XI, et cherchait à apaiser sa juste indignation. Elle sollicite dans les lettres qu'elle lui écrit son indulgence pour les Florentins, en lui rappelant les causes de leur révolte. Elle reconnaît leurs torts; mais elle s'adresse au cœur d'un père, et lui demande, au nom de l'amour, le pardon de ses enfants : la douceur sera plus efficace que la guerre, qui perdrait les âmes. Elle ne lui conseille pas d'abandonner les droits et les biens de l'Église, mais les biens spirituels sont plus précieux, et en les recouvrant par la miséricorde, il retrouvera les autres. « Vous me direz peut-être, saint Père, que vous êtes obligé en conscience de conserver et de recouvrer les biens de l'Église. Hélas! je l'avoue, c'est la vérité; mais il me semble qu'il vaut mieux encore conserver une chose qui est plus précieuse. Le trésor véritable de l'Église est le sang du Christ, donné pour prix des âmes. Ce trésor du sang n'a pas été payé pour les biens temporels, mais pour le salut du genre humain. En admettant que vous êtes tenu de reconquérir et de conserver les richesses, les droits que l'Église a perdus, vous êtes tenu bien davantage à reconquérir tant de brebis, qui sont un trésor pour l'Église. Elle serait trop appauvrie,

<sup>(1)</sup> Lettre 1. A Grégoire XI.

si elle les perdait. Elle ne deviendrait pas pauvre ellemême, parce que le sang du Christ ne peut diminuer; mais elle perdrait cet ornement de gloire qu'elle reçoit des vertus et de l'obéissance de ceux qui lui sont soumis. Il vaut mieux négliger les intérêts temporels que les intérêts spirituels. Faites seulement ce que vous pourrez, et vous serez excusé devant Dieu et devant les hommes. Vous vaincrez bien mieux avec les armes de la douceur, de l'amour et de la paix, qu'avec les rigueurs de la guerre, et vous rentrerez ainsi dans vos droits spirituels et temporels.

" La paix, oui la paix, pour l'amour de Jésus crucifié. Ne vous arrêtez pas à l'ignorance, à l'aveuglement et à l'orgueil de vos enfants. Avec la paix vous vaincrez la guerre et la haine qui divisent les cœurs, vous les réunirez. Voyez les deux maux qui se présentent: la perte de la grandeur, de la puissance et des biens temporels que vous vous croyez obligé de conquérir, et la perte de la grâce dans les âmes et de l'obéissance qu'elles doivent à Votre Sainteté, comparez ces deux maux, et choisissez le moindre; et en choisissant le moindre pour fuir le plus grand, vous les éviterez tous les deux: et vous y gagnerez de toute manière, car vous aurez retrouvé par la paix vos enfants, et avec eux ce qu'ils vous doivent (1). »

Elle s'excuse ensuite de lui parler ainsi, mais c'est dans son intérêt et parce qu'elle y est forcée par la vérité

<sup>(1)</sup> Lettre II. A Grégoire XI.

même. Peut-il être tranquille lorsqu'il voit le bien des pauvres périr en soldats, et la réforme de l'Église devenir impossible? Il se croit obligé de nommer des prélats qui puissent lui procurer d'utiles alliances; et ce sont des hommes vertueux qu'il faut. C'est dans le Christ, et non dans les princes de la terre, qu'il faut mettre sa confiance, s'il veut que l'Église revienne à sa beauté première.

Les lettres de sainte Catherine étaient portées à Grégoire XI par des disciples dévoués qui exposaient au Souverain Pontife la situation véritable de l'Italie, et lui faisaient comprendre la nécessité de son retour à Rome et de l'organisation d'une croisade. Celle dont fut chargé Neri Landoccio, son secrétaire, le presse sur ces deux points et le rassure contre les obstacles. « Ne craignez rien, lui dit-elle, et ne renoncez pas à votre doux et saint désir. Qu'il s'enflamme au contraire de jour en jour. Réalisez le projet de votre retour et de la croisade à laquelle vous engagent les infidèles, en envahissant toujours vos possessions. Soyez prêt à donner votre vie pour le Christ, car nous avons autre chose qu'un corps. Pourquoi ne pas donner mille fois sa vie, s'il le faut, pour l'honneur de Dieu et le salut des àmes? Le Christ l'a fait, et vous son Vicaire, vous devez le remplacer. N'estce pas l'usage que le lieutenant suive les traces et les exemples de son capitaine? Venez, venez donc, ne tardez plus, afin de pouvoir faire bientôt la guerre aux

<sup>(1)</sup> Lettre III. A Grégoire XI.

infidèles, et de n'être plus arrêté par les membres corrompus qui se sont révoltés contre vous. La paix, la paix, la paix, mon doux Père, et non plus la guerre. Je vous prie d'écouter et d'accorder, si vous le pouvez, ce que vous dira le porteur de cette lettre. Donnez-lui audience, je vous prie, et ajoutez foi à ses paroles; car on ne peut pas tout dire par écrit. Si vous voulez me communiquer des choses secrètes, vous pouvez les lui confier en toute assurance. Quant à ce que je puis faire, s'il fallait ma vie, je la donnerais bien volontiers pour l'honneur de Dieu et le salut des àmes (1). »

Grégoire inclinait naturellement à la paix, mais il était entouré de conseillers qui demandaient la guerre et la vengeance. Il écouta cependant les sollicitations pressantes de sainte Catherine, et tenta un accommodement. Son armée était prête; avant de la faire partir, il envoya trois députés porter à Florence des propositions avantageuses. Il voulait bien oublier les outrages qu'il avait reçus, et assurer la liberté de Pérouse et de Città di Castello; mais les Florentins devaient cesser toute hostilité, et ne pas exciter la ville de Bologne à la révolte. Les bons citoyens applaudirent à ces conditions, plus favorables qu'ils ne pouvaient l'espérer; mais, tandis qu'on réglait cet accommodement, les Huit de la guerre, qui redoutaient la paix, donnèrent ordre au comte Antonio Bruscoli de marcher sur Bologne. Il y entra armé, souleva le peuple, qui chassa les troupes pontifi-

<sup>(1)</sup> Lettre III. A Grégoire XI.

cales, et retint le légat prisonnier. Cette trahison indigna le Souverain Pontife et arrêta les négociations.

Sainte Catherine ne désespéra pas cependant; elle s'adressa aux disciples qu'elle avait à Florence, et qui pouvaient par leur position agir sur leurs concitoyens. « Ce n'est pas sans motif, leur dit-elle, que Dieu vous a mis à même de faire la paix et de rétablir l'union avec la sainte Église; c'est pour vous sauver, vous et toute la Toscane. Il ne me semble pas que la guerre soit une si douce chose que nous devions la rechercher, lorsque nous pouvons l'éviter. Y a-t-il, au contraire, rien de plus doux que la paix? C'est le doux héritage que Jésus-Christ a laissé à ses disciples, car il a dit : Ce n'est pas en faisant des miracles, en connaissant les choses futures, en montrant votre sainteté par des actes extérieurs qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, c'est en étant unis par la charité, la paix et l'amour. Je veux donc que vous fassiez l'office des anges, qui travaillent à nous mettre en paix avec Dieu. Faites ce que vous pourrez, et que cela plaise ou déplaise, surmontez tous les obstacles; de cette manière, vous serez les vrais fils, vous mériterez et possèderez l'héritage du Père éternel. Je ne vous en dis pas davantage, tant est pesante l'affliction que me cause la perte de vos âmes et de vos corps. Pour l'empêcher, je sacrifierais mille fois ma vie.

« Je vous adresse le porteur de cette lettre, qui est, pour cette année, le prédicateur de l'Ordre des Frères Mineurs. C'est un bon et vrai serviteur de Dieu, qui vous aidera de ses conseils et vous dirigera dans la voie de la vérité; pour tout ce que vous aurez à faire pour vous-mêmes et pour la ville, je vous prie d'écouter et de suivre ses conseils. Il n'y a aucune chose secrète dans votre esprit que vous ne puissiez lui communiquer.

L'influence de sainte Catherine triompha encore, et les Florentins envoyèrent pour apaiser le Souverain Pontife le B. Raymond, avec une lettre où notre Sainte lui rappelle ce qu'elle lui a dit dans les précédentes, et où elle le conjure de ne pas refuser la paix, à cause de ce qui est arrivé à Bologne. Grégoire XI consentit à suspendre les hostilités; il cita les Florentins à comparaître devant son tribunal, pour justifier leur conduite contre les inquisiteurs de la Foi, la violation des droits de l'Église, le massacre du Nonce apostolique, la révolte propagée dans toute l'Italie et les sacriléges des magistrats, qu'ils osaient appeler les Huit Saints. La citation leur accordait le délai d'un mois; le 31 mars, la sentence d'excommunication serait lancée contre eux, s'ils ne s'étaient pas présentés pour répondre.

Ceux qui gouvernaient Florence, pour ne pas choquer l'opinion publique, envoyèrent en effet trois députés qui furentadmis à leur arrivée en audience publique; mais au lieu de solliciter l'indulgence du Souverain Pontife, ils accusèrent de tout le mal les légats du Saint-Siége. Leur orateur, Donato Barbadori, rappela avec une audacieuse

éloquence toutes les causes vraies ou prétendues de la révolte, le refus d'exportation des grains, malgré la lettre du Saint-Père, la Toscane dévastée par l'ordre du cardinal Saint-Ange, les intrigues du légat de Pérouse, la violation des anciennes libertés des villes, et la conduite orgueilleuse et tyrannique des Français. « Vous deviez, s'écria-t-il en finissant, arrêter la brutale avarice et l'ambition démesurée de vos légats; vous deviez éteindre l'incendie prèt à éclater, défendre l'indépendance de vos enfants, vous rappeler les services qu'ils ont rendus au Saint-Siége et soutenir leur cause contre tous. Si nous avons commencé la guerre, c'était pour sauver notre patrie, nos femmes, nos enfants, notre vie. N'est-ce pas votre légat qui est l'origine de tout le mal, en détruisant notre paix, notre repos par tous les moyens possibles. Oui, très-saint Père, si vous voulez juger sainement les choses et déposer toute passion, comme doit le faire un Vicaire du Christ, vous ne nous reprocherez pas cette guerre, et vous nous excuserez de ce que nous avons fait par nécessité. Nous ne nions pas la révolte qui s'est étendue aux terres de l'Église, mais l'orgueil et l'avarice des gouverneurs en ont été le principe. Ces hommes se croyaient tout permis. Les rebelles n'ont pas refusé de vous obéir, mais ils ont fui à regret le joug des hommes coupables que vous leur aviez envoyés. Si nous avons témoigné quelque sympathie à ces rebelles, c'est que nous avions compassion de leur malheur, et qu'ils nous servaient à nous sauver des nôtres. Avait-on jamais,

très-saint Père, dans la religieuse Florence, tenté quelque chose contre votre autorité et contre l'Église romaine? Nous l'avons toujours défendue contre les empereurs, les rois et les tyrans; mais maintenant l'amour de la patrie nous force à mettre un frein à la fureur de ceux qui voulaient nous faire périr. Si vous ne condamnez pas ces violences et si vous poursuivez ceux qui les ont combattues, Dieu, oui, Dieu seul jugera entre eux et nous (1). »

Sainte Catherine devait plaider la cause des Florentins avec une éloquence plus victorieuse. Les accusations de Barbadori ne justifiaient pas les excès commis, et Grégoire XI réfuta facilement son argumentation. Il ne voulut pas cependant prononcer sur-le-champ la sentence et consulta les cardinaux; les Italiens penchaient vers la douceur, mais les Français, qui étaient beaucoup plus nombreux, firent décider la guerre; elle fut déclarée et l'excommunication publiquement prononcée. Les députés de Florence étaient présents; Barbadori se tournant alors vers le crucifix, s'écria : « O Dieu! nous députés du peuple florentin, nous en appelons à toi et à ta justice de l'injuste sentence de ton Vicaire. O toi! qui ne peux te tromper ni céder à la colère, toi qui aimes la liberté des peuples et non leur esclavage, protége le peuple florentin qui défend sa liberté; détourne les cruels anathèmes lancés contre nous (2). »

<sup>(1)</sup> Storia di santa Caterina, t. I, p. 151.

<sup>(2)</sup> S. Anton., tit. xxII, ch. 1, § 3.

L'effet de l'excommunication fut terrible pour les Florentins. Leur commerce, source de leur richesse et de leur puissance, avait déjà souffert des troubles qui avaient éclaté en Italie; leur crédit était perdu dans toutes les villes de l'Europe. Au moyen âge, une nation retranchée de la communion de l'Église était mise pour ainsi dire hors du droit commun. Les débiteurs croyaient recevoir quittance par l'acte d'excommunication; il y avait même des consciences assez habiles pour s'imaginer pouvoir prendre et piller tout ce qui appartenait aux excommuniés. C'est ce qui arriva à un grand nombre de Florentins, surtout en Angleterre. Cette ruine de leurs comptoirs et de leurs affaires apaisa bien des esprits; la réaction d'ailleurs qui suit toujours les excès populaires, se faisait sentir dans une ville religieuse qui avait été jusqu'alors si dévouée au Saint-Siége. Les partisans de la paix agissaient, et sainte Catherine écrivait à ses disciples pour leur faire réclamer de nouvelles négociations (1). Les Huit de la guerre furent obligés d'y consentir. Mais quel espoir de succès restait-il? Depuis le retour de Barbadori, les violences contre l'Église avaient été poussées à l'extrême, et d'autres ambassadeurs ne pouvaient pas même espérer obtenir audience. La médiation de sainte Catherine parut alors la ressource suprême, et le gouvernement de Florence lui envoya des députés pour la solliciter.

Sainte Catherine venaît de recevoir à Pise les stig-

<sup>(1)</sup> Lettre LIII. A Nicolas Soderini.

mates de Notre-Seigneur, et son corps avait été sur le point de succomber sous l'impression divine; mais rien ne l'arrêtait, lorsqu'il s'agissait de la gloire de Dieu et de la paix de l'Église. Elle accepta donc la mission qui lui était proposée, et elle s'y consacra avec une intelligence et une charité surhumaines. Elle se rendit sur-le-champ à Florence. Les magistrats vinrent à sa rencontre, et remirent entre ses mains tous leurs intérêts.

La position était difficile : la lutte des Guelfes et des Gibelins était plus animée que jamais; et le parti de la guerre qui avait été obligé de céder aux réclamations du peuple cherchait à créer en secret des obstacles à tout accommodement. Sainte Catherine eut des conférences avec les chefs, et parla plusieurs fois en public, s'efforçant toujours de ramener les esprits à la paix et au repentir. Elle les conjurait, au nom de leur salut, de se réconcilier avec Dieu et avec l'Église. « Peut-il, leur disait-elle, nous arriver plus grand malheur que d'être privés de Dieu. Vous savez bien que c'est en vain que travaille celui qui garde la cité, si Dieu ne la garde luimème. Que pourrons-nous donc faire, malheureux aveugles qui nous obstinons dans notre péché? Humiliez-vous; abaissez vos esprits et vos cœurs, car on ne peut entrer par la porte étroite en levant la tête : on se la briserait. Il faut passer par la porte de Jésus crucifié, qui s'est humilié jusqu'à nous, pauvres insensés. Si vous vous humiliez, vous demanderez avec calme et douceur

la paix à votre chef, le Christ de la terre. Montrez que vous êtes ses enfants, des membres unis et non retranchés, et vous trouverez la miséricorde, la bonté, le salut de l'âme et du corps. Vous savez que la nécessité ne peut le contraindre; il faut que ce soit l'amour. Un enfant ne peut vivre sans le secours de son père; il n'a aucune vertu, aucune puissance par lui-même. Tout ce qu'il a, lui vient de Dieu; il faut donc qu'il reste dans l'amour du Père; car s'il s'en séparait par la révolte et la haine, il perdrait son secours; et en le perdant, il périrait.

« Si vous êtes contre la sainte Église, comment pourrez-vous participer au sang du Fils de Dieu? L'Église est inséparable du Christ; c'est elle qui nous donne et nous administre les Sacrements, et les Sacrements sont notre vie par la vie qu'ils reçoivent du sang de Jésus-Christ. Celui qui méprise le Vicaire du Christ méprise le sang du Christ; celui qui agit contre l'un agit contre l'autre; car ils sont unis ensemble. Un fils n'a jamais raison contre son père; et il ne peut l'offenser sans être en danger de mort et de damnation. Demandez donc à rentrer dans la paix et l'union avec votre Chef, afin que vous ne soyez plus des membres séparés (1). »

Tout en exhortant ainsi les coupables, sainte Catherine intercédait pour eux auprès de Gégoire XI. Elle lui rappelait que c'est par l'amour que Dieu a sauvé les hommes. « O mon très-doux et très-saint Père, lui dit-

<sup>(1)</sup> Lettre LIII.

elle, je ne vois pas d'autres moyens, d'autres remèdes pour retrouver vos brebis rebelles, qui ont quitté le bercail de la sainte Église, en ne voulant plus obéir à vous, leur Père. Aussi je vous prie de la part de Jésus crucifié, et je veux que vous me fassiez cette grâce de vaincre leur malice par votre bonté. Nous sommes à vous, ô Père, et je sais que presque tous ne croient pas avoir mal fait. Admettons qu'ils ne sont pas excusables; mais il leur semble qu'ils ne pouvaient faire autrement, à cause des peines, des injustices et des extorsions qu'ils avaient à endurer de la part des mauvais pasteurs et gouverneurs. Ils sentaient l'infection de la vie de ceux que vous savez bien être des démons incarnés; et ils sont tombés dans la crainte détestable de Pilate, qui, pour ne pas perdre sa puissance, condamna le Christ. Pour ne pas perdre leur État, ils vous ont persécuté. Miséricorde, ô Père! je vous la demande pour eux. Ne vous arrêtez pas à l'ignorance et à l'orgueil de vos enfants; mais attirez-les par le charme de votre amour et de votre bonté.

« Que Votre Sainteté nous rende la paix à nous, vos malheureux enfants, qui vous avons offensé. Je vous le dis, Christ de la terre, de la part du Christ du ciel, en agissant ainsi sans détour et sans colère, ils accourront tous avec le regret de leur faute; ils viendront appuyer leur tête sur votre sein. Alors vous vous réjouirez, nous nous réjouirons, parce que votre amour aura ramené la brebis perdue au bercail. »

Ces paroles si douces et si persuasives étaient portées par les disciples de sainte Catherine; mais les magistrats de Florence la pressaient de partir elle-même pour Avignon, pensant bien qu'elle agirait plus efficacement sur l'esprit du Souverain Pontife.

l'intention de vous humilier réellement, et si vous voulez que je vous présente à votre Père comme des enfants soumis jusqu'à la mort. Si vous y consentez, je ne craindrai aucune fatigue; mais autrement je ne partirai pas (1). » Tous acceptèrent avec joie cette proposition, et convinrent d'envoyer, après son départ, des députés qui s'entendraient avec elle au sujet des négociations.

Au moment où sainte Catherine partait pour accomplir sa pacifique mission, une armée nombreuse quittait Avignon pour ravager l'Italie. Le parti de la guerre avait malheureusement triomphé. Les Français, entraînés par le désir de la vengeance et par l'amour de la gloire, décidèrent cette expédition, qui eut pour chef le trop célèbre cardinal de Genève. Ce général, qui devait être bientôt l'antipape Clément VII, conduisait 6,000 chevaux et 4,000 hommes d'infanterie recrutés dans tous les pays. La force principale de cette armée était une troupe de Bretons indomptés, qui promenèrent partout l'incendie et le pillage, et qui couronnèrent leurs forfaits par l'odieux massacre des habitants de Cesème.

<sup>(1)</sup> Lettre Li. A Buonacorso de Lapo.

De pareils actes rendaient les négociations plus difficiles, et l'animosité des insurgés plus grande.

Sainte Catherine arriva cependant à Avignon le 18 juin 1376. C'était un étrange événement que l'ambassade de cette pauvre jeune femme, voyageant à pied avec quelques disciples, et entrant humblement dans cette ville opulente, centre du mouvement, du commerce et du luxe, et rendez-vous des princes, des artistes et des savants de l'Europe. L'affaire qu'elle venait traiter n'intéressait pas seulement Florence, mais le monde chrétien tout entier. Grégoire XI l'attendait avec impatience, et lui fit donner pour demeure une belle maison, où se trouvait une riche chapelle. Deux jours après son arrivée, il la reçut en audience solennelle. Sainte Catherine apparut au milieu de cette cour brillante dans toute la simplicité de sa pauvreté religieuse. Ses paroles furent plus efficaces que les discours éloquents de Donato Barbadori, et le Pape, convaincu, lui donna tout pouvoir pour conclure la paix. « Vous voyez bien, lui dit-il, que je veux la paix et la concorde, car je remets toute cette affaire entre vos mains. Je vous recommande seulement l'honneur et l'intérêt de l'Église (1). »

Les difficultés ne pouvaient plus venir que des Florentins. Dès le départ de sainte Catherine, le parti de la guerre, pour entraver les négociations, avait mis une taxe considérable sur les biens du clergé. Cette mesure devait nécessairement irriter le Souverain Pon-

<sup>(1)</sup> Vie de sainte Catherine, me part., ch. 6.

tife. Sainte Catherine s'en plaignit dans une lettre qu'elle adressa au comité des Huit. « Je me plains beaucoup de vous, leur écrit-elle, s'il est vrai, comme on le dit, que vous avez mis des impôts sur les clercs. Vous ne pouvez le faire en conscience; mais il semble que vous ayez perdu le sentiment de ce qui est bien. Vous n'arriverez pas à conclure la paix, si vous ne persévérez dans votre humilité, et si vous ne cessez d'offenser les ministres et les prêtres de la sainte Église. Non-seulement vous aurez le malheur d'offenser Dieu, mais encore vous vous nuirez en arrêtant les négociations; car, lorsque le Saint-Père saura votre conduite, il sera plus irrité contre vous.

grâce du Saint-Esprit. Vous ne la méritez pas; mais sa clémence est prête à vous la donner. Vous me couvrirez de honte et de confusion, si vous me faites dire une chose, et si vous faites le contraire. Je vous prie qu'il n'en soit plus ainsi; que vos paroles et vos actions prouvent que vous voulez la paix et non la guerre. Je me suis entretenue avec le Saint-Père, et il m'a écoutée avec bienveillance. Il a témoigné avoir un amour sincère de la paix, comme un bon père qui ne regarde pas l'offense que son fils lui a faite, mais seulement s'il s'est humilié, pour pouvoir lui faire entièrement miséricorde. Je ne saurais vous exprimer la joie que j'ai ressentie lorsque, après avoir longtemps conféré avec lui, il a fini par me dire que, les choses étant telles que je les

lui exposais, il était prêt à vous recevoir comme ses enfants, et à faire ce qui me paraîtrait le meilleur. Je ne vous en écris pas davantage. Il me semble que le Saint-Père ne pouvait pas vous donner une autre réponse avant l'arrivée de vos ambassadeurs, et je m'étonne qu'ils ne soient pas encore arrivés. Quand ils le seront, je les verrai; je verrai ensuite le Saint-Père, et je vous écrirai quelles sont ses dispositions (1). »

C'était ce qui avait été convenu à Florence; et le Souverain Pontife, ne voyant pas arriver ceux qui lui avaient été annoncés, disait à notre sainte : « Croyezmoi, Catherine, ils vous ont trompée, et ils vous tromperont. Ces ambassadeurs ne viendront pas; ou, s'ils viennent, leur mandat sera inutile (1). En effet, lorsque les ambassadeurs arrivèrent enfin à Avignon, sainte Catherine les fit venir, et leur rappela les pouvoirs que les magistrats de Florence lui avaient confiés. Elle leur annonça que le Souverain Pontife remettait la paix entre ses mains, et qu'ils pouvaient, s'ils le voulaient, obtenir de bonnes conditions; mais ils se refusèrent à toute ouverture, et prétendirent qu'ils n'avaient reçu aucun ordre de traiter avec elle.

Sainte Catherine reconnut alors leur mauvaise foi, et s'en plaignit aux Florentins par l'intermédiaire de Buonacorso de Lapo, un des membres les plus influents de la république. Elle leur rappelle ce qu'ils lui

<sup>(1)</sup> Lettre xLVIII. Aux Huit de la guerre, 28 juin 1376.

<sup>(2)</sup> Vie de sainte Catherine, me part., ch. 6.

avaient promis au moment de son départ, et elle leur dit: « Si vos actes avaient été en rapport avec vos paroles, vous auriez obtenu la paix la plus glorieuse qu'on puisse obtenir. Je ne le dis pas sans raison, car je sais quelles étaient les dispositions du Saint-Père. Mais ensuite nous avons commencé à sortir de la voie; nous avons employé les moyens trompeurs du monde; et, en démentant nos paroles par nos actions, nous avons donné sujet au Saint-Père de s'irriter davantage. Lorsque vos ambassadeurs sont arrivés ici, ils ne se sont pas conduits comme ils devaient le faire avec les serviteurs de Dieu; vous avez suivi vos idées, de sorte qu'il m'est impossible de conférer avec eux pour savoir si vous leur avez parlé comme à moi, en leur remettant leurs lettres de créance. Il était convenu que nous confèrerions de tout, ensemble. Vous aviez dit: Nous croyons que rien ne pourra se faire que par les mains des serviteurs de Dieu, et vous avez fait tout le contraire. Cela vient de ce que nous ne reconnaissons pas bien nos fautes, et je vois que toutes ces paroles humbles venaient plutôt de la peur et de la nécessité que de l'amour et de la vertu. J'en ai été bien affligée à cause de l'offense de Dieu et du tort que vous vous faites à vous-mêmes. Vous ne voyez pas le mal et les suites fàcheuses qu'entraînent votre obstination et votre persévérance dans votre ligne de conduite (1). »

Les négociations devinrent en effet impossibles, et (1) Lettre Li. A Buonacorso de Lapo.

sainte Catherine dut s'occuper uniquement des affaires générales de l'Église; c'était le but providentiel de son. voyage. L'accueil bienveillant du Souverain Pontife ne l'avait pas préservée des jugements du monde. Son influence portait ombrage, et sa sainteté trouvait des incrédules. Les trois plus savants prélats de la cour pontificale vinrent pour l'examiner et la confondre: mais ils se retirèrent ravis de son intelligence, de sa sagesse et de ses vertus. Les nobles dames discutaient aussi entre elles; la sœur du Pape, la comtesse de Valentinois partageait la vénération de Grégoire XI pour sainte Catherine; mais d'autres personnes, effrayées de cette vertu austère, niaient la sincérité de ses actes et se moquaient des singularités de son existence. La jeune femme de Raymond de Turenne, pour éprouver la réalité de ses extases, enfonça une grande épingle dans le pied de sainte Catherine, qui n'en souffrit qu'au moment où elle reprit l'usage de ses sens. Tous finirent cependant par se rendre à l'évidence, et recherchèrent bientôt sa présence et ses enseignements. Sainte Catherine en profita pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes; elle poursuivit les choses qu'elle jugeait le plus nécessaires à l'Église : la réforme du clergé, le retour du Souverain Pontife et l'organisation de la croisade.

Le Souverain Pontife entrait dans toutes les vues de sainte Catherine, et trouvait en elle cette fermeté qui manquait à sa nature; il la faisait souvent parler en

plein consistoire, et Catherine s'y exprimait avec une autorité qui étonnait et subjuguait tout le monde. Les cardinaux disaient : « Jamais homme n'a parlé de la sorte; ce n'est pas cette femme qui parle, c'est le Saint-Esprit lui-même. » Elle reprenait avec une sainte liberté les abus qui désolaient alors l'Église, et elle attaquait sans crainte le luxe de la cour pontificale. Elle se plaignait un jour de trouver, là où devaient fleurir toutes les vertus du ciel, l'infection de tous les vices de l'enfer. Grégoire XI, qui savait qu'elle venait d'arriver à Avignon, lui dit : « Comment avez-vous pu connaître en si peu de temps ce qui se passe ici? » Sainte Catherine, quittant alors son humble posture, se releva avec majesté et répondit : « Je dois dire à la gloire du Dieu tout-puissant que j'ai plus senti l'infection des péchés qui se commettent dans la Cour romaine, lorsque j'étais encore dans ma ville natale, que ceux-là mêmes qui les ont commis et les commettent tous les jours. »

Le point sur lequel elle insistait davantage était le retour du Souverain Pontife à Rome; et son influence était si visible et si grande, que le roi de France en fut alarmé. Charles V envoya son frère, Louis d'Anjou, dans l'espoir de retenir le Pape sur les bords du Rhône, et de conserver un état de choses où il croyait trouver de précieux avantages. Le duc d'Anjou subit bientôt le charme des vertus de sainte Catherine. C'était un jeune prince aimant le luxe et le plaisir, et dis-

sipant sa vie au milieu des fêtes d'une cour brillante. Son ambition devait plus tard affliger l'Église et l'égarer dans le schisme. Sainte Catherine paraît cependant avoir exercé sur lui une impression profonde, puisqu'elle lui persuada de se mettre à la tête de la croisade projetée.

Elle s'efforce, dans la lettre qu'elle lui adresse à ce sujet, de le retirer des jouissances déréglées et des vanités du monde, qui passent en laissant toujours la mort dans l'àme de celui qui les possède. Elle ne veut pas qu'il soit du nombre de ceux qui dépensent leurs jours dans les plaisirs et les magnificences, et qui veulent se distinguer par le luxe et les grands repas. « Ils n'emploient jamais à autre chose leurs richesses; tandis que les pauvres meurent de faim, ils recherchent l'abondance des provisions, la beauté des vases, les tables délicates et choisies, les vêtements somptueux, et ils ne s'occupent pas de leur pauvre âme, qui se meurt de faim parce qu'ils lui enlèvent la nourriture de la vertu, de la sainte Confession et de la parole de Dieu. Ceux qui paraissent si beaux avec tous leurs ornements ont le cœur rempli de choses mortes et passagères qui engendrent le dégoût, la honte et la corruption dans l'ame et dans le corps. Les joies et les festins du monde coûtent beaucoup sans aucun profit; plus l'homme en prend, plus il est vide; plus il cherche le plaisir, plus il trouve la tristesse. Vous l'avez bien vu hier: vous aviez préparé une belle fête et un grand repas, et tout a fini dans la douleur. Dieu l'a permis par

amour pour votre ame; il a voulu vous montrer, à vous et à ceux qui vous entouraient, que toutes nos joies sont vaines. Je vous le dis de la part de Jésus crucifié, de vous rappeler toujours la journée d'hier, asin que toutes vos actions soient faites dans l'ordre, dans la vertu et dans la crainte de Dieu. Ayez bon courage, parce que j'espère de la bonté divine que vous ne souffrirez pas de l'accident qui est arrivé, et que ce sera une peine profitable qui vous donnerà une sainte connaissance de vous-même; ce sera un heureux frein qui retiendra en vous toute vanité déréglée, comme on fait au cheval qui s'emporte: on lui tire la bride pour qu'il ne s'écarte pas de son chemin. Qui, mon doux fils dans le Christ, notre doux Jésus, embrassez la trèssainte Croix, et répondez à Dieu qui vous appelle à la croisade. Vous accomplirez ainsi la volonté de Dieu et mon désir (1). »

Il paraît, d'après d'anciens manuscrits, que l'événement dont il est question dans ce passage, était la chute d'un pan de muraille, qui avait écrasé un grand nombre des convives du prince. Le Duc obtint que sainte Catherine viendrait consoler sa femme, et il la conduisit à son château, où elle résida trois jours. Il voulut aussi la conduire à la cour de France; mais sainte Catherine refusa humblement, et se contenta d'écrire quelques saintes et utiles paroles au roi que les hommes honorèrent du nom de sage. Elle le prie d'observer les com-

<sup>(1)</sup> Lettre xxxiv. Au duc d'Anjou.

mandements de Dieu, de rendre la justice et de faire la paix, afin de ne pas arrêter la croisade. « Dans votreposition, lui dit-elle, je vous prie surtout de faire trois choses pour l'amour de Jésus crucifié. La première est de mépriser le monde avec toutes ses délices et de vous mépriser vous-même; possédant votre royaume comme une chose qui vous est confiée, et qui ne vous appartient pas. Vous savez bien que ni la vie, ni la santé, ni la richesse, ni les honneurs, ni la puissance ne sont à nous. Si ces biens étaient à vous, vous pourriez les posséder à votre gré. Mais l'homme veut bien se porter, et il est malade; il veut être riche, et il est pauvre; il veut être maître, et il est serviteur et vassal. Et il en est ainsi, parce que tout ce qu'il a, il ne le possède que selon le bon plaisir de Celui qui le lui a prêté. Il est bien ignorant celui qui veut posséder ce qui appartient à un autre : c'est vraiment un voleur, et il mérite la mort. Je vous prie donc d'agir en sage, comme un bon administrateur, en possédant tout comme des biens que vous devez gouverner pour Celui qui vous les confie.

« La seconde chose que je vous demande, c'est de maintenir la sainte justice, et de ne jamais la laisser corrompre par l'amour de vous-même, ni par les louanges, ni par le désir de plaire aux hommes. Prenez garde que vos officiers ne commettent l'injustice pour de l'argent, et ne violent ainsi le droit du pauvre; mais soyez le père des pauvres : c'est pour eux que Dieu vous a tout donné.

« La troisième chose est d'observer la doctrine que le Maître vous a donnée sur la Croix, et c'est ce que mon âme désire le plus en vous : c'est l'amour de votre prochain, avec lequel vous êtes en guerre depuis longtemps (1). »

Sainte Catherine termine en le conjurant de faire la paix et de tourner ses armes contre les infidèles, pour ne plus empêcher le bien que ferait la délivrance de la Terre sainte; car c'est une honte devant Dieu de combattre son frère, de laisser en paix l'ennemi, de vouloir prendre le bien des autres, et de ne pas recouvrer le sien. Elle lui dit de se hâter, car il lui reste peu de temps. Elle semble ainsi lui annoncer sa fin prochaine; Charles V mourut en effet en 1380, dans sa quarante-troisième année.

Grégoire XI cependant différait toujours son départ. Les visions menaçantes de sainte Brigitte l'avaient effrayé sans lui donner le courage de rompre les liens qui l'attachaient à sa patrie. Sa conscience le pressait; mais les obstacles étaient nombreux, et il lui fallait pour les surmonter une force qu'il n'avait pas. C'était pour la lui donner que Dieu lui avait envoyé sainte Catherine. Un jour qu'il lui demandait son avis sur son retour à Rome, sainte Catherine s'excusa humblement, en disant qu'il ne convenait pas à une pauvre petite femme comme clle de donner des conseils au Souverain Pontife. Le Saint-

<sup>(1)</sup> Le règne de Charles V fut troublé par ses guerres continuelles avec le roi d'Angleterre et le roi de Navarre.

Père lui répondit : « Je ne vous demande pas de me donner des conseils, mais de me faire connaître la volonté de Dieu. » Et comme elle s'excusait toujours, il lui commanda, au nom de l'obéissance, de lui dire si elle savait la volonté de Dieu à ce sujet. Elle baissa la tête alors en disant : « Qui connaît mieux la volonté de Dieu que Votre Sainteté, qui s'est engagée par un vœu à retourner à Rome. » A ces mots, le Saint-Père fut dans le plus grand étonnement, car personne ne connaissait ce vœu, qu'il avait fait en secret; et c'est à ce moment même qu'il prit la résolution de quitter Avignon (1).

Ainsi ce que le fier génie du Dante et la poétique éloquence de Pétrarque avaient inutilement demandé, ce que les peuples d'Italie et les ambassadeurs de Rome avaient si longtemps sollicité, la vertu de l'humble Catherine réussit à l'obtenir. Il est intéressant de voir dans ses lettres comment elle soutient la résolution du Souverain Pontife, et avec quelle sollicitude maternelle ses prières et ses conseils l'accompagnent jusqu'à Rome.

L'opposition à son départ était grande dans le Sacré-Collége. Sur vingt-six cardinaux, on ne comptait qu'un Espagnol et quatre Italiens; les autres étaient Français; tous les officiers et les autres employés de la cour pontificale l'étaient également. Il leur semblait dur de quitter la patrie et le doux ciel de la Provence pour aller dans une ville étrangère, au milieu de peuples

<sup>(1)</sup> Procès de Venise. Déposition de frère Barthélemy, de Sienne. Bulle de la canonisation de sainte Catherine.

révoltés. Ils cherchaient à retenir Grégoire XI, et prenaient tous les movens d'effrayer cette nature timide et irrésolue. Mais sainte Catherine combattait leurs objections, et paralysait leurs efforts. Grégoire XI la consultait et la tenait au courant de tout ce qui se disait autour de lui. « J'ai appris, lui répondait-elle, par la lettre que vous m'avez adressée, que les cardinaux vous objectent la conduite du pape Clément IV, qui, au moment de faire la même chose, ne voulut pas la faire sans l'avis de ses frères les cardinaux. Hélas! trèssaint Père, ils vous citent l'exemple de Clément IV; mais ils ne parlent pas de celui d'Urbain V, qui, dans les choses douteuses, demandait leur conseil pour savoir si elles étaient bonnes ou non; mais qui, dans les choses claires et évidentes, comme l'est votre retour, vous pouvez en être sûr, ne s'arrêtait pas à leur avis; il suivait le sien, sans s'inquiéter de leur opposition. Je vous prie de la part de Jésus crucifié qu'il plaise à Votre Sainteté de se hâter. Usez d'une sainte ruse, paraissez vouloir différer votre départ, et partez tout à coup. Plus vite vous le ferez, moins vous aurez à souffrir de peines et d'embarras (1). »

Dans une autre lettre, elle le rassure contre les dangers dont on le menace. « Que l'ardeur de la charité soit en vous, pour vous empêcher d'entendre la voix des démons incarnés, et de suivre le conseil pervers de ceux qui, par amour d'eux-mêmes, veulent, m'as-

<sup>(1)</sup> Lettre vII. A Grégoire XI.

sure-t-on, mettre obstacle à votre retour, en vous effrayant et en vous disant que vous vous livrez à une mort certaine. Et moi je vous dis, très-doux et très-saint Père, de ne rien craindre. Allez en toute assurance; confiezvous dans le Christ, le doux Jésus. Si vous faites ce que vous devez faire, Dieu vous protégera, et personne ne pourra rien contre vous.

« Courage donc, mon Père, puisque je vous dis que vous n'avez rien à craindre. Si vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous avez, au contraire, raison de craindre. Vous devez venir, venez donc; venez avec douceur, sans rien redouter; et si quelqu'un de ceux qui vous entourent voulait vous en empêcher, répondez-lui hardiment, comme le Christ répondit à saint Pierre, qui voulait par tendresse lui faire éviter la Passion. Le Christ se tourna vers lui en disant : « Retire-toi de moi, Satan; tu es pour moi un scandale, parce que tu recherches l'intérêt de l'homme plutôt que celui de Dieu; tu ne veux pas que j'accomplisse la volonté de mon Père (1). »

Ceux qui voulaient retenir le Pape avaient fait fabriquer par des faussaires une lettre qu'ils attribuaient à un religieux qui jouissait d'une grande réputation de sainteté, et qu'on croit être Pierre, infant d'Aragon, de l'Ordre de Saint-François. Sainte Catherine dévoile la ruse avec un sens et une simplicité extraordinaires; elle fait remarquer au Souverain Pontife que l'auteur de

<sup>(1)</sup> Lettre viii.

cette lettre le tente par son faible, en cherchant à l'effrayer. Il lui dit que son retour est une chose bonne et sainte; mais il lui annonce qu'on prépare contre lui des poisons. Ces poisons ne se trouveront-ils pas aussi bien sur les tables d'Avignon que sur les tables de Rome? Le poison le plus à craindre est celui que répand le corrupteur; car si son mensonge réussit et empêche le retour du Saint-Père, ce sera un grand scandale et un grand trouble dans tous les cœurs. Quelle confiance accorder à un homme qui conseille des actions bonues et saintes, et qui veut ensuite qu'on y renonce par une crainte servile? Ce n'est pas ainsi que parlent les serviteurs de Dieu. « Il me semble, dit-elle à Grégoire XI, qu'on veut faire pour vous ce que la mère fait pour son enfant lorsqu'elle veut le priver de son lait; elle met quelque chose d'amer sur son sein pour qu'il sente l'amertume avant la douceur, et que la crainte de ce qui est amer lui fasse abandonner ce qui est doux. Celui qui vous écrit veut faire de même, en vous présentant l'amertume du poison et des persécutions, pour tromper l'enfance de l'amour de vous-même, afin que la crainte vous fasse abandonner le lait de la grâce, ce lait que vous aurez en abondance après votre retour. Et moi je vous conjure de la part de Jésus crucifié de n'être pas un enfant timide, mais un homme courageux. Ouvrez la bouche, et prenez ce qui est amer, pour avoir ce qui est doux. Il ne convient pas à Votre Sainteté de renoncer au lait à cause de l'amertume.

« Je termine en concluant que la lettre reçue ne vient pas du serviteur de Dieu qu'on nomme, et qu'elle n'est pas écrite de si loin. Je crois qu'elle a été faite près de vous et par des serviteurs du démon qui n'ont pas la crainte de Dieu. Pardonnez-moi, mon Père, si je vous parle avec tant de hardiesse; pardonnez-moi dans la sainte et douce dilection de Dieu. Je prie son infinie Bonté qu'il me fasse bientôt la grâce de vous voir vous mettre en route avec la paix, le calme, le repos de l'âme et du corps. Je vous prie, doux Père, de me donner audience quand il plaira à Votre Sainteté, parce que je voudrais me trouver en votre présence avant votre départ; le temps est court et je désire que ce soit bientôt (1). »

Grégoire XI partit enfin d'Avignon, le 13 septembre 1376, malgré les prières de ses parents et les larmes de son vieux père. Il avait retenu sainte Catherine jusqu'au dernier moment; c'était elle qui devait lui donner la force d'accomplir son sacrifice. Il lui fit remettre cent florins d'or pour retourner en Toscane, et le duc d'Anjou voulut ajouter à cette somme une riche aumône. Sainte Catherine passa par Toulon, où elle signala sa présence par un miracle; puis elle s'arrêta providentiellement un mois à Gènes. Grégoire XI y aborda. Les commencements de son voyage avaient été pénibles, et il voulut retourner en arrière. Sainte Catherine dans une seule entrevue lui rendit le courage.

<sup>(1)</sup> Lettre x.

La belle prière qu'elle fit à cette occasion nous fait comprendre les sentiments qui l'animaient. « O Dieu toutpuissant, s'écria-t-elle, Dieu éternel, douce et ineffable Charité, vous envoyez votre Vicaire pour sauver vos enfants qui périssent par leur rébellion contre la sainte Église, votre unique Épouse. Vous l'envoyez au milieu des périls et des angoisses, comme vous avez envoyé votre Fils bien-aimé, notre Rédempteur, pour sauver vos enfants morts par la désobéissance d'Adam et par le péché. Que votre Vicaire se réjouisse de suivre votre volonté et les traces de Jésus-Christ. J'implore pour lui votre souveraine clémence; purifiez son àme, et que son cœur brûle du désir de ramener ceux qui se sont égarés et de les sauver par votre puissance. Si ses lenteurs vous déplaisent, ô Amour éternel, punissez-les sur mon corps, qui vous appartient, et que je vous offre afin que vous l'affligiez et le détruisiez selon votre bon plaisir. Faites, ò éternelle Bonté, que votre Vicaire ait soif des âmes et qu'il brûle du désir de votre gloire; qu'il s'attache à vous, qui êtes la souveraine et infinie Miséricorde. Guérissez par lui nos infirmités, rétablissez votre Épouse par la sagesse de ses conseils et l'efficacité de ses œuvres. O mon Dieu, réformez aussi la vie de ceux qui l'entourent, afin qu'ils s'attachent à vous seul, dans la simplicité de leur-volonté. »

Lorsque sainte Catherine eut remis le Pape sur la route de la Ville éternelle, elle s'achemina vers Sienne; mais Dieu ne lui rendit pas la paix de sa cellule. Son ambassade avait accru sa réputation; sa vie publique devint plus active que jamais. Elle reprit au milieu de ses concitoyens ses travaux de réconciliation et de charité; mais elle ne négligea pas les affaires générales de l'Église, et elle poursuivit avec la même ardeur la pacification de l'Italie et l'organisation de la croisade. Elle soutint Grégoire XI, et lui envoya le B. Raymond pour l'aider de ses conseils. Elle lui écrivit à Corneto, où il s'était arrèté, hésitant encore au moment d'entrer dans Rome. « O très-saint Père, mon très-doux Père, si la vertu est nécessaire à tout homme pour sauver son âme, combien plus elle vous est nécessaire, à vous qui avez à nourrir et à gouverner le corps mystique de la sainte Église. Quel besoin vous avez de constance, de force et de patience. Pensez que vous êtes devenu bien jeune une plante du jardin de l'Église, et que vous devez vous efforcer de combattre par la vertu le démon, la chair et le monde, nos trois ennemis principaux, qui nous attaquent nuit et jour et ne dorment jamais. J'espère de la Bonté divine que vous résisterez à ces ennemis, et que vous remplirez la fin pour laquelle Dieu vous a créé : c'est-à-dire que vous rendrez gloire et louange à son nom, et que vous jouirez de sa bonté en obtenant son éternelle vision, qui fait notre béatitude. Maintenant, vous êtes le Vicaire du Christ, qui vous a choisi pour travailler et combattre pour l'honneur de Dieu, le salut des âmes et la réforme de la sainte Église. Les travaux et les peines vous sont particulièrement

destinés, outre les combats ordinaires que doivent soutenir toutes les àmes qui veulent servir Dieu. Plus votre fardeau est pesant, plus votre cœur doit être fort, courageux et sans crainte à l'égard des choses qui peuvent vous arriver. Vous savez, très-saint Père, qu'en prenant l'Église pour épouse, vous vous êtes engagé à souffrir pour elle les vents contraires, les peines et les tribulations qui vous attaquéront à son occasion. Eh bien! allez donc en homme courageux au-devant de ces tempêtes, avec force, patience et persévérance. Que la peine ne vous fasse jamais regarder en arrière par surprise et par peur; mais persévérez et réjouissez-vous au milieu des obstacles qui se sont présentés et qui se présenteront. Il en est toujours ainsi; les persécutions de l'Église comme les tribulations de l'àme vertueuse finissent par la paix que méritent la vraie patience et la persévérance à laquelle est réservée la couronne de gloire (1). »

Grégoire avait besoin de ces encouragements; il avait accompli son sacrifice, mais aux dépens de son repos et de sa vie. Il regrettait le séjour d'Avignon, cette cour brillante, cette patrie et ce doux ciel qu'il avait échangés contre les ruines de Rome et ses sévères horizons; il se trouvait isolé, au milieu d'une population remuante et parlant une langue qu'il ne comprenait pas. Il se sentait mourir, et regrettait sans doute d'avoir suivi les conseils de sainte Catherine. C'est peut-être ce

<sup>(1)</sup> Lettre xi.

qui explique le mécontentement dont il est question dans une lettre adressée au B. Raymond. « Quand vous vous trouverez, lui dit-elle, en la présence de Sa Sainteté, notre saint Père le Pape, le Vicaire du très-doux Jésus, recommandez-moi humblement à lui; demandez-lui pardon de tant de fautes commises contre Dieu par ignorance et négligence. J'ai désobéi à mon Créateur qui m'invite à crier vers lui par mes désirs et mes prières, et à m'adresser moi-même à son Vicaire. Ce sont ces fautes sans nombre qui sont cause, je crois, des persécutions qu'il a souffertes, et on peut attribuer à mes iniquités les maux de la sainte Église. Il a bien raison de se plaindre de moi et de me punir de mes fautes; mais dites-lui que je ferai tous mes efforts pour m'en corriger et pour lui mieux obéir. » Puis, s'adressant au Saint-Père, elle ajoute, après lui avoir donné des conseils: « Très-saint Père, voyez à la lumière de la raison et de la vérité ce que vous avez à me reprocher, non pour me punir, mais pour me plaindre. A qui m'adresser, si vous m'abandonnez? Qui me secourra, qui sera mon refuge, si vous me chassez? Mes persécuteurs me poursuivent, et je me réfugie vers vous et vers les autres serviteurs et enfants de Dieu; et si vous m'abandonnez, en vous irritant et en vous indignant contre moi, je me cacherai dans les plaies de Jésus crucifié, dont vous êtes le Vicaire. Et je sais qu'il me recevra, parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur; et lorsqu'il m'aura reçu, vous ne me chasserez pas, et nous resterons à notre

poste pour combattre généreusement avec les armes de la vertu, pour la douce Épouse du Christ. C'est là que je veux terminer ma vie dans les larmes, les sueurs, les soupirs, et donner mon sang et la moelle de mes os. Si tout le monde me chasse, je ne me tourmenterai pas, mais je me reposerai en pleurant et en souffrant sur le sein de la douce Épouse (1).»

Grégoire XI, en quittant Avignon, avait donné rendez-vous à Rome aux ambassadeurs florentins. Leurs négociations, faites dans le même esprit que les premières, n'avaient pas mieux réussi; la guerre continuait avec des succès divers. Les bandes des farouches Bretons ravageaient l'Italie sous la conduite du cardinal de Genève. Quatre mille habitants de Cesène périssaient en un jour, au milieu de tous les excès de la débauche et du pillage. Les populations exaspérées se détachaient du Saint-Siége, et les insurgés remportaient des victoires sur les troupes pontificales. Sainte Catherine demandait la paix à Dieu et aux hommes. Elle suppliait le Pape d'y consentir et de l'accepter en pensant plus aux choses spirituelles qu'aux choses temporelles. « La paix, la paix, lui criait-elle, la paix pour l'amour de Jésus crucifié, la paix et non pas la guerre, c'est l'unique remède. Dieu vous demande de faire la paix avec la Toscane, et d'obtenir de vos enfants coupables révoltés contre vous tout ce que vous pouvez en obtenir, mais sans la guerre, et en les punissant seulement comme un

<sup>&#</sup>x27;(1) Lettre cxxxvII. Au frère Raymond de Capoue.

père le fait pour son fils qui l'a offensé. Dieu vous jugera, si vous ne le faites pas. Si j'étais à votre place, je craindrais les effets des jugements divins sur moi. Faites que je ne me plaigne pas de vous à Jésus crucifié. Je ne puis me plaindre à d'autres, car vous n'avez pas de supérieurs sur terre (1). »

Le Souverain Pontife se rendait à ces instances, et envoyait deux religieux pour renouer les négociations; sainte Catherine, de son côté, écrivait aux Florentins, et chargeait son disciple Étienne Maconi de leur porter des paroles de réconciliation et de paix; mais tout était inutile. Les Huit de la guerre, confirmés dans leurs pouvoirs, entretenaient avec soin l'effervescence populaire, et cherchaient tous les moyens de pousser les choses à l'extrême. Il y avait dix-sept mois que l'interdit pesait sur Florence et empêchait toute cérémonie religieuse. Les magistrats ordonnèrent de ne plus tenir compte de l'excommunication, et de célébrer les offices comme par le passé. Les ecclésiastiques qui résistèrent furent maltraités; les églises et les couvents qui n'obéirent pas durent payer mille florins d'or. La paix semblait devenir impossible. Dieu la donna cependant à son Église par l'intermédiaire de sainte Catherine. Le Souverain Pontife la choisit comme dernière ressource. Il lui fit expédier les pouvoirs qui lui étaient nécessaires, et sainte Catherine, toujours dévouée, se rendit à Florence pour y remplir les fonctions de légat du Saint-

<sup>(1)</sup> Lettre xII. A Grégoire XI.

Siége. Sa présence changea subitement les choses. Le premier jour de son arrivée, elle parla trois fois en public; elle toucha tellement les cœurs, qu'ils revinrent à l'obéissance, et l'interdit fut observé de nouveau. Elle travailla ensuite à négocier la paix. La révolte n'avait pas uni les partis : les Gibelins avaient le principal pouvoir, mais les Guelfes comptaient dans leurs rangs les capitaines du peuple. Sainte Catherine s'entendit avec eux, et leur fit comprendre que ceux qui entretenaient la division entre le père et les enfants, devaient être privés de leurs fonctions; qu'ils étaient plutôt les destructeurs que les gouverneurs de la chose publique, que non-seulement la paix était nécessaire à la conservation de leurs biens et de leur vie, mais qu'elle était indispensable au salut de leurs àmes. Ils avaient activement contribué à dépouiller l'Église romaine de droits incontestables; et, lors même qu'il ne s'agirait que d'intérêts privés, ils devaient, devant Dieu et devant leur conscience, restituer ce qu'ils avaient pris ou fait prendre par les autres (1). Les chefs du parti guelfe et un grand nombre de bons citoyens se rendirent à ces considérations, et demandèrent aux gouverneurs de la ville de travailler à la paix, non plus en parlant, mais en agissant. L'opposition fut violente parmi les Huit de la guerre; les chefs guelfes en privèrent un de sa charge, et parvinrent à écarter aussi des affaires quelques autres citoyens. L'action de sainte Catherine

<sup>(1)</sup> Vie de sainte Catherine, me part., ch. 6.

fut si puissante, qu'un congrès se réunit à Sarzane pour amener la pacification de l'Italie. Le Pape y envoya deux plénipotentiaires, le cardinal de la Grange et l'archevèque de Narbonne. Le roi de France et la reine de Naples s'y firent représenter, ainsi que les villes de Florence, de Gènes et de Venise. Barnabé Visconti voulut y venir en personne. Sainte Catherine agit par ses disciples et par ses lettres. Les conditions de la paix étaient sur le point d'être arrêtées, lorsque la mort de Grégoire XI vint tout remettre en question, et tourner les esprits vers l'élection d'un nouveau Pontife.

Cependant les discordes civiles continuaient à Florence; les Guelfes avaient exilé ceux qui s'opposaient à la paix; beaucoup d'autres le furent pour satisfaire des vengeances particulières. Le nombre des bannis devint si considérable, que toute la ville en murmura. Les Gibelins en profitèrent pour ameuter la populace contre sainte Catherine, qui était cependant étrangère à tout ce qui se passait. Elle s'en plaignit même amèrement, disant et faisant dire partout que c'était très-mal agir que de frapper tant de citoyens, et qu'on ne devait pas, sous prétexte de procurer la paix, satisfaire des haines personnelles. Alors eut lieu l'émeute dont le bienheureux Raymond nous a laissé le récit. Sainte Catherine, menacée, poursuivie, put se réfugier avec quelques disciples dans un jardin où ceux qui voulaient la tuer la découvrirent : elle espéra un instant la couronne du martyre, mais Dieu désarma miraculeusement ses assas-

sins. Une de ses lettres nous fait connaître les sentiments qui l'agitaient au milieu du danger. « Glorifions-nous; dit-elle, dans les souffrances, sans chercher notre gloire, mais la gloire de Dieu et le salut des àmes, comme le faisaient les martyrs, qui étaient toujours prèts à souffrir, pour la Vérité, les tourments et la mort; c'est avec leur sang répandu par amour du Sang qu'ils ont fondé les murailles de la sainte Église. O doux Sang, qui ressuscites les morts; ò Sang, tu donnes la vie, tu dissipes les ténèbres dans les esprits aveuglés des créatures raisonnables, et tu leur donnes la lumière. Doux Sang, tu rapproches ceux qui sont séparés, tu revêts ceux qui sont nus, tu rassasies les affamés, tu désaltères ceux qui ont soif; et, avec le lait de ta douceur, tu nourris ceux qui sont petits par une humilité sincère, et innocents par une pureté véritable.

a Je veux aujourd'hui commencer une vie nouvelle; pour que mes péchés ne me privent plus du bonheur de mourir pour Jésus crucifié; car je vois bien que c'est ma faute si jusqu'à présent j'en ai été privée... Mon désir s'était grandement augmenté, et je brûlais de souffrir, sans l'avoir mérité, pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes, pour la réformation et le bien de l'Église. Mon cœur se fendait d'amour et de désir de sacrifier ma vie. Ce désir m'était doux et pénible: doux, parce que j'étais unie à la Vérité; pénible, parce que mon cœur souffrait de voir l'offense de Dieu et cette multitude de démons qui obscurcissaient toute la ville,

et aveuglaient les intelligences. Il semblait que Dieu les laissait faire, par justice et par vengeance. Aussi je me consumais en gémissements. Je redoutais le malheur qui était près d'arriver, et qui pouvait empêcher la paix; mais Dieu, qui ne méprise pas le désir de ses serviteurs, nous protégea, ainsi que la douce Marie, notre Mère, dont le nom avait été invoqué avec les larmes et les angoisses du désir; et, dans cette émeute et ce bouleversement, il n'y eut pour ainsi dire d'autre mal que la mort de ceux que frappa la justice.

« Mais le désir que j'avais de donner ma vie pour la Vérité, pour la douce Épouse du Christ, ne fut pas exaucé. L'éternel Époux de mon àme m'a bien trompée. Aussi je pleure parce que la multitude de mes péchés est si grande, que je n'ai pu mériter que mon sang donnât la vie et la lumière à ces pauvres aveugles. Mon sang n'a pas réconcilié le fils avec le père. Mon sang n'a pas cimenté la pierre dans le corps mystique de la sainte Église. Il me semble que les mains de celui qui voulait frapper étaient liées. Je disais : C'est moi, prenez-moi, et laissez ceux qui m'accompagnent. C'était comme des coups de poignard qui leur perçaient le cœur. O mon Père, ressentez en vous une grande joie, car je n'ai jamais goûté de semblables mystères avec tant de consolations. C'était la douceur de la vérité, l'ivresse d'une conscience libre et pure; c'était le parfum de la douce providence de Dieu; c'était la jouissance des nouveaux martyrs, annoncée, vous le

savez, par l'éternelle Vérité. La langue ne pourrait suffire à raconter le bonheur qu'éprouvait mon âme. Je sentais si bien ce que je devais à mon Créateur, que si j'avais pu livrer mon corps aux flammes, il me semblait que je n'aurais pas assez reconnu les grâces que nous avions reçues, moi, mes fils et mes filles (1). »

Les disciples de sainte Catherine, effrayés du danger qu'elle venait de courir, voulurent l'éloigner du territoire de Florence; mais elle déclara qu'elle ne le quitterait pas sans avoir accompli sa mission et obtenu la paix. Elle se retira pendant quelques jours à Vallombreuse, d'où elle consola ceux qui avaient été pillés ou maltraités à cause d'elle. La maison de Nicolas Soderini avait été brûlée. Elle l'exhorte à la patience, en lui disant : « Il me semble que l'inessable bonté de Dieu vous a montré de nouveau son amour privilégié, puisqu'il vous a fait suivre la doctrine et l'exemple des saints, en vous rendant digne de souffrir pour la gloire et l'honneur de son nom, afin de vous récompenser au ciel et non pas en cette vie. Souffrez donc avec patience, en méprisant la sensualité, le monde et toutes ses délices, dont vous connaissez le peu de durée et de stabilité; prenez courage, et recevez avec douceur cette médecine que Dien vous a donnée pour la vie de votre àme (2). »

Un autre de ses disciples, Ristoro Canigiani, avait

<sup>(1)</sup> Lettre cxLII. Au frère Raymond de Capoue.

<sup>(2)</sup> Lettre Liv. A Nicolas Soderini.

été dépouillé de ses biens et de ses emplois. Sainte Catherine lui écrit : « Réjouissez-vous de ce qui est arrivé, car c'est la vie de votre àme, et augmentez en vous le fruit du saint désir. Si la sensualité ou les hommes vous parlent autrement, ne les écoutez pas, mais soyez ferme et courageux; persévérez dans vos saintes résolutions, et pensez que les hommes du monde ne pourront pas répondre pour vous devant le souverain Juge au moment de la mort, et que vous n'aurez d'autre secours qu'une sainte et bonne conscience (1).»

Dès que l'effervescence populaire se fut calmée, sainte Catherine revint à Florence et reprit ses négociations; elle fit envoyer une nouvelle ambassade à Rome, et elle écrivit à Urbain VI une lettre où elle le supplie de n'être pas trop exigeant, et de ne pas s'arrèter à l'émeute qui avait mis sa vie en danger. Elle lui recommande de recevoir les brebis égarées avec miséricorde et bonté. « Que Votre Sainteté triomphe de leur dureté, et leur rende le service de les ramener à la bergerie. S'ils ne le demandent pas avec une vraie et parfaite humilité, que Votre Sainteté supplée à leur faiblesse et n'exige de l'infirme que ce qu'il peut donner. Hélas! hélas! ayez compassion de tant d'âmes qui périssent; ne faites pas attention au scandale qui a eu lieu dans cette ville, où il semble vraiment que les démons de l'enfer ont fait tous leurs efforts pour empêcher la paix. Mais la divine bonté a fait en sorte

<sup>(1)</sup> Lettre ccxxxix. A messire Ristoro Canigiani.

que ce grand mal ne produisit pas de grands maux; maintenant vos enfants sont tranquilles et demandent de vous l'huile de la miséricorde

« Admettons, très-saint Père, qu'ils ne vous la demandent pas avec toutes les formes convenables, et avec le regret de cœur qu'ils devraient avoir de leurs fautes et que désirerait Votre Sainteté. Hélas! ne les refusez pas, ces enfants seront ensuite meilleurs que les autres. Hélas! mon Père, je ne voudrais plus rester ici; mais faites de moi ce que vous voudrez: accordez-moi seulement cette grâce et cette miséricorde que je vous demande, moi, pauvre misérable (1). »

Urbain VI écouta la prière de sainte Catherine; il accorda la paix aux conditions qui avaient été arrêtées à Sarzane. Les Florentins s'engagèrent à payer 150,000 florins d'or au Saint-Siége, et deux légats furent envoyés pour les relever de l'excommunication qu'ils avaient encourue. La joie de sainte Catherine fut grande, et elle se hâta d'annoncer la bonne nouvelle à ses disciples de Sienne.

« O très chers fils, s'écrie-t-elle, Dieu a entendu la voix et les cris de ses serviteurs, qui depuis si longtemps pleurent en sa présence et gémissent sur ceux qui sont morts. Les voilà ressuscités; ils sont revenus de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière; mes très-chers fils, les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, et les muets parlent. Ils crient de toutes

<sup>(1)</sup> Lettre xv. A Urbain VI.

leurs forces: La paix, la paix! Oui, la paix; quelle joie de voir des enfants revenir à l'obéissance de leur Père, et recouvrer ses bonnes grâces, après avoir pacifié leurs àmes! Et comme des personnes qui commencent à voir, ils disent: Graces vous soient rendues, Seigneur, de nous avoir réconciliés avec notre saint Père. On appelle saint maintenant le doux Agneau, le Christ de la terre, qu'on traitait autrefois d'hérétique. On lui donne le titre de Père, qu'on lui refusait; et je ne m'en étonne pas, car le nuage est dissipé, le temps est devenu serein. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, mes fils bien-aimés; pleurez de joie et de reconnaissance, en présence de l'éternel et souverain Père. Mais ne soyez pas encore satisfaits, et demandez que l'étendard de la très-sainte Croix se lève bientôt. Réjouissez-vous dans le Christ, le doux Jésus. Que nos cœurs éclatent, en voyant la grandeur de l'infinie bonté de Dieu. Maintenant la paix est faite, malgré ceux qui voulaient l'empêcher; le démon infernal est vaincu (1). »

La paix signée à Florence vers la fin de juillet 1378, fut ratifiée à Rome le 1<sup>er</sup> octobre suivant. Sainte Catherine, après avoir rendu ce service à l'Église, revint à sa chère ville de Sicnne, qu'elle avait réconciliée depuis quelque temps avec le Saint-Siége. Dieu semblait vouloir lui accorder un peu de repos avant de l'appeler à son dernier combat. Ce fut à cette époque qu'elle dicta pendant ses extases le livre du *Dialogue*, qui résume toute

<sup>(1)</sup> Lettre ccliv. A Sano de Maco.

sa doctrine. C'était l'héritage qu'elle devait laisser à ses disciples.

Cependant l'orage grondait; le schisme d'Occident allait éclater. La vérité sur ce triste événement se trouve dans les lettres de sainte Catherine. Des auteurs ont osé attribuer cette fatale division de l'Europe chrétienne, au retour du Souverain Pontife à Rome, et en rendre par conséquent sainte Catherine responsable. C'est voir la cause du mal dans le seul moyen capable de le guérir. Le schisme était la dernière conséquence du séjour des papes à Avignon; cet exil de la papauté avait été la ruine de l'Italie. L'Église en avait souffert aussi dans son influence et sa dignité; il était important d'empêcher le retour de cet état de choses. Les cardinaux, qui étaient presque tous Français, désiraient conserver à leur nation la prépondérance acquise. Ils voulaient nommer un pape qui leur rendit les douceurs de leur patrie. Mais Dieu ne permit pas le succès de leurs intrigues, ils élurent l'archevêque de Bari, qu'ils pouvaient croire favorable à leurs désirs, en sa qualité de sujet de la reine de Naples; mais ils trouvèrent un maître dont ils ne voulurent pas accepter les réformes. Ils se révoltèrent alors et nommèrent le jeune cardinal de Genève, qui seul pouvait espérer maintenir son élection par la force des armes. La France fut son complice; sans son concours, le schisme n'eût pas réussi.

La joie de sainte Catherine fut donc de courte durée. Dès que le schisme eut éclaté, elle le combattit coura-

geusement, et fut, plus que jamais, l'ange et le soutien de la papauté. Urbain VI avait été déjà en rapport avec elle pendant son voyage d'Avignon. Ce n'était plus le même homme que Grégoire XI. Sainte Catherine comprit admirablement son caractère, et s'appliqua à en developper les qualités, tout en en corrigeant les défauts. La première lettre qu'elle lui adresse, après son élection, montre l'autorité qu'elle avait déjà sur son esprit; elle lui trace toute sa ligne de conduite; elle l'exhorte à réformer l'Église, mais elle lui recommande d'unir la miséricorde à la justice, et de tempérer la vivacité de sa parole, qui irritait les coupables sans les convertir; elle l'engage à s'entourer de saints personnages qui puissent l'éclairer de leurs conseils, et l'aider de leur influence. Il doit aussi créer de nouveaux cardinaux pour neutraliser l'action des anciens. Cette mesure pouvait arrêter le schisme; Urbain VI la prit trop tard, les cardinaux s'étaient déjà retirés à Anagni, et consommaient peu de temps après leur sacrilége élection.

Sainte Catherine dans une autre lettre invite Urbain VI à profiter des avis qu'on lui donne, et à pardonner à ceux qui pourraient le blesser. « Très-saint Père, lui dit-elle, soyez patient, quand on vous dit ces choses, parce qu'elles ne sont dites que pour l'honneur de Dieu et pour votre salut, comme doit le faire le fils qui aime tendrement son père. Vous êtes le Père et le Seigneur de toute la chrétienté. Nous sommes tous

sous les ailes de Votre Sainteté, votre autorité s'étend à tout; mais votre vie est bornée comme celle de l'homme, et c'est une nécessité que vos enfants voient et fassent dans la sincérité de leur cœur et sans aucune crainte, tout ce qui est utile à l'honneur de Dieu, au vôtre et au salut des brebis qui sont sous votre houlette. Je sais que Votre Sainteté désire ardemment avoir des auxiliaires qui puissent lui servir, mais il faut pour cela les écouter avec patience (1). »

Lorsque les difficultés augmentent pour Urbain VI, sainte Catherine le soutient, et lui offre le secours du plus entier dévouement. « Dieu est la force suprême et éternelle. Celui qui est dans la charité est en Dieu, et Dieu est en lui, parce que Dieu est charité. Aussi l'âme qui en est revêtue parce qu'elle est en Dieu, ne peut être vaincue par aucune peine, aucune tribulation; les peines au contraire la fortifient intérieurement, parce qu'elles éprouvent sa patience. Les coups des méchants, qui s'aiment eux-mêmes, ne vous nuiront pas; ils ne renverseront ni la charité de votre àme, ni votre Épouse, la sainte Église, qui ne peut périr, parce qu'elle est fondée sur la Pierre vive, le Christ, le doux Jésus. A qui nuiront ces coups? A ceux qui les frappent. Très-saint et très-doux Père, ces traits et ces flèches empoisonnées retourneront contre eux. Livrez-vous à la douce ardeur de la charité, sans aucune hésitation: fortifiez - vous et devenez semblable à votre chef, ce

<sup>(1)</sup> Lettre xvi. A Urbain VI.

doux Jésus, qui toujours, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin des siècles, a voulu et voudra que rien de grand ne se fasse sans beaucoup souffrir. »

« Jetez-vous donc sans crainte à travers les épines avec le vêtement puissant de la charité. Hélas! hélas! ne vous laissez pas arrêter par la peine, ne vous inquiétez pas de la vie du corps; ne craignez pas de la perdre, car Dieu est pour vous; et s'il est utile de donner sa vie, il faut la donner avec joie. »

Elle lui recommande cependant la prudence, parce que nous ne devons pas tenter Dieu. » Je veux que vous preniez toutes les sùretés possibles pour votre conservation, parce que je sais que les méchants, qui aiment le monde et s'aiment eux-mêmes, ne dorment pas, et qu'ils cherchent à vous tendre des piéges pour vous ôter la vie. Mais la douce et ineffable bonté de Dieu a prévenu et préviendra leur malice; elle veillera sur les besoins de son Épouse. De votre côté cependant faites tout ce que vous pourrez faire. Pardonnez, pardonnez, mon Père, à ma présomption, mais la douleur et l'amour m'excusent, et ma conscience me reprendrait si je ne vous parlais pas ainsi. Je ne serai pas tranquille tant que je ne serai pas en présence de Votre Sainteté. Je veux donner mon sang, ma vie; je veux faire couler la moelle de mes os pour la sainte Église, quoique j'en sois, je le reconnais, bien indigne. Je prie l'infinie bonté de Dieu de m'eu rendre digne avec tous ceux qui ont le même désir. Voici le moment où les fleurs

des saints désirs doivent s'ouvrir et montrer ce qu'on aime, de soi ou de la Vérité. Je finis, parce que, si je m'écoutais, je ne m'arrêterais pas. Je vous demande humblement votre douce bénédiction. Je vous demande aussi de me faire connaître parfaitement votre volonté, afin que j'accomplisse fidèlement ce que voudra l'honneur de Dieu et ce que vous ordonnerez, vous, le Vicaire de Jésus crucifié, auquel j'obéirai en tout jusqu'à la mort, autant que Dieu m'en fera la grâce (1).

Urbain VI désirait en effet avoir sainte Catherine près de lui, et le bienheureux Raymond le lui avait écrit. Mais sainte Catherine lui répondit : « Mon Père, plusieurs personnes de Sienne et quelques Sœurs de mon Ordre trouvent que je voyage trop, s'en scandalisent beaucoup, et disent qu'une religieuse ne doit pas ètre ainsi par tous les chemins. Je ne crois pas que ces reproches doivent me troubler, puisque je n'ai voyagé que par ordre de Dieu et de son Vicaire, et pour le salut des àmes; mais afin d'éviter, autant que je le puis, une occasion de scandale au prochain, je ne songe pas à m'éloigner d'ici. Cependant, si le Vicaire de Jésus-Christ veut que je parte, que sa volonté soit faite, et non la mienne; en ce cas, veuillez me faire connaître ses ordres par écrit, pour que ceux qui se scandalisent voient bien que je n'entreprends pas ce voyage de moimême. » L'ordre fut aussitôt expédié, et sainte Catherine se mit en route avec une suite nombreuse; elle eût

<sup>(1)</sup> Lettre xvIII. A Urbain VI.

été bien plus considérable, si elle ne s'y était opposée. Ceux qui l'accompagnaient se firent volontairement les pauvres de la divine Providence. De grands seigneurs suivirent, à pied et en mendiant, celle qu'ils appelaient leur mère. Cette petite troupe était une armée puissante que Dieu envoyait au secours de la papauté.

Sainte Catherine entrait à Rome le 28 octobre 1378; peu de temps après l'élection de l'antipape Clément VII. Elle alla se loger avec ses disciples dans une maison de la rue Santa-Chiara: elle y forma une petite communauté vivant d'aumône, dans la retraite et la prière. Sa joie était grande de se trouver sur cette terre arrosée du sang des martyrs. Elle sentait, disait-elle, ce sang bouillir encore, et l'inviter à souffrir pour la gloire de Dieu et pour la sainte Église (1). Urbain VI, encouragé par sa présence, voulut communiquer la force qu'il en recevait aux cardinaux restés fidèles. Il les réunit en consistoire, et sainte Catherine leur fit une instruction sur le schisme naissant. Elle montra avec science et étendue que la Providence veille sur tous, mais principalement sur ceux qui souffrent avec l'Église, et elle conclut que le schisme ne devait effrayer personne, qu'il fallait faire l'œuvre de Dieu, et ne rien craindre. Quand elle eut fini, le Souverain Pontife résuma son discours, et dit aux cardinaux : « Voyez, mes Frères, quand nous sommes timides, combien nous sommes coupables devant Dieu. Cette petite femme nous

<sup>(1)</sup> Lettre cclxx.

confond: je l'appelle petite femme, non par mépris, mais à cause de son sexe naturellement faible. Elle devrait craindre, lors même que nous serions rassurés; et cependant là où nous craignons, elle est tranquille, et elle nous encourage. N'est-ce pas pour nous un grand sujet de confusion? » Il ajouta: « Que doit craindre le Vicaire de Jésus-Christ, quand le monde entier serait contre lui? Le Christ tout-puissant n'est-il pas plus fort que le monde? Il est impossible qu'il abandonne la sainte Église (1). »

Sainte Catherine se mit à l'œuvre avec toute l'ardeur de sa charité. Les lettres qu'elle écrivit à cette époque montrent une activité prodigieuse. Elle excite le dévouement de ses disciples, et défend de tous les côtés la cause d'Urbain VI; elle lui assure la fidélité des villes de Sienne, de Florence, de Pérouse, de Bologne et de Venise (2); elle est en rapport avec tous les princes de l'Europe et avec tous les chefs de bandes armées; tout se décide à Rome d'après ses conseils et son inspiration.

Sainte Catherine fit d'abord des tentatives pour ramener à leur devoir, les trois cardinaux italiens qui s'étaient séparés d'Urbain VI. Les cardinaux français les avaient attirés à Fondi, en donnant à chacun séparément l'espoir d'être élevé sur le Saint-Siége. Ils reconnurent trop tard la ruse, et ne voulurent pas prendre

<sup>(1)</sup> Vie de sainte Catherine, me part., ch. 1er.

<sup>(2)</sup> Lettres L, LXI, LXII, LXXI, LXXII.

part à l'élection de Clément VII; mais ils prétendirent garder une neutralité coupable. Sainte Catherine leur adressa une longue lettre, qui est un des plus précieux documents sur l'origine du schisme. Après leur avoir souhaité la lumière céleste, qui doit dissiper les ténèbres où ils sont tombés, elle leur reproche leur conduite intéressée, et le mal qu'ils font à l'Église. « Vous connaissez la vérité, leur dit-elle; vous savez bien que le Pape Urbain VI est le vrai Pape, le Souverain Pontife, régulièrement élu, non par peur, mais par inspiration divine, bien plus que par vos suffrages. Vous-mêmes vous nous avez annoncé que c'était la vérité; et maintenant vous avez tourné le dos, comme de vils et misérables chevaliers; votre ombre vous a fait peur. Vous avez abandonné la vérité qui faisait votre force, et vous vous êtes attachés au mensonge, qui affaiblit l'àme et le corps, en vous privant de la grâce spirituelle et temporelle. Et quelle en est la cause? Le venin de l'amourpropre qui empoisonne le mondé.

Comme vous êtes insensés de nous avoir donné la vérité, et de vouloir suivre le mensonge! Vous voulez maintenant corrompre la vérité, en prétendant que vous avez élu le Pape Urbain par crainte. Cela n'est pas : en vous le disant, je vous parle sans respect, parce que vous en avez manqué à l'égard de votre Chef. Si j'examine l'élection qui a été faite, nous savons de votre bouche mème que vous l'avez faite canoniquement, et non par peur : celui que vous avez nommé par peur, c'est

Monseigneur de Saint - Pierre. Qu'est-ce qui prouve que l'élection de Monseigneur de Bari, aujourd'hui le Pape Urbain VI, a été bien faite? C'est la solennité de son couronnement, ce sont les hommages que vous lui avez rendus, les grâces que vous lui avez demandées. Vous vous en êtes servis dans une foule de choses; vous ne pouvez le nier sans tomber dans le mensonge. O insensés! dignes de mille morts! Dans votre aveuglement, vous ne voyez pas votre malheur; vous êtes tombés dans une telle confusion, que vous vous déclarez vous-mêmes menteurs et idolàtres. Si ce que vous dites était vrai, ce qui n'est pas, car je reconnais le Pape Urbain VI pour Pape légitime, ne nous aviez-vous pas menti en déclarant d'abord qu'il était Souverain Pontife, comme il l'est en effet? N'auriez-vous pas été idolàtres en le reconnaissant pour le Christ de la terre? Ne vous seriez-vous pas rendus coupables de simonie, en lui demandant des faveurs, et en vous en servant contre tout droit? Si assurément. Maintenant ils ont fait un antipape, et vous êtes avec eux. Vous l'avez montré par vos actes et votre présence, au moment où ces démons incarnés ont élu un démon.

« Je veux bien croire que vous avez fait moins de mal que les autres, mais vous avez été leurs complices. Celui qui n'est pas pour la vérité est contre la vérité; celui qui n'était pas alors pour le Christ de la terre, le Pape Urbain VI, était contre lui. Je vous accuse donc d'avoir participé au mal, et je puis dire que vous avez élu un membre du démon; s'il eût été membre du Christ, il cût préféré mourir que de consentir à une telle iniquité. »

Elle cherche à les ramener en leur rappelant leur qualité d'Italiens : « Quoique le Saint-Père vous eût fait des reproches, vous ne deviez pas donner l'exemple de la révolte contre Sa Sainteté. Aux yeux de la Religion, nous sommes tous égaux; mais, pour parler comme les hommes, le Christ de la terre était Italien, et vous êtes Italiens. La passion de la patrie ne devait pas vous égarer comme les ultramontains. Je ne vois donc pas d'autre cause que l'amour-propre. Détruisez-le pour toujours; n'attendez pas le temps, car le temps ne vous attendra pas. Foulez aux pieds ces sentiments coupables avec la haine du vice et l'amour de la vertu. Revenez, revenez, et n'attendez pas la verge de la justice, car nous ne pouvons échapper aux mains de Dieu; nous sommes dans les mains de sa justice ou de sa miséricorde. Il vaut mieux reconnaître nos fautes et nous jeter dans les mains de sa miséricorde, que d'y persévérer, et de rester dans les mains de sa justice. Nos fautes ne passent jamais impunies, surtout celles qui sont faites contre l'Église; mais je m'engage à vous représenter devant Dieu par des larmes et des prières continuelles. Je partagerai avec vous la pénitence, pourvu que vous vouliez revenir à votre Père, qui vous recevra comme un bon père sous les ailes de sa miséricorde. Hélas! hélas! ne la fuyez pas, ne la méprisez pas; mais recevez-la humblement, et ne croyez pas les mauvais conseillers qui vous ont donné la mort. Oui, vous serez mes doux Frères, si vous vous rapprochez de la vérité. Ne résistez plus aux larmes que les serviteurs de Dicu répandent sur vous (1). »

Le schisme ne pouvait réussir qu'avec le secours des puissances de la terre, et l'influence française était surtout à craindre. Les cardinaux révoltés avaient déjà fait des tentatives auprès de Charles V; mais elles avaient échoué, parce que l'Université de Paris, qui avait été consultée, s'était déclarée contre l'élection de Clément VII, malgré l'espérance de voir un Pape français rétablir le Saint-Siége à Avignon. Tous les efforts des schismatiques se tournèrent alors vers la reine Jeanne. Cette princesse était de la maison de France et parente du roi de Hongrie. Ses États étaient les plus proches des États de l'Église, et ses alliances lui donnaient une grande influence dans toute l'Italie. Elle avait témoigné une grande joie en apprenant l'élection d'Urbain VI. La ville de Naples avait célébré des fètes La Reine avait envoyé de magnifiques présents au Souverain Pontife, et mis à sa disposition 300 soldats commandés par le noble comte Caracciolo. Tout devait donc faire espérer qu'elle serait le plus ferme soutien d'Urbain VI. Mais ces bonnes dispositions changèrent bientôt; les partisans de Clément VII surent la circonvenir. Ils suppo-

<sup>(1)</sup> Lettre xxxi. Aux trois cardinaux italiens.

sèrent des lettres pour lui faire croire que le Pape avait le dessein de l'enfermer dans un monastère, et de donner son royaume, qui était un fief du Saint-Siége, à Charles Durazzo. La reine Jeanne pencha vers le schisme.

Sainte Catherine fit tous ses efforts pour l'en détourner. Elle avait été déjà en rapport avec elle en 1375, au sujet de l'organisation de la croisade, et elle avait acquis sur son esprit une autorité qui paraît dans toute sa correspondance. Elle lui écrivit le 7 octobre 1378, avant son voyage de Rome, une longue lettre où elle lui explique les causes du schisme et les intrigues des cardinaux révoltés. Elle lui reproche de les avoir reçus dans ses États, et de paraître leur être favorable, après avoir reconnu le pape Urbain VI. « Vous prenez, lui dit-elle, les ténèbres pour la lumière, lorsque vous donnez votre aide et votre protection à ces hommes coupables. Je n'attaque pas leur dignité, mais leurs vices et leur méchanceté, car ils ont fait un autre Pape; et quand il a été fait, on a dit que c'était par votre main, et que vous croyiez qu'il était pape. Ces ténèbres, dont vous voudriez faire la lumière, causeront votre ruine et la leur; car vous savez que Dieu ne laisse jamais impunies les fautes commises, surtout celles contre la sainte Église. N'attendez pas les coups de la justice divine; mais aimez mieux mourir que d'agir contre le Pape. Si vous ne voulez pas l'assister dans ses besoins, Dieu vous en demandera compte; mais si vous ne le faites pas, vous devez au moins ne pas agir contre lui, et

rester neutre tant que cette vérité que vous ne voyez pas bien ne sera pas claire pour votre eprit.

« C'est parce que je vous aime avec tendresse que je désire ardemment le salut de votre àme et de votre corps. Je vous ai écrit afin que, si vous êtes tombée dans ces ténèbres, vous puissiez en sortir; et que, si vous n'y êtes pas, vous aimiez mieux mourir que d'y tomber jamais. J'ai déchargé ma conscience. Je suis certaine que Dieu vous a tant donné d'intelligence que, si vous le voulez, vous connaîtrez la Vérité; en la connaissant, vous l'aimerez, et en l'aimant, vous ne pourrez jamais l'offenser (1). »

Lorsque sainte Catherine fut arrivée à Rome, Urbain VI lui proposa de l'envoyer en ambassade à Naples. Elle accepta avec empressement; mais la fille de sainte Brigitte, sainte Catherine de Suède, qui devait l'accompagner, refusa, et le bienheureux Raymond fit valoir des raisons de prudence qui décidèrent le Souverain Pontife à renoncer à ce projet. Sainte Catherine en fut très-affligée; elle envoya en son lieu et place son disciple et secrétaire, Neri de Landoccio. La lettre dont il était porteur est plus pressante que les précédentes. Elle cherche encore à dévoiler à la reine les mensonges de ceux qui l'entourent; elle l'engage dans son intérêt même à conserver la neutralité, elle la menace des châtiments de Dieu, et lui prédit le sort qui l'attend.

- « Hélas! je vous le dis avec une douleur profonde,
- (1) Lettre xxxvIII. A la reine de Naples.

car j'aime votre salut de toute mon àme, si vous ne changez pas, si vous ne vous convertissez pas en quittant cette erreur et les autres, le Souverain Juge, qui ne laisse jamais nos fautes impunies, lorsque l'âme ne les esface pas par la contrition du cœur, la confession et la. satisfaction, le souverain Juge vous punira de manière à effrayer tous ceux qui voudraient se révolter contre la sainte Église. N'attendez pas ses coups, car il est dur de résister à la divine justice; vous devez mourir, et vous ne savez pas quand. Ni vos richesses, ni votre puissance, ni les honneurs du monde, ni les barons et les peuples qui sont vos sujets quant au corps, ne pourront vous défendre devant le souverain Juge, et vous soustraire à la justice divine. Quelquefois même Dieu les prend pour bourreaux, afin qu'ils punissent ses ennemis. Vous avez excité le peuple et vos sujets à être plutôt contre vous qu'avec vous, parce qu'ils ont trouvé, non pas un cœur généreux et viril, mais un cœur de femme, sans force et sans fermeté, un cœur agité comme la feuille par le vent. Ils se rappellent bien que quand Urbain VI, le vrai Pape, fut nommé par une bonne et sincère élection, et qu'il fut solennellement couronné, vous avez fait une magnifique fête, comme le devait un fils pour l'exaltation de son père, et une mère pour celle de son fils, car il était votre Père et votre Fils: votre Fils, parce qu'il était sujet de votre royaume. Vous avez bien fait; vous avez commandé d'obéir à Sa Sainteté comme au Souverain Pontife. Et maintenant

je vois que vous êtes changée comme une femme sans fermeté, vous voulez qu'ils fassent le contraire. O malheureuse passion! ce mal que vous avez, vous voulez le leur donner, et vous croyez qu'ils pourront vous aimer, vous être fidèles, quand ils voient que vous voulez les éloigner de la vie pour les conduire à la mort, et qu'au lieu de la vérité, vous leur donnez le mensonge! Vous les séparez du Christ du ciel et du Christ de la terre, et vous voulez les lier au démon et à l'antechrist, le partisan et l'apôtre du mensonge, lui et vous tous qui le suivez!

« Pauvre Brebis! revenez au bercail, et laissez-vous conduire par le Pasteur, afin que le loup infernal ne vous dévore pas. Je vous conjure d'accomplir en vous la volonté de Dieu et le désir de mon âme. Oui, je désire votre salut de toutes mes forces, de tout mon cœur et de toute mon âme: c'est la bonté de Dieu qui m'a poussée à vous écrire avec une douleur profonde. Je vous avais déjà écrit à ce sujet. Pardonnez-moi si je vous importune, et si je vous parle sans assez de respect: c'est l'amour que j'ai pour vous qui me fait parler avec tant d'assurance (1). »

Sainte Catherine écrivit par la même occasion à plusieurs grandes dames de Naples qui étaient ses disciples, et qui pouvaient exercer une heureuse influence sur la Reine (2). Elle s'adressa aussi au comte de Fondi, Honoré

<sup>(1)</sup> Lettre xxxix. A la reine de Naples.

<sup>(2)</sup> Lettres cccxxxvII, ccclIII.

Gaétan, un des principaux fauteurs du schisme. C'était sous sa protection que les cardinaux révoltés s'étaient réfugiés et avaient nommé l'antipape Clément VII. Il avait jusqu'alors fidèlement servi l'Église et maintenu la ville de Rome sous l'obéissance de Grégoire XI; mais il s'était séparé d'Urbain VI par motif d'intérêt. Ce Pape lui avait retiré le gouvernement de la ville d'Anagni, que son prédécesseur lui avait confié pour une somme de 20,000 florins. Elle lui reproche de faire cause commune avec les cardinaux français pour les mêmes raisons. « Vous savez, lui dit-elle, qu'ils ont été poussés par la passion qui vous a poussé vous-même, par l'amour-propre, qui ne peut supporter une parole, un reproche dur, ou la perte des biens de la terre : vous avez conçu l'indignation et enfanté la colère; vous connaissiez cependant la vérité, car vous l'avez reconnue, vous l'avez confessée, vous lui avez rendu hommage. Combien je suis affligée de voir votre âme égarée au point d'agir contre cette vérité! Combien doit souffrir votre conscience, vous qui avez été un fils obéissant, un serviteur dévoué de l'Église! Vous avez reçu une semence fatale, et vous ne produisez plus que des fruits de mort. Non-seulement vous vous perdez vous-même, mais voyez combien vous perdez d'âmes et de corps dont il vous faudra rendre compte au Juge suprème (1). »

Pendant ces négociations, les événements marchaient. L'antipape Clément VII prenait tous les moyens

<sup>(1)</sup> Lettre xLv. Au comte de Fondi.

pour soutenir son élection par la force des armes. Il avait plutôt les qualités d'un chef de condottieri que les vertus d'un Souverain Pontife. Après avoir pris à sa solde tous les Bretons et les Gascons qu'il s'était attachés par le pillage de l'Italie, il vint se présenter aux portes de Rome. Le fort Saint-Ange était encore au pouvoir d'un Français, qui ne voulait le rendre qu'aux cardinaux de Grégoire XI, et la ville était si mal gardée que le terrible capitaine, Silvestre de Budes, put pénétrer avec une petite troupe de soldats, jusqu'à la place du Capitole, et y massacrer deux cents des principaux habitants, qui y étaient réunis pour délibérer. L'ennemi se retira avant que les Romains fussent revenus de leur surprise. Le peuple se vengea sur les étrangers qui étaient restés dans la ville, et en tua un grand nombre. Combien dut souffrir le cœur de sainte Catherine au milieu de ces scènes sanglantes.

Urbain VI, dans cette position critique, put heureusement traiter avec le comte Albéric de Balbiano. C'était un officier de fortune qui s'était signalé par de nombreuses actions d'éclat. Il commandait 4,000 fantassins et autant de cavaliers. Cette troupe d'élite, appelée la compagnie de Saint-Georges, était composée d'Italiens qui avaient résolu de chasser de leur patrie les soldats étrangers. Leur capitaine résolut d'attaquer l'ennemi qui était campé à Marino, d'où il ravageait la campagne de Rome. Le combat cut lieu le 29 avril 1379. L'attaque fut si impétucuse, que les soldats gascons, renom-

més par leur bravoure, plièrent au premier choc. Le comte Albéric, profitant de ce commencement de victoire, fit des prodiges de valeur, et mit bientôt les ennemis en complète déroute. Il se fit un horrible carnage des Français; ceux qui survécurent furent faits prisonniers. La reddition du château Saint-Ange couronna cette victoire. Le Français qui l'avait défendu jusqu'alors céda aux instances de sainte Catherine, et accepta les conditions du sénateur de Rome Jean Cenci.

Les Romains attribuèrent leur délivrance aux prières de sainte Catherine, qui, à l'exemple de Moïse, avait levé les mains vers le ciel pendant que le peuple combattait dans la plaine (1). Sainte Catherine voulut qu'une cérémonie religieuse fût l'expression de leur joie et de leur reconnaissance. Depuis longtemps le Pape habitait un palais voisin de l'église de Sancta-Maria in Transtevere, parce que l'occupation du château Saint-Ange l'empêchait de résider au Vatican. Il fut décidé que le Souverain Pontife se rendrait en grande pompe avec tout le clergé au tombeau des saints Apôtres. Urbain VI voulut suivre pieds nus la procession; et tout le peuple, touché de cet acte d'humilité, l'accompagna dans le recueillement et la prière.

La victoire de Marino augmenta l'influence de sainte Catherine, et lui donna plus que jamais la direction des affaires. Elle le reconnait elle-même dans une lettre où elle félicite Urbain VI de l'exemple qu'il a donné à cette

<sup>(1)</sup> Lettre xLvII.

procession, si agréable à Dieu et si odieuse au démon. « Nous avons vu, lui dit-elle, depuis quatre semaines, que la vertu de Dieu a fait des choses admirables par le moyen d'une vile créature, et nous voyons clairement que c'est lui qui agit et non pas la puissance de l'homme. Rendons-lui donc gloire, et témoignons-lui notre reconnaissance (1). » Nous la voyons le lendemain du combat encourager les vainqueurs, pourvoir au secours des blessés, donner des conseils aux magistrats de Rome, et plaider la cause d'Urbain VI auprès des princes étrangers. Nous avons quatre lettres de sainte Catherine datées du 6 mai 1379, et adressées à des personnes importantes. Elles montrent par leur étendue et leurs sujets une activité et une supériorité d'esprit prodigieuses.

Celle au comte Albéric de Balbiano et à sa compagnie est une harangue chevaleresque, toute remplie de saintes pensées et de généreux sentiments. Elle leur recommande de bien choisir leurs officiers, car les bons chefs font les bons soldats, de se tenir en garde contre les trahisons du dedans et du dehors, et de donner l'exemple d'une religion efficace et sincère. Ils doivent rester fidèles à l'Église et à Sa Sainteté, le Pape Urbain VI, le vrai Souverain Pontife, en combattant toujours loyalement et fidèlement pour la Vérité, afin de recevoir la récompense, c'est-à-dire la connaissance et l'amour du Maître, de Jésus crucifié « O Frères et Fils bien-

<sup>(1)</sup> Lettre xx. A Urbain VI.

aimés, dit-elle, vous ètes des chevaliers venus sur le champ de bataille pour donner votre vie par amour de la vie, pour répandre votre sang par amour du sang de Jésus crucifié. Voici le temps des nouveaux martyrs. Vous ètes les premiers qui ayez donné votre sang. Quelle récompense recevrez-vous? La vie éternelle, qui est une récompense infinie. Que sont toutes vos fatigues comparées à une si grande récompense? Elles ne sont rien. Saint Paul dit que les souffrances de cette vie ne peuvent ètre comparées à la gloire future qui nous est préparée.

« La récompense est donc bien grande; et on y gagne toujours, soit qu'on vive, soit qu'on meure. Si vous mourez, vous gagnez la vie éternelle, et vous serez placés pour toujours dans une paix certaine. Si vous triomphez, vous aurez fait à Dieu le sacrifice volontaire de votre vie, et vous pourrez posséder vos biens en toute sûreté de conscience. Courage, courage dans le Christ, le doux Jésus Ayez toujours présent ce Sang répandu avec un si ardent amour; combattez sous l'étendard de la trèssainte Croix, et songez que le Sang des glorieux martyrs crie toujours en la présence de Dieu, et appelle sur vous son secours. Pensez que cette terre est le jardin du Christ béni et le siége de notre Foi. Tous doivent être animés pour elle d'un grand zèle; nous rachèterons nos péchés, si nous voulons servir généreusement Dieu et la sainte Église (1). »

<sup>(1)</sup> Lettre xLVII. — Au comte Albéric de Balbiano et aux autres chefs de la compagnie de Saint-Georges.

Dans sa lettre aux Seigneurs Bannerets de la république de Rome, sainte Catherine recommande la reconnaissance envers Dieu et envers ceux dont il s'est servi pour leur délivrance. « Notre Saint-Père le Pape Urbain VI nous a donné l'exemple, et il a témoigné sa reconnaissance à Dieu par un acte d'humilité qui ne se fait plus depuis longtemps. Il a voulu suivre la procession à pieds nus. Nous qui sommes ses enfants, suivons les traces de notre Père, en reconnaissant que les grâces viennent de Dieu et non de nous. Je veux aussi que vous soyez reconnaissants à l'égard de cette compagnie dont les membres se sont faits les instruments du Christ. Assistez-les dans leurs besoins, surtout les pauvres blessés. Soyez charitables et pacifiques envers eux, pour conserver leurs secours et ne pas leur donner sujet de se tourner contre vous. Il faut le faire, mes très-doux Frères, par reconnaissance et par nécessité. »

Elle leur reproche d'avoir méconnu les services du sénateur Jean Cenci, au moment de la reddition du château Saint-Ange, et elle ajoute : « Je vous dis cela dans votre intérêt, et non par aucune affection particulière. Vous savez bien que je suis étrangère. Je vous parle pour votre bonheur, que je désire de toute mon âme. Je sais qu'en hommes sages et discrets, vous considèrerez la pureté des sentiments qui me font vous écrire, et vous me pardonnerez aiusi la hardiesse avec laquelle j'ose le faire (1). »

<sup>(1)</sup> Lettre xLvi.

Le même jour elle écrivait au roi de France et à la reine de Naples afin de les éloigner du schisme. Après la défaite de ses troupes à Marino; l'antipape Clément VII, qui s'était échappé avec peine, chercha un refuge dans les États de la reine de Naples. Cette princesse et sa cour l'accueillirent avec faveur, le reconnurent publiquement, et célébrèrent de grandes fêtes pour le consoler de ses revers. Mais le peuple, indigné de cette apostasie, resta fidèle à Urbain VI et se révolta. Clément VII dut se sauver à Gaëte, et ne s'y trouvant pas encore en sûreté, il passa en France. C'était là seulement que le schisme pouvait s'établir. Aussi sainte Catherine tourna de ce côté tous ses efforts; elle avait envoyé comme ambassadeur à Charles V le bienheureux Raymond, son confesseur. Mais les partisans de l'antipape l'avaient empêché de passer la frontière, et il avait été obligé de revenir à Gènes, après avoir vu ses compagnons emprisonnés. Sainte Catherine lui reprocha de n'avoir pas été trouvé digne de partager leur sort : « Dieu, lui dit-elle, a voulu vous faire connaître votre imperfection, en vous montrant que vous êtes encore un enfant à la mamelle, et non pas un homme qui se nourrit de pain; s'il avait vu que vous aviez des dents pour en manger, il vous en aurait donné comme à vos autres compagnons. Vous n'étiez pas encore digne de combattre sur le champ de bataille; vous avez été mis par derrière comme un enfant; vous avez fui volontiers, et vous vous ètes réjoui de la grâce que Dieu accordait à votre faiblesse.

« O mon pauvre Père! quel bonheur pour votre âme et pour la mienne, si avec votre sang, vous aviez consolidé une pierre de la sainte Église, par amour du Sang! Nous avons vraiment bien sujet de gémir en voyant que notre peu de vertu nous a privés d'un si grand bien (1). »

Sainte Catherine voulait partir elle-même pour la France, mais le Souverain Pontife ne lui permit pas de quitter Rome, où elle était devenue si nécessaire. Elle écrivit alors au Roi une lettre où elle défend avec vigueur la cause de la justice et de la vérité. Elle le met en garde contre les illusions de la politique, et lui prouve la validité de l'élection d'Urbain VI: « Il me semble, d'après ce que j'ai appris, que vous commencez à vous laisser conduire par ceux qui sont dans les ténèbres; et vous savez que si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous les deux dans le précipice. Il vous en arrivera de même, si vous ne remédiez à ce que j'apprends. Je suis étonnée qu'un homme catholique qui veut craindre Dieu et être courageux, se laisse guider comme un enfant, et ne voie pas à quelle ruine il s'expose en laissant souiller la lumière de la très-sainte Foi par les conseils de ceux que nous voyons être les membres du démon. Pardonnez-moi, mon très-cher Père, je vous appelle Père, parce que je vous crois le partisan de la vérité et l'ennemi du mensonge. Si je

<sup>(1)</sup> Lettre cxLvi. A frère Raymond de Capoue.

parle ainsi d'eux, ce n'est pas contre leurs personnes, c'est contre leurs vices, contre l'hérésie qu'ils ont répandue par toute la terre, contre la cruauté qu'ils ont pour eux-mêmes et pour les âmes qu'ils font périr; et il faudra qu'ils en rendent compte devant le Juge suprême. S'ils avaient été des hommes craignant Dieu, ou, à défaut de Dieu, les reproches du monde, le Pape Urbain aurait eu beau leur faire plus qu'il n'a fait, et les couvrir d'une plus grande confusion, ils auraient tout supporté avec patience et souffert mille morts pour ne pas faire ce qu'ils ont fait.

Elle lui conseille de consulter l'Université de Paris: « Si vous le voulez, dit-elle, vous ne tomberez pas dans l'erreur, car vous avez près de vous la source de la science. Je ne crains rien si vous y avez recours, et vous savez ce que deviendra votre royaume, si vous consultez des hommes consciencieux, qui ne cèdent pas à l'opinion des hommes et à la crainte servile, mais qui n'écoutent que la vérité. Ils vous éclaireront et vous mettront l'esprit et l'ame en paix. Oui, mon très-cher Père, changez de conduite, rentrez en vous-même, pensez que vous devez mourir, et vous ne savez pas quand. Considérez Dieu et la vérité, et non la passion et l'amour de la patrie. Devant Dieu, nous ne devons établir aucune différence entre les nations; car nous sommes tous sortis de sa sainte pensée, tous créés à son image et ressemblance, tous rachetés avec le précieux sang de son Fils unique. Je suis certaine que si vous avez la

lumière, vous agirez de la sorte; et vous n'attendrez pas le temps, car le temps ne vous attend pas (1). »

On ignore si cette lettre parvint à Charles V; ceux qui l'entouraient faisaient bonne garde contre la vérité, et le cardinal de la Grange, son premier ministre, était l'ennemi personnel et déclaré d'Urbain VI. L'université de Paris, qui s'était d'abord déclarée pour la justice, fut tellement sollicitée et trompée par de faux documents, qu'elle tomba dans le schisme et y entraîna la France. Le roi mourut l'année suivante, en faisant des vœux sincères pour la paix de l'Église.

Sainte Catherine fit aussi de nouvelles démarches auprès de la reine Jeanne, qui avait donné quelques espérances. La révolte de ses sujets l'avait forcée à envoyer des ambassadeurs à Rome, et elle avait écrit plusieurs lettres à sainte Catherine où elle lui assurait que les paroles d'une sainte n'étaient pas restées stériles, et qu'elle reconnaissait maintenant le Pape Urbain VI pour le véritable Souverain Pontife. Sainte Catherine s'en réjouissait en écrivant à des dames de Naples: « Le cœur de Pharaon s'est adouci. La reine s'était montrée bien endurcie jusqu'à présent; elle s'était séparée de son chef, du Christ de la terre, pour s'unir à l'antechrist. Elle poursuivait la vérité, elle exaltait le mensonge. Grâces, grâces soient rendues à notre Sauveur, qui a éclairé son cœur par la force ou par l'amour, et qui a fait en elle des choses admirables.

<sup>(1)</sup> Lettre xxxIII. Au roi de France.

Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse (1). Mais ces bonnes dispositions durèrent peu. Dès que les Napolitains furent soumis, la Reine rappela ses ambassadeurs et se prononça de nouveau pour le schisme. Sainte Catherine tenta un dernier effort. La faute que vous avez commise après votre conversion, est bien plus grave que la première; elle a déplu davantage à Dieu et aux créatures; car cette dernière fois, vous aviez reconnu la vérité et votre faute; vous vouliez recourir comme une fille soumise à la miséricorde et à la bonté de votre Père; et ensuite vous avez fait pire qu'auparavant.

a Est-ce que votre cœur n'était pas sincère? est-ce parce que la justice divine a voulu me faire expier mes anciens péchés par cette affliction nouvelle? Je ne mérite pas de vous voir dans la paix et le repos, vous nourrissant sur le sein de la sainte Église qui attend pour vous donner et recevoir de vous la nourriture. Elle vous nourrirait de grâces dans le sang de l'Agneau, et vous la soutiendriez avec vos ressources. Voyez combien l'Église de Rome, qui est le centre de notre Foi, est restée veuve de son Époux, et nous privés de notre Père. Lorsqu'elle l'a retrouvé, je vous admirais; vous étiez la colonne qui soutenait cet Époux, le bouclier qui s'opposait à ceux qui voulaient l'enlever. Quelle ingratitude maintenant! car non-seulement il est votre Père par sa dignité, mais il est votre fils. Et n'est-ce

<sup>(1)</sup> Lettre cccxxxvii.

pas une grande cruauté d'agir si différemment, une fille agir contre son père, une mère contre son fils! Ma peine est si grande, qu'il m'est impossible de porter en cette vie, une croix plus pesante. Et je pense que j'ai reçu de vous une lettre où vous me confessez que le Pape Urbain est bien le Souverain Pontife. Vous me disiez que vous vouliez lui obéir, et je vois maintenant le contraire.

« Où est la vérité, qui doit toujours se trouver dans la bouche d'une reine? Sa parole devrait être certaine comme l'Évangile, et lorsqu'elle a promis quelque chose conforme à la raison et selon Dieu, elle ne devrait jamais changer. Je vois, je prouve que vous avez promis d'obéir au Souverain Pontife, et ensuite vous avez dit et fait le contraire. Quel étonnement et quelle affreuse donleur de voir votre intelligence tellement obscurcie par l'amour-propre, les illusions du démon, et les mauvais conseils, que vous ne vous inquiétez pas de la damnation de votre àme, de la ruine de votre peuple, de votre malheur et du mépris du monde! Très-douce Mère, pour l'amour de Jésus crucifié, soyezmoi douce et non pas amère. Revenez un peu à vous, et ne dormez plus d'un pareil sommeil; mais réveillezvous en profitant de cet instant qui vous est encore accordé. Ne restez pas dans la mort spirituelle, afin que cette souillure si triste et si déplorable ne vous suive pas après votre vie; car la mort temporelle vous menace sans cesse, vous et les autres, surtout ceux qui ont

passé l'àge de la jeunesse. Aucune créature quelle que soit sa puissance, ne saurait s'en défendre; e'est une sentence qui nous atteint, dès que nous sommes conçus dans le sein de notre mère. Personne ne peut éviter de la subir: nous ne sommes pas des animaux, qui une fois morts, n'existent plus; nous sommes des créatures raisonnables, créées à l'image et ressemblance de Dieu; et lorsque le corps meurt, l'ame ne meurt pas quant à l'être, mais elle meurt quant à la grâce par sa faute, en mourant dans le péché mortel. Soyez compatissante et non pas cruelle pour vous-même; répondez à Dieu qui vous appelle avec clémence et bonté; ne soyez pas lente à lui répondre, mais répondez-lui généreusement, afin que vous n'entendiez pas cette dure parole: « Tu ne t'es pas souvenue de moi pendant la vie; je ne me' rappelle pas de toi dans la mort; tu ne m'as pas répondu quand je t'appelais, quand il était temps; le temps est maintenant passé, il n'y a plus de remède (1). »

Ces paroles menaçantes et prophétiques ne touchèrent pas la reine Jeanne; il fallut alors chercher des défenseurs armés au Saint-Siége. Sainte Catherine s'adressa au roi de Hongrie; c'était un prince d'un rare mérite. Ses victoires sur les barbares qui menaçaient l'Europe chrétienne lui avaient valu le surnom de Grand, et le Pape Innocent VI, en récompense de ses services, lui avait décerné le titre de gonfalonier de l'Église. Il

<sup>(1)</sup> Lettre xLI. A la reine de Naples.

était arrière-neveu de saint Louis et parent de la reine Jeanne. Le placer à la tête du parti d'Urbain VI, c'était réparer la défection de Naples et de la France. Sainte Catherine avait été déjà en relation avec lui au sujet de l'organisation de la croisade. Elle décida le Souverain Pontife à lui envoyer une ambassade dont ses disciples devaient être chargés (1). La lettre qu'elle lui adresse au sujet du schisme est très-étendue et trèspressante. Après lui avoir exposé les devoirs que la charité lui impose pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes, elle l'appelle au secours d'Urbain VI, dont les droits sont incontestables, malgré tout ce que peuvent dire ceux qui se sont séparés de lui, par colère et par intérêt.

a Le bon Dieu, lui écrit-elle, vous a fait une grande grâce, en vous préservant des ténèbres et en vous donnant la lumière. Il semble que notre doux Sauveur, parce que vous avez toujours été le défenseur et le champion de notre Foi contre les infidèles, veut encore que vous soyez le défenseur de la sainte Église, et que vous vous consacriez tout entier à faire triompher la vérité et la sainte Foi contre les hérétiques et les faux chrétiens qui l'attaquent. Il ne faut pas perdre de temps, mais il faut répondre avec ardeur à Dieu qui vous charge de ce ministère. Mettez de côté toute autre affaire. Le doux et tendre Jésus qui a donné sa vie pour vous avec tant d'amour, veut que

<sup>(1)</sup> Lettre extvu. Au frère Raymond de Capoue.

vous n'ayez d'autres ennemis que les ennemis de la sainte Église et de la lumière de la sainte Foi. Vous devez faire la paix avec les autres par amour de la vertu, pour ne pas être privé de la charité et pour secourir la sainte Église. Souffrirez-vous que l'ante-christ, un membre du démon, et une femme ruinent notre Foi et nous jettent dans les ténèbres et la confusion? Je vous dis que, si vous et les autres princes, ne faites pas ce que vous pouvez faire, vous serez coupables devant Dieu, et durement repris de la négligence et de la tiédeur de votre cœur. Je ne veux pas que nous attendions son jugement, car il est bien plus terrible que celui des hommes.

« Je vous en conjure, venez et ne tardez pas davantage; prenez cette affaire en main. Puisque Dieu vous la confie, et vous met le fardeau sur les épaules, acceptez avec un respectueux amour; ayez compassion de notre Père Urbain VI, qui se désole de voir ses brebis emportées par le loup infernal. Il est vrai qu'il prend courage en son Créateur comme un homme qui place toute sa foi et son espérance en lui, mais il espère aussi que Dieu vous disposera à recevoir ce fardeau pour l'honneur de Dieu et le bien de la sainte Église. Je vous prie, pour l'amour de Jésus crucifié, d'accomplir la volonté de Dieu et son désir en vous. Oui, ouvrez l'œil de votre intelligence sur ces morts. Soyez le disciple de ces glorieux martyrs qui se renonçaient eux-mèmes, et se livraient aux supplices et à

la mort pour l'amour de la sainte Foi. Le monde entier est divisé par le schisme; la voie de l'eufer est ouverte, et personne ne résiste, parce qu'on ne trouve que des hommes qui s'aiment eux-mêmes. Ils ne recherchent que leurs intérêts particuliers, que les richesses et les honneurs du monde; c'est là une grande pauvreté. Mais pour les âmes rachetées au prix du sang de Jésus crucifié, ils ne s'en occupent pas.

« Un grand bien résultera de votre arrivée: peut-être que la vérité triomphera sans aucune force humaine, et que cette pauvre Reine sortira de son obstination, ou par crainte ou par amour. Vous voyez combien elle a été protégée par le Christ de la terre, qui n'a pas voulu la priver réellement de ce dont elle s'était privée par sa conduite. Il a attendu son repentir, et cela par affection pour vous Que Dieu répande en vous sa lumière et sa grâce; montez la barque de la sainte Église, et travaillez à la conduire au port de la paix et du repos (1). »

Sainte Catherine avait retenu jusqu'alors l'excommunication qui menaçait la reine Jeanne. L'anathème fut enfin prononcé, et le Pape Urbain VI donna l'investiture du royaume de Naples, qui était un fief du Saint-Siége, à Charles Durazzo, héritier de la reine Jeanne, et cousin du roi de Hongrie. Mais la Reine, afin de s'assurer l'alliance de la France, nomma pour son successeur le frère du roi, Louis d'Anjou, et l'antipape Clément VII acheta le concours de ce prince en lui abandon-

<sup>(1)</sup> Lettre xLII. Au roi de Hongrie.

nant une grande partie des États de l'Église (1). La Providence ne pouvait ratifier ce marché simoniaque. Le camérier du Pape Urbain VI fut chargé de porter à Charles Durazzo une lettre de sainte Catherine où elle lui donne des conscils capables de le rendre digne d'être le défenseur de l'Église; il doit combattre au dedans de luimême, s'il veut bien combattre au dehors. Les premiers ennemis qu'il faut vaincre, sont ceux de son àme, le démon, la chair et le monde. « Maintenant, je vous dis, très-cher et bien-aimé Frère dans le Christ, le doux Jésus, de vous appliquer à les vaincre en purifiant votre conscience par la sainte Confession, en vivant régulièrement et avec le désir de la vertu, vous réjouissant d'entendre et d'observer la douce parole de Dieu, vous rappelant sans cesse le souvenir de la mort et du sang versé pour vous, recherchant la société de ceux qui craignent Dicu véritablement, qui sont sages, prudents et de bon conseil. Dieu vous a choisi pour être 'une colonne dans la sainte Église, afin que vous puissiez extirper l'hérésie, confondre le mensonge, exalter la vérité, dissiper les ténèbres, et faire briller la lumière en montrant que le Pape Urbain VI est le vrai Souverain Pontife que nous a choisi la clémence du Saint-Esprit, malgré les hommes coupables qui prétendent le contraire. Hatcz-vous de venir, ne tardez plus, Dieu sera pour vous; il ne faut pas attendre, car c'est un

<sup>(1)</sup> D'Achery. Spicilegium, t. III, p. 745. — Storia di santa Caterina, t. II, p. 207.

danger. Accourez donc, et placez-vous dans l'arche de la sainte Église, sous l'aile de votre Père, le Pape Urbain VI, qui tient les clefs du sang de Jésus-Christ. Quelle honte pour les princes du monde, et quelle offense à Dieu de voir les cœurs si glacés! Ils n'ont encore fait que des promesses pour secourir la douce Épouse du Christ! Comment donneraient-ils leur vie pour la vérité, lorsqu'ils regardent à lui donner quelques biens et quelques secours temporels (1). »

La mission terrestre de sainte Catherine touchait à son terme, et sa vie allait s'éteindre dans une mystérieuse agonie. Son dernier combat commença par l'émeute terrible que les partisans de Clément VII excitèrent dans Rome. Ils organisèrent une conspiration qui fut sur le point de réussir. Les assassins envahirent le Vatican; mais les armes tombèrent de leur main, en présence d'Urbain VI assis sur son trône, et revêtu des insignes de la papauté. Sainte Catherine l'avait protégé par ses prières et par l'offrande qu'elle avait faite à Dieu de sa vie.

Lorsque le calme fut rétabli, et que le dévouement du peuple Romain fut assuré, sainte Catherine adressa au Souverain Pontife ses derniers conseils. Elle le conjure de travailler à la réforme de l'Église, de résister aux emportements de la colère, et de se montrer toujours fidèle à sa parole. » Oui, lui dit-elle, le Christ béni se plaint de ce que l'Église n'est pas purifiée des scan-

<sup>(1)</sup> Lettre xLIV. A Charles de la Paix.

dales, et de ce que Votre Sainteté n'y apporte pas tout le zèle qu'elle devrait avoir. Vous ne pouvez pas du premier coup déraciner les vices qui existent dans toute la chrétienté, et surtout dans le clergé, sur lequel vous devez veiller davantage; mais afin de ne pas charger votre conscience, vous pouvez et vous devez faire au moins tous vos efforts pour purifier le cœur de la sainte Église. Dieu veut absolument réformer son Église; il ne veut plus qu'elle soit couverte de lèpre, et si vous ne faites pas ce que vous pouvez faire, et ce pourquoi vous avez été élevé à une si haute dignité, il le fera lui-même au moyen de grandes tribulations. Il enlèvera tout le bois tordu et il le redressera à sa manière. Hélas! très-saint Père, n'attendons pas cette humiliation, mais travaillez avec courage, et faites vos affaires secrètes avec ordre et mesure. Écoutez avec calme et bienveillance ceux qui craignent Dieu, et qui vous disent ce qu'il faut et ce que vous devez faire, vous montrant les désordres qu'ils savent exister autour de Votre Sainteté.

« Mon doux Père, vous devez vous estimer très-heureux d'avoir des personnes qui vous aident à voir et à empêcher des choses qui tourneraient à votre honte et à la ruine des àmes. Adoucissez un peu, pour l'amour de Jésus crucifié, les mouvements trop prompts que la nature fait naître en vous; c'est par la sainte vertu que vous résisterez à la nature. Puisque Dieu vous a donné un cœur naturellement grand, je vous prie et je

vous demande de vous appliquer à l'avoir surnaturellement grand, c'est-à-dire, que par le zèle et le désir de la vertu et de la réforme de la sainte Église, vous acquerriez un cœur courageux, et affermi dans une humilité véritable. Pour moi, votre misérable et ignorante petite fille, je ne cesserai jamais d'agir tant que Dieu m'en fera la grâce. Je veux terminer ma vie pour vous et pour la sainte Église dans les larmes et les veilles, dans une fidèle, humble et persévérante prière (1). »

Dieu accepta réellement la vie de sainte Catherine, et le feu de la tribulation consuma peu à peu cette victime pure, qui mourait pour l'Église. Les lettres où sainte Catherine fait d'une manière si touchante scs adieux au bienheureux Raymond, nous racontent ses visions extraordinaires et le martyre que lui font souffrir les puissances infernales. Ses dernières paroles sont comme un chant de triomphe. « J'ai compris, lui écritelle, que le moment de ma mort approche; et je me suis prosternée en me reprochant amèrement d'avoir servi avec tant d'ignorance et de négligence l'Épouse du Christ, et d'être cause que les autres ont fait de mème. J'étais pleine de ces pensées, lorsque Dieu me mit en sa présence, uon pas comme j'y suis toujours, puisqu'il renferme tout en lui, mais d'une manière nouvelle, comme si la mémoire, l'intelligence et la volonté n'avaient plus rien à faire avec le corps; et je contemplais la vérité avec une telle lumière, que je revoyais

<sup>(1)</sup> Lettre xxi. A Urbain VI.

dans cet abîme les mystères de la sainte Église, toutes les gràces passées et présentes que j'avais reçues dans ma vie, et le jour où Dieu avait pris mon àme pour épouse. Tout cela disparaissait dans l'ardeur de l'amour qui augmentait sans cesse, et je ne pensais plus qu'à ce que je pouvais faire pour me sacrifier à Dieu, pour la sainte Église, et pour détruire l'ignorance et la négligence de ceux que Dieu m'avait confiés. Alors les démons se déchaînaient contre moi, et voulaient empêcher et diminuer par la terreur la violence de mon désir. Ils frappaient sur l'enveloppe de mon corps; mais mon désir s'enflammait davantage, et je criais : O Dieu éternel! recevez le sacrifice de ma vie dans le corps mystique de la sainte Église. Je n'ai à vous donner que ce que vous m'avez donné vous-même; prenez mon cœur, et pressurez-le sur la face de l'Épouse.

« Et alors l'Éternel me regardant avec clémence, prenait mon cœur et le pressurait dans la sainte Église. Il le prit avec tant de violence, que, si pour empêcher le vase de mon corps de se briser, il ne lui eût pas donné sa force, la vie m'aurait quittée. Les démons criaient avec plus de fureur, comme s'ils avaient souffert une douleur insupportable; ils faisaient tous leurs efforts pour m'épouvanter, et ils me menaçaient de trouver le moyen de rendre inutile tout ce que je faisais; mais l'humilité, avec la lumière de la très-sainte Foi, triomphe toujours de l'enfer. Plus il s'agitait, plus je luttais avec ardeur; et j'entendais, en la présence de la Majesté

divine, des paroles si tendres et des promesses si douces, que j'étais inondée de joie. Mon état était si mystérieux, que la parole ne pourra jamais l'expliquer. Et maintenant je dis : Grâces, grâces soient rendues au Très-Haut, à l'Éternel qui nous a placés sur le champ de bataille pour combattre en vaillants chevaliers pour son Épouse avec le bouclier de la très-sainte Foi. La victoire nous est restée par cette puissance qui a vaincu le démon, maître du genre humain. Il a été vaincu, non par la vertu de l'humanité, mais par celle de la divinité. Oui, le démon sera vaincu, non par la souffrance de nos corps, mais par le feu de la divine et ineffable charité (1). »

Les disciples de Sainte Catherine nous ont raconté sa mort et ses funérailles. Rome glorifia par ses larmes et ses honneurs cette pauvre femme expirée sur un peu de paille, et l'Église laissa les peuples lui rendre le culte des saints, en attendant que la paix lui permît de proclamer elle-même son triomphe. L'action de sainte Catherine dura plus que sa vie. Les républiques italiennes qu'elle avait réconciliées avec le Saint-Siége restèrent fidèles à Urbain VI. Ses disciples combattirent le schisme avec persévérance, et la représentèrent noblement au concile de Constance, qui rendit le calme à l'Église, grâce au zèle du cardinal de Raguse et à la renonciation sincère de Grégoire XII. On peut voir encore une trace de ses inspirations dans les efforts que fit pour organiser une croisade Pie II, ce Pape sieunois

<sup>(1)</sup> Lettre cxlix. A frère Raymond de Capoue.

qui eut enfin la joie de couronner de l'auréole des saints sa glorieuse compatriote.

Notre but, en rapprochant les passages historiques des lettres de sainte Catherine, a été de faire comprendre la part étonnante qu'elle prit aux affaires de l'Église; mais son action fut plus grande et plus miraculeuse encore, par son apostolat de chaque jour et par l'influence qu'elle exerça sur les Ordres religieux. Pour le prouver, les citations sont inutiles. Toutes ses lettres ont pour objet la sanctification des àmes et la réforme de l'Église. Elle parle souvent, comme dans le livre du Dialogue, des vices du clergé de son temps; mais elle le fait toujours avec le zèle d'une humble eharité, et non pas avec la violence de ces réformateurs qui se laissent égarer par l'orgueil, et qui croient que l'Église n'a pas toujours en elle-même les movens de son propre salut. Sa correspondance nous la montre en rapport avec tous les Ordres religieux; elle compte des disciples parmi les Bénédictins, les Chartreux, les Franciscains, les Ermites de Saint-Augustin, les Olivetains; tous réclament ses avis et suivent ses conseils. Mais ce fut surtout dans l'ordre de Saint-Dominique qu'elle exerça une salutaire et durable influence.

Le relachement s'y était introduit vers le milieu du xive siècle; sainte Catherine fit tous ses efforts pour y ramener la ferveur primitive. Après sa mort, le bienheureux Raymond de Capoue, son confesseur et son disciple le plus fidèle, fut nommé Maître général de l'Ordre;

il continua son œuvre et parcourut l'Europe en rétablissant la réforme dans tous les couvents. Le bienheureux de Dominici suivit son exemple, et maintiut la règle au milieu des divisions du schisme. Il fonda les couvents de Cortone et de Fiesole, et devint le père de cette sainte génération qui a donné à l'Église saint Antonin, le bienheureux Neyrot, le bienheureux Capucci et le bienheureux Fra Angelico. Il réforma aussi les religieuses de Saint-Dominique, dont sainte Catherine s'était beaucoup occupée; car elle avait établi des couvents du Tiers-Ordre, dirigé celui de Monte-Pulciano et celui de Pise, où elle attira la bienheureuse Claire Gambacorti, qui devait un jour lui succéder.

Comment expliquer cette action publique et privée de sainte Catherine, sinon par une merveilleuse sainteté? Sa vie extérieure prouve cette vie intérieure que le bienheureux Raymond nous a fait connaître; ses visions, ses extases, son intimité avec Notre-Seigneur expliquent sa mission dans l'Église. Cette autorité, cette maternité qu'elle a reçue, elle l'exerce avec autant de zèle que d'humilité. Il y a dans toute son existence une unité, une harmonie que rien n'altère. Lorsque la Providence la rend le ministre et l'ange de la Papauté, elle reste toujours la même, une pauvre femme torturée par la douleur, et qui n'a pas où reposer sa tête. Ses disciples, qui ont quitté pour la suivre les richesses et les honneurs, partagent avec joie sa pauvreté; elle en fait ses secrétaires et ses ambassadeurs aux puissances de la

terre, et elle leur laisse en héritage ses vertus à imiter et son dévouement pour l'Église.

Ses lettres nous montrent la grandeur de son intelligence et la perfection de sa charité. On y voit à chaque page son amour s'élever en élans sublimes vers Dieu, pour retomber ensuite à flots sur l'Église, sur le prochain, sur ses disciples et sur sa famille. Toutes les affections du cœur y sont spiritualisées, épurées, divinisées. Les lettres que nous ont laissées les autres saints nous transmettent bien aussi la lumière du ciel; mais cette lumière traverse un milieu, et se colore de leur nature particulière. Saint Jérôme conserve une forme littéraire qui rappelle la société romaine. Saint Augustin parle la langue de ses amis, et se reproche de trop aimer Cicéron. Saint Bernard, dans sa correspondance, reflète aussi son époque; il emploie pour persuader des movens oratoires, et ne néglige pas la méthode scholastique. Souvent même il s'égare dans la louange ou dans le blàme, et porte sur les personnes des jugements contradictoires. Rien de cela ne se trouve dans les lettres de sainte Catherine; elle n'est pas pour ainsi dire de son pays et de son siècle. Dieu ne l'a pas instruite par l'intermédiaire des hommes; il a voulu l'enseigner luimème, et son élève docile reflète, dans toute sa pureté, la lumière divine.

Cette heauté de forme, sans caractère particulier, est la heauté par excellence; c'est l'éloquence au-dessus de toute éloquence. Pendant que Dieu mettait sur les lèvres de sainte Brigitte le style biblique et les grandes images des Prophètes, il plaçait sur celles de sainte Catherine la douceur du lait et du miel qui coule de l'Évangile. La bouche parle de l'abondance du cœur, et le cœur de sainte Catherine était celui de Notre-Seigneur. Sainte Catherine écrirait maintenant du ciel, qu'elle n'écrirait pas autrement qu'elle le faisait sur terre; ses lettres paraissent datées de l'éternité.

Elles suivent toutes un même plan; qu'elle les adresse aux princes de l'Église et de la terre, ou aux plus obscurs de ses disciples, elle parle toujours au nom de Jésus crucifié et de la douce Marie; elle forme un vœu pour la personne à laquelle elle écrit; puis elle établit une vérité dont les conséquences sortent naturellement. L'âme isolée, par ce moyen, des intérêts passagers du monde, se trouve en présence de Dieu même, et en reçoit une lumière qui l'éclaire dans toutes les circonstances de la vie. De cette manière, les lettres les plus historiques sont spirituelles et pratiques pour tous; elles enseignent et consolent comme un chapitre de l'Imitation.

Nous n'avons pas à faire valoir ici le mérite littéraire des lettres de sainte Catherine. L'inspiration divine en a tellement élevé la forme, qu'elles sont une des gloires de l'Italie. Sainte Catherine est un des auteurs qui ont le plus contribué à donner à la langue du Dante et de Pétrarque sa souplesse et son harmonie. Son style est digne de son âme (1). Il s'échappe du cœur

<sup>(1)</sup> Santa Caterina fu non meno pulita nello scrivere, che inconta-

comme une eau limpide et pure que pénètre la clarté du ciel. Rien n'arrète cette phrase, toujours docile à la pensée et toujours riche d'expressions d'une originalité surprenante. Malgré tout le soin que nous avons apporté à cette traduction, nous sentons combien nous avons mal rendu ce doux et beau langage, et nous demandons à sainte Catherine de suppléer pour nos lecteurs, par une grâce spéciale, l'imperfection de notre travail.

Nous avons suivi l'édition de Gigli (1), incontestablement la plus fidèle et la plus complète. Il est impossible de publier un ouvrage avec plus de science et d'amour; le texte a été revu et corrigé sur les anciens manuscrits, et beaucoup de lettres inédites ont été ajoutées. Pour l'enrichir de notes abondantes, le savant jésuite Frédéric Burlamacchi a compulsé les archives et les bibliothèques de toute l'Italie. Nous avons profité de son érudition, en négligeant toutefois ce qui n'offrait aucun intérêt pour la France. Nous avons cru devoir modifier le classement des lettres. Gigli les avait réunies d'après la qualité des personnes auxquelles elles sont adressées; son premier volume contient les lettres écrites aux Souverains Pontifes, aux cardinaux, aux évêques, aux religieux et religieuses de différents Ordres; le second contient les lettres écrites aux rois, aux

minata nel vivere. — Maffei, Histoire de la littérature italienne, v. 1, ch. viii. Storia di santa Caterina, v. 11, p. 63.

<sup>(1)</sup> L'Epistole della serafica vergine santa Caterina da Siena, 2 vol. in-4°. Sienne, 1713.

princes de la terre, aux magistrats des républiques italiennes, aux grands seigneurs et aux laïques; puis celles écrites aux reines, aux princesses et aux dames qui vivaient dans le monde et qui réclamaient ses conseils. Nous avons conservé cette division générale, mais nous avons séparé les lettres historiques des lettres spirituelles, et nous avons réuni dans notre premier volume toutes celles qui ont rapport aux affaires générales de l'Église et à la pacification des républiques italiennes. On pourra, en les rapprochant des événements, saisir plus facilement l'action publique de sainte Catherine.

L'œuvre de notre siècle est de rétablir la vérité dans l'histoire. Dieu dirige évidemment vers ce but les efforts de la science. Tous, chrétiens ou incrédules, travaillent à une immense révision du passé; chaque époque nous livre ses secrets et nous apparaît dans sa réalité, avec ses doctrines, ses vertus et ses scandales. On dirait une préparation au jugement solennel qui doit terminer les siècles. Nous devons nous en réjouir, car jamais la vérité ne peut être opposée à elle-même, et ce témoignage suprême de l'histoire sera encore un triomphe pour l'Église.

Le désir d'y concourir nous a fait publier ces lettres de sainte Catherine; ceux qui voudront les étudier y trouveront des documents précieux sur le séjour des Papes à Avignon et sur le schisme d'Occident; ceux qui ont le bonheur de croire à l'action souveraine de la Providence, pourront l'admirer dans la mission extraordinaire de sainte Catherine; et cette gloire si pure de l'Église, long-temps obscurcie par nos préjugés nationaux, réjouira les cœurs de ceux qui ne séparent pas les intérêts de la Religion des intérêts de la patrie.

Ces intérèts, nous avons espéré les servir en obéissant à l'auguste Pontife que la France, aussi, a été heureuse de ramener dans la Ville éternelle. Nous n'avons pas oublié ce moment si grand de notre vie, où il nous a été permis de vénérer le Christ de la terre. Sa Sainteté Pie IX, en daignant bénir nos premiers travaux, avait manifesté le désir de voir publier en France les œuvres complètes de sainte Catherine de Sienne; nous les déposons à ses pieds, comme un humble hommage de notre amour et de notre dévouement.

# TABLEAU CHRONOLOGIQUE

DE

## LA VIE DE SAINTE CATHERINE DE SIENNE

Nous croyons utile de compléter cette Introduction en donnant le Tableau chronologique de la vie de sainte Catherine de Sienne. Ce travail a été fait anciennement par le P. Angelo Carapelli: Corso Cronotassico della Vita di santa Caterina da Siena. Gigli déclare, dans la Préface des Lettres de sainte Catherine (t. I, p. xxix), s'en être utilement servi, et en avoir laissé une copie à la bibliothèque de la Minerve. Il nous a été impossible d'avoir en communication ce manuscrit; nous le regrettons vivement, car il est très-difficile de fixer les dates des faits que le B. Ravmond raconte. Celles qu'il nous donne sont très-rares et souvent douteuses ou fausses. Nous avons dû les rectifier quelquefois par le Supplément à la Légende, du B. Thomas Caffarini, dent la traduction italienne, par le P. Tantucci, forme le v° volume, presque introuvable, des œuvres de sainte Catherine (Sienne, 1760). Nous nous sommes aidé des notes savantes de Burlamacchi et des différentes dépositions des témoins, au procès de Venise; mais notre moyen principal a été l'étude comparée des textes et des événements. Nous avons cherché à donner des dates à toutes les lettres historiques, mais nous avons négligé de le faire pour les lettres purement spirituelles.

#### 1347.

25 Mars. — Naissance de sainte Catherine de Sienne. — Légende du B. Raymond de Capoue, 1<sup>re</sup> p., ch 11, 1.— Storia di S. Caterina, 1 v., p. 4.

#### 1350. - (3)

Elle est recherchée par ses parents et ses voisins à cause de sa grâce et de ses paroles. — On l'appelle Euphrosine. — Lég., 1<sup>re</sup> p., ch. 11, 2.

$$1351. - (4)$$

Elle récite la Salutation angélique devant les saintes images et en montant les escaliers. — Elle est portée par les anges. — Lég., 1<sup>re</sup> p., ch. 11, 3. — Suppl. à la Lég., 1<sup>re</sup> p., trat. 1.

$$1352. - (5)$$

Apparition de Notre-Seigneur sur le haut de l'église Saint-Dominique. — Suppl. à la Lég., 1<sup>re</sup> p., trat. 1, 2.

Elle apprend miraculeusement la vie des Pères du désert et des Saints. — Lég., 1<sup>re</sup> p., ch. 11, 7.

$$1353. - (6)$$

Sa fuite dans le désert; elle est ramenée miraculeusement dans la ville. — Ses exhortations aux enfants de son âge, et ses pénitences. — Léq., 1<sup>re</sup> p., ch. 11, 5, 7.

Apparition des fondateurs d'Ordres religieux. — Saint Dominique lui promet l'habit de son Ordre. — Suppl. à la Lég., 1<sup>re</sup> p., trat. 1, 3.

$$1354. - (7)$$

Sainte Catherine fait vœu de virginité.— Ses disciplines et ses mortifications extraordinaires. — Sa vénération pour les Frères-Prêcheurs; elle embrasse la trace de leurs pas. — Lég., 1<sup>re</sup> p., ch. 111.

Elle veut se dépayser pour entrer dans un couvent de Frères-Précheurs et travailler au salut des àmes. — Elle reprend humblement sa mère de son impatience. — Lég., 1<sup>re</sup> p., ch. 111, 4, 5.

Sainte Catherine, à l'âge de dix ans, ne sort plus de la maison paternelle. — Ses parents songent à la marier, et cherchent à lui donner le goût de la toilette. — Lég., 1<sup>re</sup> p., ch. Iv.

Sa sœur Bonaventure parvient à lui faire prendre soin de sa pa-

rure. — Relachement de sainte Catherine. — Mort de Bonaventure. — Regrets de sainte Catherine et retour à sa première ferveur. — Sa dévotion pour sainte Marie-Madeleine, que Notre-Seigneur lui donne pour mère. — Lég., 1<sup>ro</sup> p., ch. 1v.

$$1358. - (11)$$

Persécution de sa famille pour la décider au mariage. — Elle se coupe les cheveux et se couvre la tête d'un voile. — Colère de ses parents, qui la privent de sa chambre et la chargent du service de la maison. — Sainte Catherine se fait une cellule intérieure, et s'imagine servir Notre-Seigneur et ses disciples. — Lég., 1<sup>re</sup> p., ch. 1v.

$$1359. - (12)$$

Son père voit une colombe sur sa tête pendant sa prière. — Saint Dominique la console et l'encourage. — Lég., 1<sup>re</sup> p., ch. v, 2.

$$1360. - (13)$$

Elle déclare son vœu de virginité à ses parents. — Son père la laisse libre de suivre sa vocation. — Lég., 1<sup>re</sup> p., ch. v, 2-5.

$$1361. - (14)$$

Le démon la tente en lui offrant de riches vêtements. — Notre-Seigneur lui en donne un qu'il tire de son côté. — Lég., 111° p., ch. v1, 9. — Suppl. à la Lég., 1<sup>re</sup> p., trat. v, 4.

Mortifications extraordinaires de sainte Catherine, que sa mère veut arrêter. — Son lit. — Privation de sommeil. — Disciplines. — Chaîne de fer. — Lég., 1<sup>ve</sup> p., ch. vi, 5.

Sa mère la conduit à des bains sulfureux aux environs de Sienne.

— Sainte Catherine se brûle le corps avec l'eau bouillante. —

Lég., 1<sup>re</sup> p., ch. vii.

Sainte Catherine tombe malade. — Elle est en danger de mort. — Démarches de sa mère auprès des sœurs de la Pénitence de Saint-Dominique. — Lég., 1<sup>re</sup> p., ch. vii, 3.

Sainte Catherine est examinée et admise par les sœurs du Tiers-Ordre. — Elle reçoit l'habit, un dimanche, dans l'église Saint-Dominique. — Storia di S. Caterina, I. v., p. 25.

Elle vit pendant trois ans dans la retraite et le silence. — Lég., 17º p., ch. 1x.

Elle ne prend pour toute nourriture qu'un peu de pain et de légumes. — Lég., 1116 p., ch. v1, 6.

$$1363. - (16)$$

Ses visions et ses tentations. — Son intimité avec Notre-Seigneur, qui la console et la fortifie. — Notre-Seigneur lui apprend à lire. — Lég., 1<sup>re</sup> p., ch. xi.

$$1364. - (17)$$

Ses cantiques et ses saintes langueurs. — Son amour pour les fleurs. — Procès de Venise; déposition de frère Thomas de Sienne. — N° 5.

#### 1365. - (18)

Persécutions qu'elle éprouve au sujet de ses communions. — Elle est jetée à la porte de l'église et battue. — Lég., 111° p., ch. vi, 6. Ses extases. — Lég., 110° p., ch. 11, 4.

Mariage mystique de sainte Catherine avec Notre-Seigneur. — Lég., 1re p., ch. XII.

Commencements de la vie publique de sainte Catherine. — Lég., 11e p., ch. 1.

Son père lui donne toute liberté de faire l'aumône. — Ses charités extraordinaires. — Veuve secourue. *Ibid.* 3. — Notre-Seigneur lui apparaît sous la forme d'un pauvre. — *Lég.*, 11º p., ch. 111.

Elle se rend la servante de ses parents. — Elle est miraculeusement préservée du feu. — Lég., 11e p., ch. 11, 1.

Multiplication miraculeuse du vin chez son père. — Lég., nº p., ch. m, 8.

Charité de sainte Catherine envers les malades. — Elle gagne la lèpre en soignant Tecca. — Elle est guérie en l'ensevelissant. — Lég., n° p., ch. IV.

Conversion de deux malfaiteurs conduits au supplice. — Lég., 11º p., ch. vII.

Conversion d'André de Naddino, jeune homme de vingt ans, mort le 16 décembre. — Suppl. à la Lég., He p., trat. II, 8.

Elle ne prend plus que quelques légumes pour nourriture. — Lég., III p., ch. vi.

$$1368. - (21)$$

Révolution politique à Sienne. - Storia di S. Caterina, I v., p. 56. Conversion de Palmerina obtenue par les prières de sainte Catherine. - Lég., 11º p., ch. 1v, 4.

Sainte Catherine soigne Andréa, et boit l'eau qui a servi à laver son ulcère. — Calomnies d'Andréa. — Sainte Catherine est miraculeusement justifiée. — Lég., 11° p., ch. 1v.

$$1369. - (22)$$

Abstinence miraculeuse de sainte Catherine. — Lég., 11º p., ch. v. Notre-Seigneur lui donne son cœur. — Ibid., ch. vi, 2.

Vision de saint Dominique, le jour de la Conversion de saint Paul. — Communions miraculeuses de sainte Catherine. — Lég., 11° p., ch. vi.

Sainte Catherine souffre les douleurs de la passion de Notre-Seigneur. — Mort de sainte Catherine et sa résurrection. — Lég., nº p., ch. vi.

$$1370. - (23)$$

Élection de Grégoire XI. — Maladie et mort de Jacomo, père de sainte Catherine. — Elle l'exempte du purgatoire. — Elle l'ensevelit elle-même. — Lég., 11 p., ch. vii, 3.

Octobre. — Mort et résurrection de la mère de sainte Catherine. — Lég.; n° p., ch. vm, 2.

Conversion de la famille Tholomei. — Lég., 11° p., ch. vII, 14. Les frères de sainte Catherine vont s'établir à Florence. — Lettre CCLX.

$$1371. - (24)$$

Sainte Cathérine délivre une jeune fille possédée du démon. — Lég., 11° p., ch. ix, 5.

Sainte Catherine protége par ses prières, des religieux arrêtés par des voleurs. — Lég., 11º p., ch. x, 6.

Elle fait connaissance du cardinal Jacques Orsini. - L. xxvn.

La peste éclate à Sienne, et sévit pendant trois ans. — Dévouement de sainte Catherine. — *Procès de Venise*; déposition de frère Thomas de Sienne, 8.

Sainte Catherine ne prend plus aucune nourriture.— Lég., 111° p., ch. vi, 6.

Grégoire XI déclare la guerre à Barnabé Visconti. — Storia di S. Caterina, Iv., 133.

Sainte Catherine écrit au cardinal Pierre d'Estaing, qui venait d'être nommé légat de Bologne. — Elle lui donne des conseils. — Le presse d'organiser une croisade. — Elle l'engage à faire la paix avec Barnabé Visconti. — L. xxIII, xxIV.

Lettre à l'abbé de Marmoutier, Gérard du Puy, nonce apostolique en Toscane, gouverneur de Pérouse. — Elle lui donne des conseils à transmettre au Pape sur les affaires de l'Église. — L. LXXXVI.

#### 1373. - (26)

Persécutions au sujet des communions fréquentes de sainte Catherine. — Lég., 11e p., ch. XII.

Arrivée du B. Raymond de Capoue à Sienne. — La sainte Vierge le donne pour confesseur à sainte Catherine. — Lég.,  $11^e$  p., ch. xII, 9.

Miracle du fragment d'hostie perdu. - Lég., nº p., ch. xii, 9.

Grégoire XI proclame la croisade à la sollicitation de sainte Catherine. — Storia di S. Caterina, I v., p. 105.

Prédications publiques de sainte Catherine. — Les populations accourent pour l'entendre. — Lég., 11° p., ch. v11, 21.

Conversion de Nicolas des Sarazins. — Lég., 11º p., ch. x, 2.

$$1374. - (27)$$

Sainte Catherine soigne les pestiférés. — Elle guérit le Père Matthieu, recteur de la maison de la Miséricorde. — Le frère Saint et le B. Raymond. — Lég., 11° p., ch. VII.

Mai. — Voyage à Florence pour le Chapitre général des Frères-Prêcheurs. — Gigli, Lettres de S. C., t. II, p. 44.

Voyage à Montepulciano, pour vénérer le corps de sainte Agnès. — Miracle du pied. — Lég., 11° p., ch. x11, 17.

Sainte Catherine répond à un religieux qui la croit dans l'illusion au sujet de son abstinence. — L. cccxIII.

Grégoire XI envoie le confesseur de sainte Brigitte, l'Espagnol Alphonse de Vadaterra, ancien évêque de Jaen, à sainte Catherine de Sienne, pour se recommander à ses prières. Il lui envoie une indulgence plénière. — L. CLXIII.

Grégoire XI donne aux trois confesseurs qui accompagnent sainte

- Catherine les pouvoirs réservés aux évêques pour absoudre les pécheurs qu'elle convertit. Lég., n° p., ch. vn, 22.
- Conversion de Nanni. Fondation du couvent de Sainte-Mariedes-Anges. — Lég. 11° p., ch. vII.
- Trêve accordée à Barnabé Visconti. Storia di S. Caterina. I v., p. 134.
- Lettre à la femme de Barnabé Visconti, pour l'engager à maintenir son mari dans la soumission à l'Église. L. cccxix.
- Réponse à Barnabé Visconti, seigneur de Milan. Elle lui reproche ses violences contre les ministres de l'Église et l'engage à la croisade. L. LXXIV.
- Lettre au cardinal Pierre Corsini, au sujet du retour du pape et de la croisade. L. xxix.
- Lettre au cardinal Jacques Orsini, sur le même sujet. L. xxvII, xvIII.
- Lettre à la reine de Naples pour l'inviter à la croisade. L. xxxv. Lettre à la reine de Hongrie, mère du roi, même sujet. — L. xLIII.
- 4 Aout. Lettre à la reine de Naples, pour la féliciter de la part qu'elle veut prendre à la croisade. L. xxxvi.
- Second voyage de sainte Catherine à Montepulciano, pour y conduire deux de ses nièces. Miracle de la manne.  $L^{j}g$ ., 11° p., ch. XII, 20.
- Grande disette en Toscane. Sainte Catherine secourt les pauvres et multiplie la farine. Lég., n° p., ch. xi.
- Défense du cardinal Guillaume de Noëllet, légat de Bologne, d'exporter les grains en Toscane. Storia di S. Caterina, I v., p. 136.
- Sainte Catherine est demandée par les habitants de Pise. Sa réponse à Pierre Gambacorti. L. LXXVI.
- Lettre à M<sup>me</sup> Mitarella de Magliano, au sujet d'un danger que son mari, sénateur de Sienne, avait couru dans une émeute. L. cccxxxIII.
- Lettres aux seigneurs de Volterre, Pierre et Hubert de Belfort, pour les exhorter à la paix entre 'Guelfes et Gibelins. L. LXXVII.
- Lettre aux magistrats de Sienne pour répondre à leurs reproches et à leurs soupçons. L. LIX.

#### 1375. — (28)

- Sainte Catherine envoie le B. Raymond au chef anglais Jean Hawkwood pour l'empêcher de faire la guerre en Toscane. L. LVI.
- AVRIL. Voyage de sainte Catherine à Pise. Elle loge chez Gérard Buonoconti. Lég., 11° p., ch. vi, 10.
- Elle reçoit les stigmates, un dimanche du mois d'avril. Gigli, Diario Sanese. Ibid., ch. vi.
- Guérison d'un jeune homme de Pise. Lég., 11° p., ch. vin., 18. Le B. Jean Dominique entend sainte Catherine prêcher à Pise. —
- Lettre du B. Jean Dominique, St. di S. C., I'v., 264. A 1215. Vin miraculeux trouvé pour sainte Catherine. Lég., He p.,
- Vin miraculeux trouvé pour sainte Catherine. Lég., -u° p., ch. xi, 40.
- Visite des docteurs Gutalebracia et Albizi, qui viennent examiner sainte Catherine. Procès de Venise; déposition de Fr. Barthélemy de Sienne.
- Visite au couvent des Chartreux de l'île de la Gorgone. Lég., ne p., ch. x, 20.
- Lettre à l'archevêque d'Otrante pendant qu'il était à Avignon. Elle le remercie des nouvelles qu'il lui donne, et le prie de recommander au Saint-Père le choix du Vicaire général de l'ordre des Frères Prêcheurs. L. LXXIX.
- Entrevue de sainte Catherine avec l'ambassadeur de la reine de Chypre. L. ccxix.
- Sainte Catherine envoie un de ses disciples et une lettre au juge d'Arboré, en Sardaigne; elle obtient son concours pour la croisade. Ses démarches ont le même succès auprès des habitants de Gênes. L. CLXXI.
- Lettre aux compagnies de Florence au sujet de la croisade. L. Lv. Émeute de Florence; inquisiteurs massacrés. Supplice du prieur des Chartreux, nonce apostolique de Grégoire XI. Lettre à Nicolas Soderini, au sujet de la ligue des Florentins contre le Saint-Siége. L. LIII.
- Révolte de Cità di Castello et des autres villes des États de l'Église.

   Storia di S. Caterina, I v., 141.
- Sainte Catherine prophétise le schisme d'Occident. Lég., nº p., ch. x, 9.

- 2 SEPTEMBRE. Lettres au sénateur de Sienne marquis du Mont-Sainte-Marie, pour lui recommander plusieurs affaires particulières; la dernière est datée de Pise, le 2 septembre. L. LXIII, LXIV, LXV.
- Elle lui parle de la croisade et du juge d'Arboré. L. LXVI.
- Lettre à la reine de Naples pour la presser au sujet de la croisade et pour demander son secours contre les révoltés. L. xxxvii.
- Lettre aux magistrats de Lucques pour les détourner d'entrer dans ligue des Florentins contre le Saint-Siége. L. LXXIII.
- Sainte Catherine, envoyée à Lucques par Grégoire XI, est reçue avec de grands honneurs par les habitants. Pendant une de ses extases dans l'église Saint-Romain, elle est élevée de terre, et reste ainsi longtemps suspendue. Suppl. à la Lég., nº p., tr. 1v, 7.
- Elle reconnaît une hostie non consacrée que lui présentait un prêtre pour la tenter. Suppl. à la Lég., 11° p., trat. 1v, 7.
- Retour de sainte Catherine à Sienne vers la fin de l'année. Storia di S. Caterina, I v., p. 129.
- Lettres à Nicolas d'Osimo, secrétaire de Grégoire XI. Elle lui recommande de travailler à la réforme de l'Église et à la paix, auprès du Saint-Père. L. LXXXV, LXXXVI.

## 1376. - (29)

- Janvier. Sainte Catherine écrit de Pise à Grégoire XI pour l'engager à revenir en Italie; elle lui reproche le choix des cardinaux nommés le 20 décembre 1375. L. I.
- Conversion d'Étienne Maconi; réconciliation de sa famille avec les Rinaldini et les Tholomeï. Procès de Venise; lettre d'Étienne Maconi.
- Les magistrats de Florence réclament la médiation de sainte Catherine auprès de Grégoire XI. Ils vont à sa rencontre: Storia di S. Caterina, I. v. p. 159.
- FLORENCE. Lettre à Neri, se rendant de sa part auprès de Grégoire XI, à Avignon. Elle le charge de quelques commissions. L. CCLXXXVI.
- Avril. Lettre au B. Raymond. Elle lui raconte une vision prophétique sur les affaires de l'Église. L. cxxxIII.

- Sainte Catherine cherche à apaiser Grégoire XI irrité contre les Florentins. L. IV.
- Elle lui indique les moyens de rendre la paix à l'Église (L. v). Cette lettre est portée à Avignon par le B. Raymond, envoyé par les Florentins.
- 14 MAI. La ville de Florence est frappée d'interdit. L. VI.
- 27 MAI. Le cardinal de Genève part d'Avignon à la tête d'une puissante armée. Storia di S. Catherina, I v., p. 163.
- 18 Juin. Arrivée de sainte Catherine à Avignon avec vingt-deux disciples. Elle loge dans la maison de Jean de Regio. GIGLI, t. II, p. 329.
- 20 juin. Audience publique donnée par Grégoire XI à sainte Catherine. Grégoire XI lui donne tout pouvoir pour faire la paix avec les Florentins. Lég., in p., ch. vi, 26.
- 28 JUIN. Lettre aux Huit de la guerre de Florence pour leur reprocher l'impôt mis sur le clergé. L. XLVIII.
- 14 JUILLET. Lettre à Sano de Maco son disciple; elle lui donne des nouvelles de son ambassade. L. CCLII.
- Lettre à Buonacorso de Lapo pour se plaindre de la conduite des ambassadeurs florentins envoyés à Avignon. L. LI.
- Lettre à la mère d'Étienne Maconi pour la consoler de l'absence de son fils. L. ccclvi.
- Visite de trois savants prélats qui interrogent sainte Catherine, et qui sont dans l'admiration de ses réponses. Lettre d'Étienne Maconi (22).
- Méchanceté de la nièce du Pape contre sainte Catherine. Lettre d'Étienne Maconi (11).
- Rapports de sainte Catherine avec le duc d'Anjou. Elle passe trois jours avec la duchesse sa femme. — Le duc veut la conduire à la cour du roi de France.
- Aout. Lettre à Louis duc d'Anjou pour le consoler d'un malheur arrivé à l'une de ses fêtes et l'engager à la croisade. L. xxxiv.
- Sainte Catherine propose à Grégoire XI le duc d'Anjou pour chef de la croisade. L. IX.
- Lettre au roi de France Charles V pour l'engager à la paix et à la croisade. L. xxxII.
- Elle réfute une lettre écrite par des faussaires pour empêcher le retour du Pape à Rome. L. x.

- 13 septembre. Grégoire XI quitte Avignon pour retourner à Rome. Sainte Catherine part après lui, et visite sans doute la Sainte-Baume. Elle guérit un enfant à Toulon. Lég., пе р., ch. viii, 27.
- Octobre. Séjour de sainte Catherine à Gênes. Guérison de Neri. Lég., п° р., ch. viii. Lettre d'Étienne Maconi.
- Sainte Catherine est examinée par des savants et des théologiens, qui restent confondus de son intelligence et de sa sagesse. Suppl. à la Lég., 11e p., trat. 1, 2.
- Sainte Catherine écrit à Lapa, sa mère, pour la consoler de son absence. L. ccxv.
- Pèlerinage de sainte Catherine au tombeau du B. Jacques de Voragine pendant son séjour à Gênes. Storia di S. Caterina, I v., p. 83.
- 18 остовке. Arrivée de Grégoire XI à Gênes. Il va visiter la nuit sainte Catherine, qui lui rend le courage. Il lui fait promettre qu'elle priera tous les jours pour lui. Il repart le 28 pour Rome. Suppl. à la Lég., 11° р., trat. 1, 1.
- Retour de sainte Catherine à Sienne.— Elle a la permission d'avoir une chapelle dans sa maison et de se faire dire la messe partout où elle se trouvera.
- Lettres à l'évêque de Florence, Mgr Ange de Ricasoli. Elle lui recommande les intérêts de l'Église, et le félicite de sa fermeté à observer l'interdit. L. LXXXII, LXXXIII.
- Lettre aux seigneurs défenseurs de Sienne, qui réclament son retour et lui demandent les moyens d'arriver à la paix. L. Lx.
- Lettre au seigneur de Foligno Trinci des Trinci. Elle l'exhorte à la charité et au service de l'Église. — L. LXXVII.
- Lettres à Thomas d'Alviano pour l'attacher au service de l'Église.

   L. LVII, LVIII.
- Lettre à Pierre Tholomeï. Elle le charge de négocier la délivrance de Louis des Vignes, frère du B. Raymond, qui avait été fait prisonnier par François de Vico, préfet de Rome. — L. CCXCII.

## 1377. - (30)

JANVIER. — Sainte Catherine écrit à Grégoire XI pour recommander à son indulgence la ville de Sienne. — L. XI.

25 Janvier. — Prière de sainte Catherine faite à Sienne, le jour de la Conversion de saint Paul. — Prière xxIII.

Saint Catherine visite les environs de Sienne. — Lég., nº p., ch. xii, 6.

Son amour pour la nature. — Lettre d'Étienne Maconi (15).

Elle est renversée de son âne par le démon. — Lég., mº p., ch. vi, 24.

Sainte Catherine écrit du monastère de Notre-Dame-des-Anges, près Sienne, à Grégoire XI pour l'exhorter à la paix et à la réforme de l'Église.— L. XII.

Sainte Catherine envoie le bienheureux Raymond à Rome auprès de Grégoire XI, avec plusieurs projets utiles à l'Église. — Lég., IIIe p., ch. v1, 28.

Sainte Catherine apprend miraculeusement à écrire, pendant son séjour à la Roche, terre des Salimbeni. — L. xc, cxxvi.

Guérison d'une possédée. — Lég., 11e p., ch. 1x, 7.

Lettre au bienheureux Raymond: elle l'encourage à se dévouer pour l'Église. Elle le charge de plaider sa cause auprès de Grégoire XI qui se plaignait d'elle. — L. cxxxvII.

Lettre à sœur Alessia; elle lui recommande de pricr pour l'Église.

— L. ccxxii et suivantes.

9 AVRIL. — Sainte Catherine console des prisonniers de Sienne, le Jeudi saint. — L. cccxvII.

8 остовке. — Violation de l'interdit à Florence. — L. xxv.

Lettre aux seigneurs de Florence pour les engager à se soumettre à l'Église après la violation de l'interdit. — L. XLIX.

Grégoire XI envoie sainte Catherine pour traiter de la paix à Florence.— Lég., m° p., ch. v1, 28.

Sainte Catherine réussit à faire observer de nouveau l'interdit de Florence. — L. clxxII.

Sainte Catherine écrit au cardinal Pierre de Lune; elle l'engage à travailler à la réforme de l'Églisc.— L. xxv.

Lettre au Prieur des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem pour l'encourager à aller combattre les Turcs. — L. LXXXVIII.

Lettre à l'archevêque de Pise, neveu d'Urbain VI; elle l'exhorte à la réforme de l'Église, et défend les privilèges des religieuses dominicaines de Pise, obtenus par elle de Grégoire XI. — L. LXXVIII.

- Lettre à la femme de Trinci de Foligno, pour la consoler de la perte de son mari, mort au service de l'Église. L. cccxxiv.
- JUILLET. Réponse aux magistrats de Bologne : elle les exhorte à la justice et à la fidélité à l'Église. L. LXXI.
- Décembre. Lettre au frère Thomas della Fonte: elle lui annonce l'observation de l'interdit dans un couvent. L. cl..
- Sainte Catherine recommande à Grégoire XI les ambassadeurs de Sienne qui vont solliciter la paix. L. xiv.

#### 1378. - (31)

- 27 MARS. Mort de Grégoire XI pendant le congrès de Sarzane. Storia di S. Caterina, v. 11, p. 24.
- 8 AVRIL. Élection d'Urbain VI.
- Sainte Catherine engage le cardinal Pierre de Lune à agir auprès d'Urbain VI pour la paix et la réforme de l'Église. L. xxII.
- 22 Juin. Émeute de Florence, où sainte Catherine est en danger de périr. L. xv, cxlii.
- Elle refuse de quitter le territoire de Florence. Lég., 111º p., ch. vi. 34.
- Sainte Catherine guérit une de ses compagnes, Jeanne de Capo.

   Lėg., 11° p., ch. viii, 26.
- Vallombreuse. Lettre au bienheureux Raymond, à Rome : elle lui raconte l'émeute de Florence et son désir du martyre. L. CXLII.
- Lettre à Nicolas Soderini pour le consoler du pillage de sa maison dans l'émeute du 22 juin. L. Liv.
- Lettre à Pierre Canigiani, dont la maison avait été brûlée.

   L. CCXLI.
- Lettre à Ristoro Canigiani pour le consoler de ce qu'il a souffert.

   L. ccxxxix, ccxl.
- FLORENCE. Sainte Catherine écrit à Urbain VI pour lui demander le pardon des Florentins. L. xv.
- JUILLET. Sainte Catherine conclut la paix avec les Florentins; elle l'annonce à ses disciples. L. ccliv.
- Sainte Catherine revient à Sienne. 27 août, elle écrit à Louise de Granello. L. cccxLv.
- Sainte Catherine dicte a ses disciples pendant ses extases le livre du Dialogue, fini en octobre. Lettre d'Étienne Maconi.

- 18 septembre. Sainte Catherine écrit à Urbain VI au sujet du schisme qui commence. L. хун.
- Conversion et supplice de Nicolas Tuldo. Procès de Venise. Déposition de frère Thomas de Sienne (8). L. CXLIII.
- Lapa, mère de sainte Catherine, entre dans le Tiers-Ordre de Saint-Dominique. L. cclxiv.
- Lettre au cardinal Bonaventure de Padoue, pour l'attacher à Urbain VI. -- L. xxx.
- Lettre à l'évêque de Venise, Ange Corraro (depuis le Pape Grégoire XII). Elle lui recommande la cause d'Urbain VI. L. LXXX.
- 20 SEPTEMBRE. Élection de l'antipape Clément VII à Fondi.
- 1<sup>er</sup> остовке. On reçoit à Florence les lettres du Pape Urbain VI qui accepte la paix conclue par sainte Catherine. Lecture publique en est faite le 24. Gigli, t. II, p. 339.
- 5 остовке. Sainte Catherine encourage Urbain VI, et l'exhorte à veiller sur sa personne. — L. xviii.
- 7 остовке. Sienne. Lettre à la reine de Naples pour la détourner du schisme. — L. xxxviii.
- 20 остовке. Lettre à une dame de Florence, écrite de Sienne. L. сссіхуні.
- 26 octobre. Prière faite à la Roche, chez la comtesse de Salimbeni. Pr. xxv.
- Urbain VI appelle sainte Catherine à Rome. Lég., mº p., ch. 1, 3.
- 28 NOVEMBRE. Arrivée de sainte Catherine à Rome. Elle y établit ses disciples en communauté. Multiplication miraculeuse du pain. Lég., 11e p., ch. x1, 4.
- Lettre aux trois cardinaux italiens qui avaient suivi le parti des cardinaux français. Elle cherche à les détacher du schisme.

   L. xxxx.
- Urbain VI veut envoyer sainte Catherine de Sienne en ambassade à la reine de Naples. Sainte Catherine de Suède, qui devait l'accompagner, refuse. Lég., 111e p., ch. 1, 5.
- Décembre. Départ du bienheureux Raymond pour la France. Adieux de sainte Catherine sur les bords de la mer. Lég., 111e p., ch. 1, 6.
- 13 DECEMBRE. A la sollicitation de sainte Catherine, Urbain VI adresse un bref à un grand nombre de saints personnages pour

les appeler à Rome, afin de s'appuyer de leur influence et de leurs conseils. — Gigli, t. I, p. 365.

15 décembre. — Lettre au frère Guillaume d'Angleterre pour l'appeler auprès d'Urbain VI. — L. CLXXIII.

Elle écrit, pour le même sujet, au prieur de la chartreuse de la Gorgone. — L. c.

A don Juan, religieux de Vallombreuse. - L. cxvII.

Lettres à Étienne Maconi. Elle lui parle du livre du Dialogue.

— L. CCLXIV.

Elle lui recommande la cause d'Urbain VI dans la ville de Sienne.

— L. CCLXIX.

DÉCEMBRE. — ROME. — Lettre à la reine de Naples pour défendre les droits du Pape Urbain VI. — L. xxxix.

Lettre au comte de Fondi pour le détourner du schisme. — L. XLV. Sainte Catherine envoie en présent à Urbain VI, cinq oranges confites et dorées. — L. XIX.

#### 1379. - (32)

ler Janvier. — Lettre à Pierre Venture et à Étienne Maconi: elle leur donne de bonnes nouvelles des affaires de l'Église. — Cette lettre est datée du 1er janvier 1378, parce que l'année commençait alors à Pâques. — L. CCLXXII.

Prières de sainte Catherine. — 18 février. (Pr. v.) — 20 févr. (Pr. vII.) — 22 févr. (Pr. vIII.) — 1er mars. (Pr IX.) — 3 mars. (Pr. x.) — Le jour de l'Annonciation de la Vierge. (Pr. XI.) — 12 août. (Pr. xv.)

Assassinat du cardinal Bonaventure de Padoue sur le pont Saint-Ange. — L. xxx.

29 AVRIL. — Victoire remportée à Marino par les troupes d'Urbain VI sur l'armée de l'antipape Clément VII. — Reddition du château Saint-Ange. — L. XLVI.

Sainte Catherine, pour remercier Dieu de cette victoire, fait faire une procession générale que le Pape Urbain VI suit nu-pieds.

6 MAI. — Lettre au comte Albéric de Balbiano et à la compagnie de Saint-Georges au sujet de la victoire remportée le 29 avril. — L. XLVII.

Lettre aux magistrats de Rome pour les engager à la reconnais-

- sance envers Dieu et envers les hommes. Elle leur reproche leur conduite envers le sénateur Jean Cenci. L. xlvi.
- 6 MAI. Lettre à la reine de Naples pour la ramener à son devoir. L. XL.
- Lettre au roi de France Charles V, pour défendre l'élection d'Urbain VI. L. xxxIII.
- 30 mai, vendredi de la Pentecôte. Sainte Catherine loue Urbain VI de l'humilité qu'il a montrée dans une procession qu'il a suivie nu-pieds. L. xx.
- Lettre à la reine de Naples pour la ramener à l'obéissance de la sainte Église. -- L. xl.
- Lettre à la countesse Jeanne de Milet, de la famille d'Aquin, pour s'attacher à la cause d'Urbain VI. L. cccxxvII.
- Lettre à une confidente de la reine de Naples, même sujet. —
- Lettie à la femme du comte Caracciolo, pour la consoler de la disgrâce de son mari, resté fidèle à Urbain VI. L. cccxxxv.
- Lettre à des dames de Naples. Sainte Catherine se réjouit des bonnes dispositions de la reine. L. cccxxxvII.
- Lettre au roi Louis de Hongrie pour l'exhorter à défendre la cause d'Urbain VI. L. XIII.
- Lettre aux pricurs des Arts et au gonfalonier de Florence.

   Même sujet. L. L.
- Lettre aux magistrats de Sienne. Même sujet. Lettre du 9 décembre 4379. L. LXI.
- Lettre à André Cavalcabo, sénateur de Sienne, pour l'engager à venir à Rome se faire relever de l'excommunication et s'entendre avec Urbain VI. L. LXVII.
- Lettre à son disciple André Vanni, capitaine du peuple de Sienne.

   Conseils pour bien gouverner. L. LXVIII, LXIX, LXX.
- Lettre aux magistrats de Pérouse, pour leur demander de secourir Urbain VI. — L. LXXII.
- Lettres au B. Raymond au sujet des difficultés de son ambassade près du roi de France.—L. CXLV, CXLVI, CXLVII.
- Ambassade au roi de Hongrie, proposée par sainte Catherine, et confiée à ses disciples. L. CXLVII.
- Lettre à des religieux de Spolète, pour les appeler auprès d'Urbain VI. L. clxxx1.

Lettre au Prieur et aux Frères de la société de la compagnie de Sainte-Marie à Sienne, pour les exhorter à servir l'Église et la cause d'Urbain VI. — L. CLXXXIX, CXC.

#### 1380. - (33).

- Janvier. Prière de sainte Catherine, faite à Rome le jour de la Circoneision à la recommandation d'un Dominicain, pour obtenir la circoneision des pécheurs endureis contre l'Église. Pr. XXII.
- Prière faite le jour de la Chaire de saint Pierre. Pr. xix.
- Lettre à Étienne Maconi: elle lui parle de son disciple Néri, envoyé en ambassade à Naples. L. cclxx1.
- Lettre à messire Charles de la Paix, pour lui confier la cause d'Urbain VI contre la reine de Naples. L. XLIV.
- Prières de sainté Catherine faites à Rome: le 13 février (xvi). 14 févr. (xvii). 15 févr. (xviii). 26 mars. (xx). 5 avril. (xxi).
- Prière de sainte Catherine faite dans la nuit du lundi de la Septuagésime. Pr. xxvi.
- 30 Janvier. Derniers conseils de sainte Catherine à Urbain VI. L. XXII.
- Dernières recommandations de sainte Catherine au B. Raymond.

  Elle lui raconte ses souffrances et son martyre pour l'Église.

   L. CXLVIII, CXLIX.
- 29 AVRIL. Mort de sainte Catherine. Lég., 111° p., ch. 11, 5. Lettres d'Étienne Maconi et de Barduccio.

#### CULTE DE SAINTE CATHERINE.

- 1380. Mai. Honneurs publics rendus à S. Catherine. Miracles obtenus par son intercession. Lég., 111° p., ch. v.
- 1385. Translation de sa tête à Sienne,
- 1390. Fête de sainte Catherine, célébrée à Gênes, à Venise, à Pise, à Sienne, à Cività-Vecchia, le jour de l'Invention de la très-sainte Croix.

- Instances pour sa canonisation, par l'évêque de Poitiers, le duc d'Autriche, le roi de Hongrie, etc. Procès de Venise. Déposition de frère Thomas de Sienne.
- 1411.—24 MAI. Les Dominicains de Venise sont accusés devant l'évêque de célébrer la fête de sainte Catherine.
- 26 MAI. Comparation de frère Barthélemy de Ferrare et de frère Thomas de Sienne.
- 1412. 27 AVRIL. Différentes dépositions des témoins au procès.
- 1413. 5 JANVIER. Jugement qui permet de célébrer la fête de sainte Catherine.
- 1461. 19 JUIN. Bulle de canonisation de sainte Catherine, par Pie II.
- 1630. 10 FÉVRIER. Bulle d'Urbain VIII qui remet sa fête au 30 avril.

## RELIQUES DE SAINTE CATHERINE DE SIENNE.

- 1380. Son corps est placé dans un cercueil de cyprès, et déposé dans un cimetière près de l'église de la Minerve.
- 1385. Le B. Raymond le fait placer dans l'église, au pied d'une colonne en face de la chapelle du Rosaire. Un bras reste exposé à la vénération des fidèles. La tête est envoyée à Sienne.
- 1430. Saint Antonin fait placer ses reliques dans un tombeau de marbre blanc.
- 1461. Elles sont, après sa canonisation, placées sous l'autel.
- 1487. Le Maître général de l'ordre des Frères-Prêcheurs fait l'ouverture du tombeau, et donne la main gauche au couvent de Saint-Dominique-et-Saint-Sixte.
- 1501. Nouvelle ouverture du tombeau par le Vicaire général Vincent Randelli, qui envoie une côte au couvent de Saint-Marc.
- 1575. Le Vicaire général l'ouvre encore, et donne une omoplate aux religieuses de Sainte-Catherine-via-Magnapoli.

- 1855. 17 AVRIL. Ouverture du tombeau en présence des autorités ecclésiastiques.
- 3 Aout. L'église de la Minerve restaurée est rendue au culte.
- Le 4. Le Souverain Pontife Pie IX vient vénérer les reliques de sainte Catherine. Il consacre le maître-autel et y célèbre le saint sacrifice de la messe. Il laisse en présent ses vêtements sacerdotaux.
- Le sénat romain vient visiter les reliques, et offrir un riche calice. Les reliques sont portées processionnellement dans toute la ville.
- 6, 7 et 8 aout. Triduo solennel dans l'église de la Minerve en l'honneur de sainte Gatherine.
- 9 AOUT. Ses reliques sont placées sous le maître-autel avec l'inscription suivante :

† ANNO. DOMINI. MDCCCLV. SEDENTE. PIO. IX. PONT. MAX.

ORD, PRAED, ADMINISTRANTE, VINCENTIO, JANDEL, VIC. GEN.
ROM, PROV. REGENTE, P. M. MICHAELE, MILELLA.

CONV. MINERV. GVBERNANTE. P. M. HIERONYMO. GIGLI.
TEMPLO. MAGNIFICENTIVS. INSTAVRATO.

CORPVS. S. CATHARINAE, VIRG. SENEN.

QVOD. ANTEA. SVB. ARA. SS. ROSARII, JACVERAT.

SOLEMNI, SVPPLICATIONE, PER, VRBEM, DELATVM.

DEINDE. PER. TRIDVVM. FIDELIVM, VENERATIONI.

DIEBVS. VI. VII. ET VIII. AVGVSTI.

CVNCTIS. PLAVDENTIBYS. EXPOSITYM.

TANDEM. DIE. IX. EJVSDEM. MENSIS. ET ANNI, TRANSFERTVR. ET. SVB. HAC. ARA. MAXIMA.

IN. AEVVM. RECONDITUR.

ORA. PIA. VIRGO. ET. INTERCEDE. PRO. NOBIS. AD. DEVM.



## LETTRES

DE

# SAINTE CATHERINE DE SIENNE

## I. — LETTRE A GRÉGOIRE XI (1).

Sainte Catherine cherche à fortifier le Souverain Pontife contre les dangers de l'amour de lui-même. — Elle l'exhorte à revenir en Italie, et à secourir les habitants de Lucques et de Pise. — Elle le conjure de n'élever aux dignités de l'Église que des hommes vertueux.

## AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-révérend et très-aimé Père dans le Christ Jésus, votre indigne et pauvre misérable petite fille, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ (2), vous écrit dans son précieux sang,

(2) Toutes les lettres de sainte Catherine commencent par ces mots: Al nome di Jesù Cristo crocifisso, e di Maria dolce. Elles finissent par

<sup>(1)</sup> Cette lettre et les deux suivantes furent écrites dans les premiers mois de l'année 1376, quelque temps avant le voyage de sainte Catherine à Avignon. Sa réputation de sainteté l'avait déjà mise en crédit auprès du Souverain Pontife, et ce fut ce qui décida les Florentins à la choisir pour médiatrice. Quelques auteurs disent que sainte Catherine avait été en correspondance avec le Pape Urbain V, mais Burlamacchi, malgré toutes ses recherches, n'a pu en trouver de preuves.

avec le désir de vous voir un arbre fertile qui donne en abondance des fruits délicieux, parce qu'il est planté dans une terre féconde. Il sècherait, s'il n'était pas dans cette terre, et il ne donnerait pas de fruits; cette terre est la vraie connaissance de vous-même. L'âme qui se connaît s'humilie, parce qu'elle ne voit aucune raison de s'enorgueillir, et elle nourrit en elle le bon fruit d'une ardente charité, parce qu'elle y voit l'infinie bonté de Dieu; elle reconnaît qu'elle n'est pas; et l'être qu'elle possède, elle l'attribue à Celui qui est (2). Alors, il semble que l'âme soit contrainte d'aimer ce que Dieu aime, et de détester ce qu'il déteste.

2. O douce et bonne connaissance, qui portes avec toi le glaive de la haine! cette haine te fait tendre la main du saint désir, pour arracher et détruire le ver de l'amour-propre. Ce ver gâte et ronge la racine de notre arbre, tellement, qu'il ne peut plus produire des fruits de vie, mais qu'il dessèche et qu'il perd sa verdure. Car celui qui s'aime, nourrit en lui ce funeste orgueil, source et principe de tout mal dans toutes les conditions, que l'on commande ou qu'on obéisse. Celui qui s'isole dans l'amour de lui-même, celui qui s'aime pour lui et non pour Dieu, ne peut que mal faire, et toute vertu est morte en lui. Il ressemble à une femme qui met au jour des enfants morts. Car il ne possède pas la vie de la charité, il songe à sa propre gloire, et non pas

ceux-ci: Jesù dolce, Jesù amore. Sainte Catherine prend le titre de serva e schiava de servi di Jesù Cristo; imitant ainsi l'humilité des souverains pontifes, qui signent servus servorum Dei. Ce fut saint Grégoire qui le premier adopta cette formule en opposition aux titres fastueux que prenait le patriarche de Constantinople.

<sup>(1)</sup> Sainte Catherine emploie souvent cette définition que Dieu a donnée de lui-même: Colui che è, en opposition avec celle de la créature, Quella che non è. (Vie de sainte Catherine, 170 p., ch. 10.)

à celle du nom de Dieu. Aussi, je le dis, s'il commande, il fait mal, parce que, par amour de lui-même et pour ne pas déplaire aux créatures, dont l'intérêt et l'amourpropre le rendent esclave, il étouffe en lui la sainte justice. Il voit les défauts et les péchés de ceux qui lui sont soumis, et il fait semblant de ne pas les voir, pour ne pas les reprendre; ou, s'il les reprend, c'est avec une telle nonchalance et une telle lâcheté de cœur. qu'il ne produit aucun effet. Il ménage ainsi le vice, parce qu'il craint de déplaire et de s'attircr des ennemis. Il s'aime lui-même, et il ne fait rien pour avoir la paix, et c'est la plus grande cruauté qu'il puisse commettre. Si la plaie, quand il le faut, n'est pas brûlée avec le feu et taillée avec le fer, si on y met seulement du baume, non-seulement elle ne guérit pas, mais encore elle se corrompt et elle donne la mort.

3. Hélas! hélas! mon très-doux Père (1), c'est ce qui fait que ceux qui obéissent se perdent dans le désordre et l'iniquité. Hélas! je le dis en gémissant, combien est dangereux ce ver rongeur de l'amour-propre, qui uon-seulement donne la mort au pasteur, mais en fait périr aussi tant d'autres! Pourquoi emploie-t-il de semblables moyens? Parce qu'il redoute la peine. Le baume qu'il applique aux malades ne déplait à personne, et personne ne lui en saura mauvais gré. Il n'a pas contrarié le malade, qui voulait du baume; il lui en a donné. O misère humaine! Le malade est aveugle, parce qu'il ne connaît pas son besoin; le pasteur qui soigne est aveugle, car il ne voit et ne regarde que son plaisir et son utilité personnelle; et, pour ne pas se

<sup>(1)</sup> Dolcissimo babbo mio. — Babbo était le nom tendre que les petits enfants donnaient à leurs pères.

nuire, il n'use pas du fer de la justice, ni du feu d'une ardente charité. Il arrive ce que dit le Christ: « Si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous les deux dans le précipice. » Le malade et le médecin se précipitent dans l'enfer. C'est bien là un pasteur mercenaire; car non-seulement il n'arrache pas ses brebis de la dent du loup, mais encore il les dévore lui-même. Et pourquoi cela? Parce qu'il s'aime sans aimer Dieu, et il ne suit pas le doux Jésus, le vrai Pasteur, qui a donné sa vie pour ses brebis. Il est donc bien dangereux pour soi et pour les autres, cet amour coupable; et il faut bien le fuir, car il est la source de tout mal. J'espère, par la bonté de Dieu, ô mon vénérable Père, que vous l'étoufferez en vous. Vous ne vous aimerez pas pour vous, vous n'aimerez pas le prochain pour vous, ni Dieu non plus; mais vous l'aimerez parce qu'il est l'éternelle et souveraine Bonté, parce qu'il est digne d'être aimé. Et vous vous aimerez, vous aimerez le prochain pour l'honneur et la gloire du doux nom de Jésus. Oui, je veux que vous soyez ce bon et véritable pasteur; que, si vous aviez mille vies, vous soyez prêt à les donner toutes pour l'honneur de Dieu et le salut des créatures. O mon Père bien-aimé, vous le Christ de la terre, imitez le doux saint Grégoire; vous pouvez faire ce qu'il a fait, car il était homme comme vous, et Dieu est toujours ce qu'il était alors. Il ne nous manque que le courage et la faim du salut des âmes. Mais, mon Père, le moyen de l'acquérir, c'est de nous séparer de cet amour de nous-mêmes et des créatures en dehors de Dieu : il ne faut plus s'arrêter aux amis, aux parents, aux intérêts temporels, mais seulement à la vertu, aux intérêts spirituels. Les choses de la

terre ne périssent que parce qu'on néglige celles du ciel.

4. Efforçons-nous donc d'avoir cette glorieuse faim qu'avaient les saints et vrais pasteurs d'autrefois; éteignons en nous le feu de l'amour-propre. Imitons ceux qui combattaient le feu avec le feu. Ils avaient tellement dans leurs cœurs le feu d'une ardente charité, qu'ils avaient faim des âmes et qu'ils s'en nourrissaient avec délices. O feu doux et glorieux, dont la vertu est, si grande, qu'elle éteint le feu des plaisirs déréglés et de l'amour de nous-mêmes aussi promptement qu'une goutte d'eau disparaît dans une fournaise! Si on me demande comment on acquiert ce feu et cette faim, puisque de nous-mêmes nous ne sommes que des arbres stériles, je répondrai que c'est en s'attachant à l'arbre fertile de la très-sainte et très-douce Croix ; là se trouve l'Agneau immolé pour notre salut, avec tant d'amour, qu'il semble ne pouvoir se rassasier. Il crie encore qu'il a soif, comme s'il-disait: Mon ardeur, ma soif, mon désir de votre salut sont plus grands que je ne puis vous le montrer par ma passion, qui n'est pas infinie. O doux et bon Jésus, que les pontifes, les pasteurs et toutes les créatures rougissent de leur ignorance, de leur orgueil et de leurs jouissances, en voyant cette générosité, cette bonté, cet amour ineffable de notre Créateur, qui s'est montré à nous, dans notre humanité, comme un arbre riche de fruits doux et suaves, pour que, nous qui sommes des arbres sauvages, nous puissions nous greffer sur lui. C'est ce que firent le fidèle saint Grégoire et les autres bons pasteurs; ils virent qu'il n'y avait aucune vertu en eux, et ils s'attachèrent au Verbe, notre arbre divin. Ils s'y greffèrent en s'unissant à lui

par les liens de l'amour, parce que l'œil se fixe et s'attache là où il voit le bien et la beauté. Ils s'étaient tellement liés à lui, qu'ils ne se voyaient plus, mais qu'ils voyaient et goûtaient tout en Dieu. Le vent de la tempète, les démons, les créatures ne pouvaient les empècher de porter de bons fruits, parce qu'ils étaient gressés sur la séve de Jésus, notre bon arbre, et les fruits qu'ils donnaient étaient pleins de cette douce séve de la charité, dans laquelle ils étaient unis.

5. C'est ainsi que je veux vous voir. Si jusqu'à présent vous n'avez pas été bien ferme, je vous demande et je vous conjure, pour le temps qui vous reste, d'agir en homme courageux, et de suivre le Christ, dont vous ètes le Vicaire. Ne craignez rien, ò Père, des vents furieux qui se sont élevés, et de ces enfants dénaturés qui se sont révoltés contre vous. Ne craignez rien, parce que le secours de Dieu est prêt. Veillez aux choses spirituelles, mettez de bons pasteurs et de bons gouverneurs dans vos villes; car ce sont les mauvais pasteurs et les mauvais gouverneurs qui ont fait naître la révolte (1). Appliquez vite le remède; confiez-vous dans le Christ Jésus, et ne craignez rien. Avancez donc, et accomplissez avec un saint zèle les bonnes résolutions que vous avez prises; retournez à Rome, et entreprenez une glorieuse croisade. Ne tardez pas davantage; vos lenteurs ont fait naître beaucoup d'embarras; le démon a travaillé et travaille encore pour empêcher ce qui doit se faire, parce qu'il y trouve sa ruine. Courage, saint

<sup>(1)</sup> Sainte Catherine signale comme cause de révolte les exactions et les scandales des représentants du Saint-Siège. Saint Antonin le fait aussi dans ses Chroniques, part. III, tit. XXII, ch. 1. Une croisade devait aider la paix, en éloignant de l'Italie les bandes salariées qui y entretenaient le trouble et le pillage.

Père, plus de négligence; levez l'étendard de la sainte Croix; c'est l'odeur de la Croix qui vous donnera la paix. Je vous supplie d'inviter les rebelles à une sainte paix, pour que toute la guerre se tourne contre les infidèles. J'espère que l'infinie bonté de Dieu vous enverra un prompt secours.. Courage donc, courage! venez, oui, venez consoler les pauvres serviteurs de Dieu, vos enfants. Nous vous attendons avec un ardent et tendre désir. Pardonnez-moi, mon Père, tout ce que je vous ai dit. Vous le savez, c'est de l'abondance du cœur que parle la langue. J'en suis sûre, vous serez l'arbre que je désire voir, et rien ne vous arrêtera.

6. Je vous prie d'envoyer porter aux habitants de Lucques et de Pise les paroles paternelles que Dieu vous inspirera (1); secourez-les autant que vous le pourrez, et invitez-les à demeurer fermes et fidèles. Je suis restée jusqu'à ce moment à Pise et à Lucques, en les engageant de tout mon pouvoir à ne pas se liguer avec les coupables qui se sont révoltés contre vous. Mais ils sont dans une grande perplexité, parce qu'ils ne reçoivent de vous aucun secours, et qu'ils sont, au contraire, travaillés et menacés par vos ennemis : ils n'ont cependant encore rien promis. Je vous prie d'écrire aussi d'une manière plus pressante à messire Pierre (2). Faites-le avec affection, et ne tardez pas. Je ne vous en dis pas davantage.

<sup>(1)</sup> Les Florentins faisaient tous leurs efforts pour attirer à leur parti les habitants de Pise et de Lucques. Sainte Catherine séjourna longtemps à Pise en 1375, pour maintenir dans l'obéissance cette ville, qui finit par encourir l'interdit. Elle réussit mieux pour Lucques, qui resta fidèle au Souverain Pontife.

<sup>(2)</sup> Messire Pierre Gambacorti était tout-puissant à Pise. Nous verrons que sainte Catherine était très-attachée à sa famille.

- 7. J'ai entendu dire ici que vous aviez nommé des cardinaux. Je crois que l'honneur de Dieu et nos intérêts demandent que vous vous appliquiez à choisir des hommes vertueux. Si vous faites le contraire, vous encourrez le blâme de Dieu, et vous nuirez à la sainte Église (1). Nous ne devons pas ensuite nous étonner si Dieu nous envoie les châtiments et les fléaux de sa justice. Faites, je vous prie, ce que vous avez à faire avec courage et crainte de Dieu.
- 8, J'ai appris que vous vouliez élever à une autre dignité le Maître de notre Ordre; je vous demande, par amour de Jésus.crucifié, que, s'il en est ainsi, vous nous donniez un bon et vertueux vicaire. Notre Ordre en a besoin, car il est bien inculte (2). Vous pourrez en causer avec messire Nicolas d'Osimo et avec l'archevêque d'Otrante. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Je vous demande humblement votre bénédiction. Pardonnez, si j'ose ainsi vous écrire. Doux Jésus, Jésus amour.

(1) La nomination des cardinaux dont semble se plaindre sainte Catherine, fut faite le 20 décembre 1375. Dans cette promotion, qui fut la dernière de Grégoire XI, sur neuf cardinaux sept étaient Français, et trois parents du Souverain Pontife. Ces cardinaux étaient: Pierre de la Jugie, Hugues de Mont-Relaix, Jean de Busseries, Guy de Malefic, Jean de la Grange, Pierre de Sortenai, Gérard du Puy. Les deux autres étaient: Simon de Borsano, Italien, et Pierre de Lune, Espagnol, qui peu d'années après devint l'antipape Benoît XIII.

(2) Le maître général des Frères Prècheurs était alors frère Élie de Toulouse; il ne fut pas changé. L'ordre de Saint-Dominique avait alors besoin d'une réforme, à la suite du relâchement causé par la peste noire. Elle fut commencée par sainte Catherine, et continuée par le bienheureux Raymond de Capoue, la bienheureuse Claire Gambacorti,

et le bienheureux Jean-Dominique.

## II. — A GRÉGOIRE XI.

Sainte Catherine cherche à éloigner le Pape de la guerre, et à le porter à la paix, en lui montrant les dangers de l'une et les avantages de l'autre. — La conquête des âmes doit être préférée à la puissance temporelle.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-saint et très-révérend Père dans le Christ, le doux Jésus, votre indigne petite fille Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, écrit à Votre Sainteté dans son précieux sang, avec le désir de vous voir en paix, vous et vos enfants avec vous (1). La paix, Dieu vous la demande, et veut que vous la fassiez le plus tôt que vous pourrez. Hélas! peut-il vouloir que nous nous attachions à la puissance et aux biens temporels de manière à causer la perte des âmes, et les outrages envers Dieu qu'entraîne nécessairement la guerre? Ne veut-il pas au contraire que vous fixiez les regards de votre intelligence sur la beauté de l'àme et sur le sang de son Fils, ce sang qui purifie nos âmes, et dont vous êtes le ministre? Il vous invite à avoir faim des âmes, parce que celui qui a faim de l'honneur de

<sup>(1)</sup> Sainte Catherine ne parlant pas particulièrement de la paix pour Florence, on peut croire que cette lettre a été écrite pendant que les envoyés du Pape offraient des conditions avantageuses aux Florentins, qui ne les acceptèrent pas, au commencement de 1376.

Dieu et du salut de ses brebis, pour les sauver et les retirer des mains du démon, sacrifie non-seulement ses biens, mais encore sa vie même.

- 2. Vous me direz peut-être, saint Père, que vous ètes obligé en conscience de conserver et de recouvrer les biens de l'Église. Hélas! je l'avoue, c'est la vérité; mais il me semble qu'il vaut mieux encore conserver une chose qui est plus chère. Le trésor de l'Église est le sang du Christ, donné pour prix de l'âme; ce trésor du sang n'a pas été payé pour les biens temporels, mais pour le salut du genre humain. En admettant que vous êtes tenu de reconquérir et de conserver les richesses, les droits que l'Église a perdus, vous êtes tenu bien davantage à reconquérir tant de brebis, qui sont un trésor pour l'Église. Elle serait trop appauvrie si elle les perdait; elle ne deviendrait pas pauvre elle-même, parce que le sang du Christ ne peut diminuer; mais elle perdrait cet ornement de gloire qu'elle reçoit des vertus et de l'obéissance de ceux qui lui sont soumis. Il vaut mieux négliger les intérêts temporels que les intérêts spirituels. Faites seulement ce que vous pourrez, et . vous serez excusé devant Dieu et devant les hommes du monde; vous les vaincrez bien mieux avec les armes de la douceur, de l'amour et de la paix, qu'avec les rigueurs de la guerre: et vous rentrerez ainsi dans vos droits spirituels et temporels.
- 3. Mon âme, dans son union avec Dieu, a une soif ardente de notre salut, de la réforme de la sainte Église, et du bonheur du monde entier, et il me semble que Dieu ne me manifeste pas d'autre remède que la paix; je n'en vois pas d'autres en lui. La paix, oui, la paix, pour l'amour de Jésus crucifié; et ne vous arrêtez pas

à l'ignorance, à l'aveuglement et à l'orgueil de vos enfants. Avec la paix vous vaincrez la guerre et la haine qui divise les cœurs; vous les réunirez. C'est par la vertu que vous chasserez le démon. Ouvrez, ouvrez donc l'œil de votre intelligence avec la faim et le désir des ames, et voyez les deux maux qui se présentent : la perte de la grandeur, de la puissance et des biens temporels, que vous vous croyez obligé de reconquérir, et la perte de la grace dans les ames, et de l'obéissance qu'elles doivent à Votre Sainteté, et alors vous verrez que vous êtes tenu bien davantage à reconquérir les âmes. Puisque l'œil de l'intelligence peut comparer ces maux, vous, trèssaint Père, qui ètes placé entre les deux, vous devez choisir le moindre, et en le choisissant pour fuir le plus grand, vous éviterez les deux, et vous y gagnerez de toute manière; car vous aurez retrouvé, dans la paix, vos enfants, et avec eux ce qu'ils vous doivent.

4. Pardonnez-moi de vous parler ainsi; ce n'est pas pour vous enseigner, mais j'y suis forcée par la Vérité même, et par le désir que j'ai, ô mon doux Père, de vous voir dans la paix et dans le repos de l'âme et du corps; car, avec toutes ces guerres et ces embarras, il me semble que vous ne pouvez pas avoir une heure tranquille. Le bien des pauvres se dépense en soldats qui dévorent le sang et la vie des hommes. N'est-ce pas aussi un obstacle au désir que vous avez de réformer l'Église votre épouse, en lui donnant de bons pasteurs pour la conduire? Vous savez que vous pouvez le faire bien difficilement avec la guerre. Comme vous pensez avoir besoin des princes et des grands, vous vous croyez obligé de leur donner des pasteurs selon leurs idées, et non pas selon les vôtres, quoique ce soit bien mal, pour n'im-

porte quel motif, de donner à l'Église d'autres pasteurs que des hommes vertueux, qui agissent non pas pour eux-mêmes, mais pour Dieu, et qui cherchent la gloire et l'honneur de son nom. Un pasteur ne doit pas être enflé d'orgueil, et ressembler à un pourceau par la volupté, et à une feuille qui vole au souffle des richesses et de la vanité du monde.

- 5. Hélas! ne faites pas ainsi, pour l'amour de Jésus-Christ, et pour le salut de votre âme. Éloignez, autant que vous le pourrez, toute cause de guerre, afin de n'avoir pas le malheur de suivre la volonté des hommes plutôt que la volonté de Dieu, et votre désir. Vous avez besoin du secours de Jésus crucifié; c'est en lui qu'il faut placer votre amour et votre espérance, et non pas dans l'homme et dans sa puissance; oui, c'est dans le Christ, le doux Jésus dont vous tenez la place, et qui semble vouloir que l'Église revienne à sa première beauté. Oh! quel bonheur pour votre âme et la mienne, si je vous vois entreprendre ce bien, et si Dieu vous permet de l'accomplir, non par la force, mais par l'amour! Cela se fera par la paix et par les vrais et bons pasteurs, par les humbles serviteurs de Dieu, que vous trouverez quand Votre Sainteté voudra-les chercher.
- 6. Les deux choses qui ont fait perdre et qui font perdre à l'Église ses biens temporels, sont la guerre et le défaut de vertu. Là où n'est pas la vertu, est toujours la guerre contre le Créateur; la guerre n'est donc pas la cause véritable. Aussi je vous dis que si vous voulez recouvrer ce que vous avez perdu, le seul remède est le contraire de ce qui vous l'a fait perdre; il faut le reconquérir avec la paix et la vertu. Par ce moyen vous satisferez votre saint désir, celui des servi-

teurs de Dieu, et le mien, pauvre misérable; vous rachèterez les âmes des malheureux infidèles qui ne participent pas au sang de l'Agneau, sacrifié et immolé pour nous. Voyez, très-saint Père, quel bien la guerre empêche, et quels maux elle entraîne. J'espère de la bonté de Dieu et de Votre Sainteté que vous ferez tout votre possible pour nous donner le remède de la sainte paix. C'est la volonté de Dieu, et je vous dis, de la part du doux Jésus, que pour cela et pour vos autres affaires vous preniez conseil des vrais serviteurs de Dieu, parce qu'ils vous conseilleront selon la vertu. Écoutez-les, car vous en avez besoin; il serait bon et nécessaire de les avoir toujours près de vous, et de les employer comme les colonnes du corps mystique de la sainte Église.

7. Je crois que F. J. de P. (1), porteur de cette lettre, est un vrai et bon serviteur de Dieu; je vous le recommande, et je vous prie qu'il plaise à Votre Sainteté de le conserver toujours près de vous, lui et ceux qui lui ressemblent. Je termine ici. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Pardonnez à ma présomption. Je vous demande humblement votre bénédiction. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> On ignore quel personnage désignent ces initiales.

### III. - A GRÉGOIRE XI.

Elle exhorte le Pape à vaincre ses enfants rebelles par l'amour et la douceur, et à tourner ses armes contre les infidèles.

## AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Mon bien-aimé et révérend Père dans le Christ Jésus, moi Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, votre indigne et misérable petite fille, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir un vrai pasteur, apprenant de Jésus, dont vous tenez la place, qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Sans s'arrêter à notre ingratitude, aux persécutions, aux injures, aux affronts, aux reproches de ceux qu'il avait créés et comblés de bienfaits, il n'en poursuivit pas moins l'œuvre de notre salut; l'ardent désir qu'il avait d'honorer son Père et de nous sauver, l'empêchait de voir ses peines; et, par sa sagesse, sa bonté, sa paix et sa douceur, il triompha de notre malice. Je vous en prie, mon doux Père, et je vous le dis de la part de Jésus crucifié, faites de même, et par votre bonté, votre patience, votre humilité, votre mansuétude, triomphez de la malice et de l'orgueil de vos enfants, qui se sont révoltés contre vous, qui êtes leur père. Sachez qu'on ne chasse pas le démon par le démon, mais qu'on le chasse par la vertu. Admettons que vous avez recu de grandes injures, qu'on

vous a attaqué et ravi ce qui vous appartenait. Eh bien! mon Père, je vous en prie, ne vous arrêtez pas à leur malice, mais à votre bonté, et ne cessez pas de travailler à notre salut. Leur salut est que vous leur donniez la paix, car un fils qui est en guerre avec son père est privé, tant qu'il y reste, de son héritage.

2. O Père, la paix pour l'amour de Dieu! afin que tant de fils ne perdent pas l'héritage de la vie éternelle. Vous savez que Dieu a remis entre vos mains le pouvoir de donner ou d'ôter cet héritage comme le voudra votre bonté. Vous tenez les clefs, il est ouvert à qui vous ouvrez, et la porte sera fermée à qui vous la fermerez. Le doux et bon Jésus l'a dit à Pierre, dont vous tenez la place : « Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel (1). » Vous êtes donc le vrai Père et Pasteur; vous voyez que c'est maintenant le temps de donner sa vie pour les brebis qui sont sorties de la bergerie; il faut les chercher et les reconquérir par la patience et par la guerre contre les infidèles, en élevant l'étendard de la très-ardente et très-douce Croix. Mais pour l'élever il ne s'agit pas de dormir; il faut se tenir debout et le déployer avec courage. J'espère de la miséricorde infinie de Dieu que vous gagnerez les infidèles, et que vous corrigerez la malice des chrétiens, parce que tous courront à l'odeur de la Croix, même ceux qui ont été les plus rebelles envers vous. Oh! quel bonheur si nous voyons le peuple chrétien donner le trésor de la foi aux infidèles, qui, après avoir reçu la lumière, s'avanceraient vers la perfection! Semblables à une plante nouvelle, ils per-

<sup>(1)</sup> S. Matth., xvi, 19.

draient le froid de l'erreur pour recevoir la chaleur et la lumière du Saint-Esprit par la sainte foi, et ils produiraient des fleurs et des fruits de vertu dans le corps mystique de la sainte Église, et le parfum de leurs vertus aiderait à étouffer les vices, les péchés, l'orgueil et l'impureté, qui règnent tant à cette époque parmi les chrétiens, et surtout parmi les prélats, les pasteurs et les chefs de la sainte Église, qui perdent et dévorent les âmes. Oui, ils ne les convertissent pas, ils les dévorent (1). Et cela à cause de l'amour-propre qui est en eux, et qui engendre l'orgueil, l'ambition, l'avarice et la souillure de l'esprit et du corps. Ils voient les loups de l'enfer emporter leurs brebis, et ils ne paraissent pas s'en occuper, tant ils sont appliqués à se procurer les plaisirs, les délices, les louanges et les faveurs du monde. Tout ce mal vient de leur amour-propre; car s'ils s'aimaient pour Dieu et non pour eux-mêmes, ils rechercheraient l'honneur de Dieu et non pas le leur, l'utilité du prochain et non pas leur bien-être.

3. Hélas! mon doux Père, veillez et appliquez-vous à ces choses; cherchez des hommes bons et vertueux pour leur donner le soin de vos brebis; ceux-là ne seront pas des loups, mais des agneaux qui nourriront le corps mystique de la sainte Église; nous en profiterons, et ce sera pour vous une paix, une consolation, un secours dans les peines qui, je le sais, vous accablent. Je vois bien, mon bon Père, que vous êtes comme l'agneau est au milieu des loups; mais prenez courage, ne craignez rien, parce que la Providence et l'aide de Dieu ne

<sup>(1)</sup> Les scandales étaient flagrants, les saints les pleuraient, et les Souverains Pontifes faisaient tous leurs efforts pour les faire cesser. Dialogue.cxxx.— Sainte Brigitte, Révél., liv. 1v, ch. 132.

vous manqueront jamais. Ne vous étonnez pas si vous rencontrez de grands obstacles, si le secours des hommes vous fait défaut, et si ceux qui devaient vous aider se tournent et conspirent contre vous. Ne craignez rien, mais plutôt espérez davantage, et ne renoncez pas à votre doux et saint désir (1); qu'il s'enflamme au contraire de jour en jour. Allons, mon Père, réalisez le projet de votre retour et de la croisade à laquelle vous engagent les infidèles en envahissant toujours vos possessions (2). Soyez prêt à donner votre vie pour le Christ; car nous avons autre chose qu'un corps. Pourquoi ne pas donner mille fois sa vie, s'il le faut, pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes?

4. Le Christ l'a fait, et vous, son Vicaire, vous devez le remplacer. N'est-ce pas l'usage que le lieutenant suive les traces et les exemples de son capitaine? Venez, venez donc; ne tardez plus, afin de pouvoir faire bientôt la guerre aux infidèles, et de n'être pas arrêté par les membres corrompus qui se sont révoltés contre vous (3). Je vous en prie, je le veux, usez à leur égard d'une sainte ruse, en employant la bonté, comme je vous l'ai dit. Ce sera un feu d'amour et des charbons ardents que vous jetterez sur leurs têtes, et par ce moyen vous les gagnerez, eux, leur bien et leur personne, pour faire une guerre sérieuse contre les infidèles. C'est ainsi qu'a fait notre doux Sauveur: il a jeté tant de feu et de flammes d'amour sur ceux qui lui étaient rebelles, qu'il les a ame-

<sup>(1)</sup> Dès l'année 1372, Grégoire XI avait manifesté en plein consistoire son intention de retourner à Rome. En 1374 il l'avait promis aux ambassadeurs de Rome, et l'avait annoncé aux princes chrétiens.

<sup>(2)</sup> Les Turcs, sous la conduite d'Amurat, venaient de faire de grandes conquêtes en Grèce et en Armenie.

<sup>(3)</sup> Aux Rom., XII, 20.

nés peu à peu à être ses auxiliaires et les propagateurs du nom de Dieu. Paul, le grand apôtre, de loup devint agneau; ce vase d'élection répandit par toute la terre le feu dont le Christ l'avait rempli; il purifia les chrétiens de leurs vices, les enrichit de vertus; il arracha les infidèles à l'erreur, et les éclaira des lumières de la sainte Foi. Voilà ce que la Vérité suprême veut que vous fassiez; ce que vous avez reçu, il faut le donner.

5. La paix, la paix, la paix, mon doux Père, et non plus la guerre. Marchons sur nos ennemis, et portons les armes de la très-sainte Croix avec l'épée de la douce et sainte parole de Dieu. Hélas! donnez la nourriture à ces serviteurs affamés qui vous attendent maintenant avec un ardent désir. Du courage, mon Père, du courage, et ne vous laissez pas abattre par la douleur; mais qu'elle vous fortifie en vous faisant déplorer l'injure faite au saint nom de Dieu. Rassurez-vous par l'espérance que Dieu vous aidera dans vos difficultés et vos besoins. Je m'arrête, car si je m'écoutais, je parlerais tant que j'aurais un souffle de vie. Pardonnez à ma présomption, et que la douleur et l'amour que j'ai pour l'honneur de Dieu et l'exaltation de la sainte Église, m'excusent auprès de votre bonté. Je vous en dirais bien plus long de vive voix que par lettre, et il me semble que je soulagerais ainsi mon âme. Maintenant je n'en puis plus; ayez pitié des doux et amoureux désirs qui sont offerts pour vous et pour la sainte Église dans des larmes et des prières continuelles. Pas de négligence, mais travaillez avec zèle; il semble que la Vérité suprême veut produire des fruits. Oui, bientôt viendront les fruits, car les fleurs commencent à paraître. Suivez avec un cœur viril et sans crainte l'Agneau immolé pour nous sur la Croix, et demeurez dans

le saint et doux amour de Dieu. Je vous prie, mon révérend Père, d'écouter et d'accorder, si vous le pouvez, ce que vous dira le porteur de cette lettre (1). Donnez-lui audience, je vous prie, et ajoutez foi à ses paroles, car on ne peut pas tout dire par écrit. Si vous voulez me communiquer des choses secrètes, vous pouvez les lui confier en toute assurance. Pour ce que je peux faire, s'il fallait donner ma vie, je la donnerais bien volontiers pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> C'était Néri, un des plus chers disciples de sainte Catherine de Sienne. (Voir sa Vie. n° part., ch. 8.)

# IV. - A GRÉGOIRE XI.

Sainte Catherine cherche à adoucir le Souverain Pontife à l'égard des Florentins, et elle l'exhorte à ramener le troupeau rebelle au bercail de la sainte Église, par la douceur et par l'amour, à l'exemple de Jésus-Christ.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-saint et très-révérend Père dans le Christ, le doux Jésus, moi Catherine, votre indigne et misérable petite fille, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir bon pasteur. Je vois, mon doux Père, que le loup ravit vos brebis, et que personne ne s'y oppose. Je m'adresse donc à vous, notre Père et notre Pasteur, et je vous conjure, de la part de Jésus crucifié, d'apprendre de lui avec quelle ardeur d'amour il s'est livré à la mort ignominieuse de la sainte Croix pour sauver des mains du démon la brebis perdue du genre humain; car le démon la possédait par la révolte de l'homme contre Dieu. Qui, Dieu, l'infinie Bonté, est descendu; il a vu le malheur, la damnation et la ruine de cette brebis, et il a vu qu'il ne pouvait la sauver par la colère et par la guerre, quoiqu'il en fût outragé, et que l'homme, par sa révolte et sa désobéissance, méritat une peine infinie. L'éternelle

et souveraine Sagesse ne voulut pas le faire; mais elle trouva un meilleur moyen, le plus doux, le plus tendre qu'elle put trouver; elle vit que rien ne triomphait du cœur de l'homme comme l'amour, car il a été fait par amour, et c'est pour cela qu'il est si porté à aimer. L'homme est fait par amour quant à l'àme et quant au corps. Par amour, Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance; par amour aussi, son père et sa mère lui ont donné l'existence.

2. Dieu, voyant donc qu'il était si porté à l'amour, lui jeta l'appât de l'amour, en lui donnant le Verbe, son Fils, qui prit notre humanité pour faire une grande paix. Mais la justice divine voulait que l'injure faite à Dieu fût punie. La miséricorde divine vint donc avec une ineffable charité; et pour satisfaire la justice et la miséricorde, Dieu condamna son Fils à mort, après l'avoir revêtu de notre humanité, c'est-à-dire de la chair d'Adam, qui l'avait offensé. Par sa mort fut apaisée la colère du Père, parce que la justice était accomplie sur la personne du Fils. Il a ainsi satisfait la justice, il a satisfait la miséricorde, et il a sauvé le genre humain des mains du démon. Le doux Verbe a fait, sur les bras de la sainte Croix, le tournoi de la mort contre la vie, et de la vie contre la mort (1). Par sa mort il a détruit notre mort, et il nous a donné la vie en perdant la vie de son corps. C'est donc par l'amour qu'il nous a gagnés, c'est par la bonté qu'il a vaincu notre malice, et si bien, que tous les cœurs devraient se rendre à lui. On ne peut, il l'a dit lui-même, mieux

<sup>(1)</sup> Facendo uno torniello. Cette figure, empruntée à la vie du moyen âge, rappelle ce que chante l'Église au jour de Pâques: Mors et vita duello conflixere mirando.

prouver son amour qu'en donnant sa vie pour son ami. Que dirons-nous donc de cet amour violent et parfait, qui lui a fait donner sa vie pour son ennemi? Car, par le péché, nous étions devenus les ennemis de Dieu. O doux et amoureux Verbe, qui, par l'amour, aviez retrouvé la brebis, par l'amour vous lui avez donné la vie, et vous l'avez ramenée au bercail, en lui rendant la grâce qu'elle avait perdue.

- 3. O mon très-doux et très-saint Père, je ne vois pas non plus d'autres moyens, d'autre remède pour retrouver vos brebis rebelles qui ont quitté le bercail de la sainte Église, en ne voulant plus obéir à vous, leur Père. Aussi je vous prie, de la part de Jésus crucifié, et je veux que vous me fassiez cette grâce, de vaincre leur malice par votre bonté. Nous sommes à vous, ô Père, et je sais que presque tous ne croient pas avoir mal fait. Admettons qu'ils ne sont pas excusables; mais il leur semble qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, à cause des peines, des injustices et des extorsions qu'ils avaient à endurer de la part des mauvais pasteurs et gouverneurs. Ils sentaient l'infection de la vie de ceux que vous savez bien être des démons incarnés, et ils tombèrent dans cette crainte détestable de Pilate, qui, pour ne pas perdre sa puissance, condamna Jésus-Christ. Pour ne pas perdre l'État, ils vous ont persécuté. Miséricorde, ô Père, je vous le demande pour eux; ne vous arrêtez pas à l'ignorance et à l'orgueil de vos enfants, mais attirez-les par le charme de votre amour et de votre bonté, en leur faisant quelque utile et douce réprimande.
- 4. Que Votre Sainteté nous rende la paix, à nous, vos malheureux enfants, qui vous avons offensé. Je

vous le dis, Christ de la terre, de la part du Christ du ciel, en agissant ainsi sans détour et sans colère, ils accourront tous avec le regret de leur faute, ils viendront appuyer leur tête sur votre sein. Alors vous vous réjouirez, nous nous réjouirons, parce que votre amour aura ramené la brebis perdue dans le bercail de la sainte Église; alors, mon doux Père, vous accomplirez votre saint désir et la volonté de Dieu; vous ferez cette croisade, que je vous engage, de sa part, à commencer le plus tôt possible et avec zèle; ils s'y disposeront aussi avec ardeur, car ils sont prêts à donner leur vie pour le Christ. Au nom de Dieu, notre doux amour, élevez, mon Père, l'étendard de la sainte Croix, et vous verrez les loups se changer en agneaux. La paix, la paix, la paix, pour que la guerre ne nous fasse pas perdre cette saison favorable.

5. Si vous voulez la vengeance et la justice, frappez sur moi, misérable, et faites-moi souffrir toutes les peines et les tourments que vous voudrez jusqu'à la mort. Je crois que c'est l'infection de mes péchés qui a causé beaucoup de ces malheurs et de ces discordes (1); punissez donc à votre gré votre misérable petite fille. Hélas! mon Père, je meurs de douleur, et je ne puis mourir. Venez, venez, et ne résistez plus à la volonté de Dieu, qui vous appelle. Vos brebis affamées attendent que vous veniez prendre et conserver la place de votre prédécesseur et de votre chef, l'apôtre saint Pierre. Votre qualité de Vicaire du Christ vous oblige de résider à votre place. Venez donc, venez, ne tardez pas davan-

<sup>(1)</sup> Sainte Catherine exprimait souvent cette crainte. Son humilité lui persuadait qu'elle était cause des maux de l'Église. ( Dialogue. ch. II, 3.)

tage. Prenez courage, et ne craignez rien de ce qui pourrait vous arriver, parce que Dieu sera avec vous. Je vous demande humblement votre bénédiction pour moi et pour tous mes enfants spirituels. Je vous prie de pardonner à ma présomption. Je n'en dis pas davantage; persévérez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

# V. - A GRÉGOIRE XI.

Pour faire la paix et délivrer l'Église de ses maux, trois choses sont nécessaires: 1° L'éloignement des mauvais pasteurs et des gouverneurs qui empêchent par leur luxe et leurs vanités ses véritables progrès; 2° le retour des Souverains Pontifes à Rome; 3° une croisade contre les infidèles.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-saint, très-cher et très-doux Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, votre indigne petite fille Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir ardent que j'ai de voir en vous la plénitude de la grâce divine, de telle manière que vous soyez par le secours de cette grâce l'instrument, le moyen qui rende la paix au monde entier. Oui, je vous le demande, mon doux Père, agissez avec zèle, avec faim et soif de la paix, de l'honneur de Dieu et du salut des âmes, servez-vous de votre puissance et de votre vertu; et si vous me dites, mon Père: Le monde est si bouleversé, comment lui rendre la paix? je vous répondrai de la part de Jésus crucifié: Il faut employer votre puissance à trois choses principales. Il faut d'abord arracher du jardin de la sainte Église les fleurs qui répandent l'infection de l'impureté, de l'avarice et de l'orgueil, c'està-dire les mauvais pasteurs et gouverneurs qui empoisonnent et corrompent ce jardin. Hélas! vous qui êtes notre maître, usez de votre puissance pour arracher ces fleurs; éloignez-les, pour qu'ils n'aient plus rien à gouverner, et qu'ils s'appliquent à se gouverner euxmêmes dans une vie bonne et sainte. Plantez dans ce jardin des fleurs odoriférantes, des pasteurs et des gouverneurs qui soient les vrais serviteurs de Jésus-Christ et les pères des pauvres, ne cherchant que l'honneur de Dieu et le salut des âmes. Hélas! quelle honte de voir ceux qui devraient être des miroirs de pauvreté volontaire, d'humbles agneaux distribuant les biens de l'Église aux pauvres, vivre au contraire dans les délices, les grandeurs, les pompes et les vanités du monde, mille fois plus que s'ils n'avaient pas quitté le siècle! Beaucoup de séculiers même doivent les couvrir de confusion par leur vie bonne et sainte; mais il semble que la souveraine et éternelle Bonté veut faire de force ce qui n'est pas fait par amour ; il semble qu'elle permet que la puissance et les richesses soient ôtées à son Épouse, comme pour montrer qu'elle veut que la sainte Église revienne à son premier état de pauvreté, d'humilité, de douceur, lorsque ses ministres ne songeaient qu'à l'honneur de Dieu et au salut des àmes, s'appliquant aux choses spirituelles, et non pas aux choses temporelles. Maintenant on s'applique plus aux temporelles qu'aux spirituelles; les choses vont de mal en pis. Aussi la justice de Dieu a permis de grandes persécutions et tribulations. Mais prenez courage, mon Père, et ne craignez rien de ce qui est arrivé ou peut arriver; Dieu le permet pour ramener l'Église à la perfection, pour que son jardin se remplisse d'agneaux, et non pas de loups qui ravissent son honneur et prennent pour eux ce qui lui appartient. Ayez confiance dans le Christ, le doux Jésus; j'espère que son secours, la plénitude de la grâce divine et la protection d'en haut sera sur vous, si vous faites ce que nous avons dit. De la guerre, vous viendrez à une grande paix; de la persécution, à une grande union; et ce n'est pas par la puissance des hommes, c'est par la sainte vertu que vous triompherez des démons visibles, des créatures iniques, et des démons invisibles, qui ne dorment jamais autour de nous.

- 2. Mais pensez, mon Père, que vous le ferez difficilement, si vous n'accomplissez les deux autres choses, votre retour à Rome, et la proclamation de la croisade. Ne vous laissez pas arrêter dans vos saints désirs par les scandales ou les révoltes des villes que vous voyez ou que vous apprenez. Soyez au contraire plus ardent à les accomplir; ne croyez pas le démon, qui voit la perte qui le menace, et qui s'applique à vous troubler et à vous faire changer pour que vous perdiez l'amour et la charité, et que vous ne reveniez pas à Rome. Je vous le dis, mon Père, dans le Christ Jésus, venez bien vite, comme un agneau plein de douceur; répondez à l'Esprit-Saint qui vous appelle. Je vous le dis, venez, venez, venez; n'attendez pas le temps, qui ne vous attend pas. Alors vous ferez comme le doux Agneau immolé dont vous tenez la place; sa main désarmée a tué nos ennemis, et il ne s'est servi que des forces de l'amour : il n'a songé qu'aux choses spirituelles, et à rendre la vie de la grâce à l'homme, qui l'avait perdue par le péché.
  - 3. Hélas! mon doux Père, c'est avec cette douce main

que je vous dis et vous conjure de venir vaincre nos ennemis au nom de Jésus crucifié. Je vous le répète, n'écoutez pas les conseils du démon qui veut arrêter votre sainte et bonne résolution. Soyez un homme généreux et sans crainte; répondez à Dieu, qui vous appelle à venir habiter la ville de saint Pierre, le glorieux chef dont vous êtes le successeur (1); et puis levez l'étendard de la sainte Croix. C'est par la Croix, dit saint Paul, que nous avons été délivrés (2); c'est par cet étendard protecteur des chrétiens que nous serons délivrés de la guerre, de nos divisions, de nos iniquités, et que les infidèles seront délivrés de leurs erreurs; et de cette manière vous verrez et vous obtiendrez de bons pasteurs dans la sainte Église, vous lui rendrez la force et les ardeurs de la charité. Ceux qui la dévorent ont tellement épuisé son sang, qu'elle est toute pâle. Mais ayez consiance et venez, mon Père; ne faites plus attendre les serviteurs de Dieu, qui se consument de désirs. Et moi, pauvre misérable, ma vie me semble une mort lorsque je vois tant offenser Dieu. Ne vous éloignez pas de la paix à cause de ce qui est arrivé à Bologne, mais venez. Je vous assure que les loups féroces viendront mettre la tète sur votre sein comme de tendres agneaux, et ils vous demanderont miséricorde, à vous leur père. Je vous en conjure, mon Père, écoutez favorablement ce que vous dira frère Raymond et mes autres fils qui l'ac-

<sup>(1)</sup> Le Pape est chef de toute l'Église; mais il est spécialement l'évêque de Rome. Grégoire XI reprenait un évêque étranger qui était à Avignon: « Que faites-vous ici? lui disait-il; pourquoi êtes-vous éloigné de votre église? » L'évêque répondit: « Et vous-mème, très-saint Père, pourquoi n'allez-vous pas rejoindre votre épouse, qui est si riche et si belle? »

<sup>(2)</sup> Aux Ephés., 11, 16.

compagnent (1); ils viennent de la part de Jésus crucifié et de la mienne; ce sont de vrais serviteurs du Christ, et les enfants fidèles de la sainte Église. O Père, pardonnez à mon ignorance, et que votre bonté veuille bien excuser ce que l'amour et la douleur me font dire. Donnezmoi votre bénédiction. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> Le bienheureux Raymond de Capoue, confesseur de sainte Catherine, la précéda à Avignon. Les Florentins l'envoyèrent pour préparer l'esprit du Souverain Pontife, et l'apaiser au sujet des excès qu'ils avaient commis.

# VI. — A GRÉGOIRE XI (1).

Elle prie le Souverain Pontife de quitter Avignon, où les Papes résidaient depuis soixante-dix ans, et de revenir à Rome, mais sans aucun appareil de guerre.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

Mon révérend Père dans le Christ, le doux Jésus, moi Catherine, votre indigne petite fille, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir un homme courageux et sans aucune crainte servile, à l'exemple du doux et bon Jésus, dont vous êtes le vicaire. Son amour inessable envers nous fut si grand qu'il courut à la mort ignominieuse de la Croix sans s'occuper des injures, des mépris, des outrages et des opprobres; il les traversait sans avoir aucune crainte, tant était violente la soif qu'il avait de l'honneur de son Père et de notre salut. Son amour lui sit sacrisser son humanité tout entière.

2. Je veux que vous fassiez de même, mon Père; détruisez en vous tout amour-propre; ne vous aimez pas et n'aimez pas la créature pour vous, mais aimez-vous et aimez le prochain pour Dieu; aimez Dieu pour Dieu, en tant qu'il est digne d'être aimé, en tant qu'il est le Bien

<sup>(1)</sup> Cette lettre est écrite de Florence dans les derniers jours du mois de mai 1376. Sainte Catherine se disposait à partir pour Avignon.

suprême et éternel; prenez pour modèle cet Agneau immolé, parce que le sang de cet Agneau vous donnera du courage pour tous les combats. Dans ce sang, vous perdrez toute crainte, vous deviendrez et vous serez le bon Pasteur qui donne sa vie pour son troupeau. Allons, mon Père, n'hésitez plus; animez-vous d'un grand désir, en attendant le secours de la Providence, car il me semble que la divine Bonté se prépare à changer en agneaux les loups furieux. Aussi je viens avec empressement les ramener humiliés sur votre sein (1). Vous, comme Père, je suis sûre que vous les recevrez, malgré leurs injures et leurs persécutions; vous imiterez la douce vertu suprême qui nous dit que le bon Pasteur, quand il a retrouvé la brebis perdue, la met sur ses épaules et la ramène au bercail. Vous ferez de même, mon Père, parce que votre brebis est retrouvée : vous la mettrez sur les épaules de l'amour, et vous la ramènerez au bercail de la sainte Église. Puis ensuite notre doux Sauveur veut et commande que vous déployiez l'étendard de la sainte Croix contre les infidèles, que tout homme armé se lève et marche contre eux. Conservez les troupes que vous avez soldées pour l'Italie, mais empêchez-les d'y venir, car elles gâteraient plutôt les affaires qu'elles ne les arrangeraient.

3. Mon doux Père, vous me demandez mon avis sur votre retour, et je vous réponds; je vous dis de la part de Jésus crucifié: Venez le plus tôt que vous pourrez. Si vous le pouvez, venez avant le mois de septembre; mais

<sup>(1)</sup> Sainte Catherine était à Pise, lorsque les Florentins l'appelèrent pour être leur médiatrice auprès de Grégoire XI. Elle était venue déjà dans leur ville, au mois de mai 1374, sur l'ordre du maître général des Frères Prècheurs. (Gigli, t. II, p. 44.) Florence fut frappée d'interdit le 14 mai 1376, et se décida à demander la paix.

si vous ne le pouvez pas, ne laissez pas au moins passer le mois de septembre (1). Ne vous arrêtez pas aux contradictions que vous rencontrez; mais venez en homme courageux et sans crainte; et surtout gardez-vous bien, par amour de la vie, de venir avec un entourage militaire, mais venez la Croix à la main, comme le doux Agneau (2). En agissant ainsi vous accomplirez la volonté de Dieu; en venant d'une autre manière vous la transgresserez et ne l'accomplirez pas. Rassurez-vous, mon Père, et réjouissez-vous; venez, venez. Je ne vous dis rien de plus; demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour. Pardonnez-moi, mon Père; je vous demande humblement votre douce bénédiction.

<sup>(1)</sup> Grégoire XI quitta en effet Avignon le 13 septembre de cette année.

<sup>(2)</sup> C'était l'avis de tous les hommes éclairés d'alors. Pétrarque, peu de temps avant, avait écrit en sollicitant le retour du Pape à Rome : « Unum his nunc etiam pari fide, ac simplicitate subnectam, non oportuisse, nec oportere Pontificem Romanum armata manu Romam petere. Tutiorem illum facit auctoritas quam gladii, sanctitas quam loricæ. Arma sacerdotum sunt orationes, lacrymæ, et jejunia, et virtutes, et boni mores, et abstinentia, castitas, humanitas, mansuetudo actuum et verborum. Quid signis militaribus opus est? Satis esset Crux Christi; illam solam tremunt dæmones, homines reverentur: quid tubis, aut buccinis? Sufficit Alleluia. » (Petrarch., in Apologia contra Gall.) La cour d'Avignon n'était pas de cet avis, et au moment où sainte Catherine écrivait cette lettre, le 27 mai, le cardinal Robert, de Genève, quittait Avignon avec une grosse armée dont les excès en Italie irritèrent encore davantage les esprits.

# VII. — A GRÉGOIRE XI (1).

Sainte Catherine presse le Souverain Pontife de retourner à Rome, et de ne pas suivre les conseils des cardinaux qui voulaient l'en empêcher.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

- 1. Très-saint Père dans le Christ, le doux Jésus, votre indigne et misérable petite fille Catherine se recommande à vous dans son précieux sang, avec le désir de vous voir une pierre ferme et inébranlable dans vos bonnes et saintes résolutions. Résistez aux vents contraires des hommes du monde qui vous persécutent, aux ruses et à la malice des démons qui veulent empêcher le bien que causera votre retour.
- 2. J'ai appris par la lettre que vous m'avez adressée, que les cardinaux vous objectent la conduite du pape Clément IV, qui, au moment de faire la même chose, ne voulut pas la faire sans l'avis de ses frères les cardinaux. Reconnaissons aussi qu'il renonça souvent à son avis, qui semblait le meilleur, pour suivre celui des autres. Hélas! très-saint Père, ils vous citent l'exemple de Clé-

<sup>(1)</sup> Cette lettre fut écrite à Avignon, où sainte Catherine arriva le 18 juin 1376; on la trouva seulement en latin dans les papiers du bienheureux Raymond qui l'avait traduite pour le Pape, qui ne comprenait pas le toscan. (Vie de sainte Catherine. Lettre d'Etienne Maconi.)

ment IV, mais ils ne parlent pas de celui d'Urbain V, qui, dans les choses douteuses, demandait leurs conseils pour savoir si elles étaient bonnes ou non, mais qui, dans les choses claires et évidentes, comme l'est votre retour, vous pouvez en être sûr, ne s'arrêtait pas à leurs avis, il suivait le sien sans s'inquiéter de leur opposition (1). Il me semble que l'avis des bons doit toujours être pour l'honneur de Dieu, le salut des àmes et la réforme de la sainte Église; il ne leur est pas inspiré par l'amour d'eux-mêmes, et je dis que cet avis doit être écouté plutôt que l'avis de ceux qui aiment seulement la vie, les honneurs, la puissance et les plaisirs, parce que leur avis n'a jamais d'autre but que ce qu'ils aiment. Je vous prie de la part de Jésus crucifié, qu'il plaise à Votre Sainteté de se hâter. Usez d'une sainte ruse, paraissez vouloir différer beaucoup votre départ, et partez tout à coup; plus vite vous le ferez, moins vous aurez à souffrir de peines et d'embarras (2). Il me semble que les cardinaux vous rappellent l'exemple des bêtes sauvages qui, une fois échappées des filets du chasseur, n'y retombent jamais. Vous avez échappé au filet de leurs conseils, où ils vous avaient pris en vous faisant différer une fois votre retour. C'était le démon qui vous avait tendu ce piége,

<sup>(1)</sup> Urbain V résista avec fermeté aux cardinaux qui voulaient le retenir en France. Son historien raconte ce qui arriva à Marseille. Nam veniens Marsiliam, dum cardinales recusarent eum sequi, statim ibidem duos ordinavit cardinales, asserens quod in capillo capuccii sui sufficientes habebat cardinales. Unde cardinales ejus constantiam videntes, suam audaciam prius habitam mutaverunt in timorem, et secuti sunt eum. (Gigli, t. 1, p. 50.)

<sup>(2)</sup> Grégoire XI suivit ce conseil, et cacha jusqu'au dernier moment son départ. Sed cum agnatis et Gallicis id in primis odiosum fore cerneret, triremes in Rhodano celatis omnibus causam paratæ sunt, et brevi post Pontifex cum illis qui præsto jubenti affuere, delapsus est. (Biondo, lib. x. — Gigli, t. I, p. 51.)

pour faire tout le mal que ce retard a causé, mais l'Esprit Saint vous remplira de sagesse, et vous n'y tomberez plus. Hâtons-nous donc, mon doux Père, et n'ayons aucune crainte.

3 Si Dieu est avec vous, personne ne sera contre vous. C'est Dieu qui vous fait agir, puisqu'il est avec vous. Allez vite à votre Épouse qui vous attend, pâle et mourante, et vous lui rendrez la vie. Je ne veux pas vous fatiguer davantage, j'aurais cependant beaucoup de choses à vous dire. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Pardonnez à ma présomption. Je vous demande humblement votre bénédiction. Doux Jésus, Jésus amour.

# VIII. — A GRÉGOIRE XI (1).

Elle rassure le Pape contre tous les dangers dont de mauvais conseillers le menacent.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-saint et bienheureux Père dans le Christ, le doux Jésus, votre indigne et misérable petite fille Catherine vous encourage dans son précieux sang, avec le désir de vous voir sans aucune crainte servile; car celui qui est craintif perd toute la force des saintes résolutions et des bons désirs. Aussi, je prie et je prierai le doux et bon Jésus qu'il vous ôte toute crainte servile, et qu'il vous laisse seulement une sainte crainte. Que l'ardeur de la charité soit en vous, pour vous empêcher d'entendre la voix des démons incarnés, et de suivre le conseil pervers de ceux qui, par amour d'eux-mêmes, veulent, m'assure-t-on, mettre obstacle à votre retour, en vous effrayant et en disant que vous vous livrez à une mort certaine. Et moi je vous dis, de la part de Jésus crucifié, très-doux et très-saint Père, de ne rien craindre; venez en toute assurance, confiez-vous dans le Christ, le doux Jésus. Si vous faites ce que vous

<sup>(1)</sup> Cette lettre est écrite pendant le séjour de sainte Catherine à Avignon.

devez faire, Dieu vous protégera, et personne ne pourra rien contre vous.

2. Courage donc, mon Père, puisque je vous dis que vous ne devez rien craindre. Si vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous avez, au contraire, raison de craindre. Vous devez venir, venez donc; venez avec douceur, sans rien redouter; et si quelqu'un de ceux qui vous entourent voulait vous en empêcher, répondezlui hardiment comme le Christ répondit à saint Pierre. qui voulait, par tendresse, lui faire éviter la passion. Le Christ se tourna vers lui, en lui disant : « Retire-toi de moi, Satan; tu es pour moi un scandale, parce que tu recherches l'intérêt de l'homme plutôt que celui de Dieu; tu ne veux pas que j'accomplisse la volonté de mon Père (1). » Faites de même, très-doux Père; imitez Celui dont vous êtes le Vicaire; fortifiez-vous en vousmême, et dites hautement devant tous: Quand même je devrais perdre mille fois la vie, je veux accomplir la volonté de mon Père. Supposons qu'il y ait danger de la vie, ne faut-il pas la sacrifier? puisque c'est un moyen certain d'acquérir la vie de la grâce. Courage, et ne craignez rien, car vous ne le devez pas. Armezvous de la très-sainte Croix, qui est le salut et la vie des chrétiens; laissez dire ce qu'on veut dire, et soyez ferme dans votre sainte résolution. Mon Père, frère Raymond m'a dit de votre part de prier Dieu dans le cas où vous rencontreriez des obstacles. Je l'avais fait déjà, et après la sainte Communion, je n'ai vu ni mort, ni péril, ni aucun des dangers dont vous parlent ceux qui vous conseillent. Croyez, et confiez-vous dans le

<sup>(1)</sup> S. Matth., xvi, 23.

Christ, le doux Jésus. J'espère que Dieu ne méprisera pas tant de prières faites avec un désir si ardent, avec des larmes et des sueurs si abondantes. Je n'en dis pas davantage. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Pardonnez-moi, pardonnez-moi; que Jésus crucifié soit avec vous. Doux Jésus, Jésus amour.

# IX. — A GRÉGOIRE XI.

Elle engage le Pape à faire la guerre contre les infidèles, et lui propose le duc d'Anjou pour chef de la croisade.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE

1. Très-saint Père dans le Christ, le doux Sauveur, votre indigne et misérable petite fille Catherine se recommande à vous dans le précieux sang du Fils de Dieu, avec le désir de vous voir accomplir la volonté de Dieu et le dessein que vous avez de lever l'étendard et le signe de la très-sainte Croix; ce signe, c'est la volonté de Dieu que vous le montriez, et je sais, trèssaint Père, que vous en avez aussi un très-grand désir. Puisque Dieu le veut et que vous le voulez aussi, je vous prie et je vous dis, par amour pour Jésus crucifié, de n'être pas négligent; mais si le doux et bon Jésus vous offre les moyens de commencer cette sainte entreprise, profitez-en; si vous le faites, Dieu bénira son Épouse, et vous irez de la guerre à la paix avec l'aide divine. Il me semble que vous m'avez dit, lorsque j'étais en présence de Votre Sainteté, qu'il fallait avoir un prince pour chef, et que sans cela vous ne pensiez pas qu'on pût réussir. Voici le chef, très-saint Père : le duc d'Anjou veut bien, par dévouement pour le tombeau du

Christ et pour la sainte Église, se charger de ce fardeau, que l'amour qu'il a pour la Croix lui fait paraître léger, et lui rendra d'une douceur extrême, si vous, très-saint Père, vous voulez bien y consentir (1). O Dieu, doux Amour! ne différez plus l'accomplissement de votre désir, de votre douce volonté. Sachez, sachez profiter des trésors et des dons que le Christ vous envoie, puisque vous en avez le temps.

- 2. Il semble que la Bonté divine demande de vous trois choses. Je remercie Dieu et Votre Sainteté de la première, car il a fortifié et affermi votre cœur, il vous a fait résister aux attaques de ceux qui voulaient vous empêcher d'aller reprendre et occuper votre place véritable. Je me réjouis de toute mon âme de la sainte persévérance que vous avez pour accomplir la volonté de Dieu et votre bon désir.
- 3. Je vous prie d'apporter le même zèle à faire les deux autres choses. Car, pendant que je priais notre doux Sauveur pour vous, comme vous me l'aviez fait recommander, Dieu me révéla que je devais vous dire qu'il fallait vous mettre en route; je m'excusais, parce que je me trouvais indigne de porter un semblable message, et je disais: Mon Seigneur, si c'est votre volonté qu'il parte, je vous conjure d'accroître et d'enflammer de plus en plus son désir. Notre doux Sauveur eut la bonté de me répondre: « Dis-le-lui en toute assurance; voici le signe le plus évident que je lui donne de ma volonté: plus il trouvera d'opposition et d'obstacles à

<sup>(1)</sup> Le duc d'Anjou, Louis ler, chef de la seconde branche des Angevins, était fils du roi Jean et frère de Charles V. Sainte Catherine avait exercé une salutaire influence sur lui à Avignon, et lui adressa une lettre.

ce voyage, et plus il sentira croître en lui une force que personne ne pourra lui ravir, ce qui n'est certainement pas naturel. Je te dis aussi que je veux qu'il lève l'étendard de la sainte Croix contre les infidèles, et qu'il le lève aussi pour ceux qui lui sont soumis, pour ceux qui se nourrissent et vivent dans le jardin de la sainte Église, où ils administrent mon sang. Je dis que je veux qu'il lève sur eux la Croix, en poursuivant leurs vices et leurs défauts; qu'il arrache le péché, qu'il plante la vertu, et qu'il confie cette Croix à de bons pasteurs et chefs dans la sainte Église. » Si ceux qui sont établis ne sont pas tels, Notre-Seigneur veut que pour ceux qui sont à nommer, vous vous appliquiez à les choisir bons, vertueux et ne craignant pas la mort de leurs corps. Dieu ne veut pas que vous vous arrêtiez aux grandeurs, aux pompes du monde, parce que le Christ n'a rien de commun avec ces choses, et qu'il ne regarde qu'à la grandeur et à la richesse de la vertu. De cette manière, les bons poursuivront, avec l'amour de la Croix, les vices des méchants.

4. Très-saint Père, par l'amour de l'Agneau immolé, sacrifié et abandonné sur la Croix, je vous conjure, vous qui êtes son Vicaire, d'accomplir sa douce volonté; faites ce que vous pourrez faire, et vous serez excusé devant lui, et votre conscience sera déchargée. Si vous ne faites pas ce que vous pouvez, vous serez sévèrement repris de Dieu. J'espère de sa bonté et de Votre Sainteté que vous le ferez encore, comme vous l'avez fait en décidant votre retour; vous entreprendrez la sainte croisade et la répression des vices qui se commettent dans le corps de la sainte Église. Je m'arrête; pardonnez à ma présomption. Je sais que monseigneur le

duc d'Anjou vous verra pour vous entretenir de la croisade, qu'il désire beaucoup; donnez-lui satisfaction pour l'amour de Dieu; accomplissez son bon désir. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Je vous demande humblement votre bénédiction. Doux Jésus, Jésus amour.

## X. - A GRÉGOIRE XI.

Elle réfute une lettre écrite par des faussaires pour empêcher le Pape de retourner à Rome.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-saint et très-révérend Père dans le Christ, le doux Jésus, votre indigne et misérable petite fille Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, écrit à Votre Sainteté, dans son sang précieux, avec le désir de vous voir fort et persévérant dans votre bonne et sainte résolution, malgré les vents contraires qui pourraient vous en empêcher, malgré le démon et les hommes. Quelques-uns, il me semble, veulent venir, comme le dit notre Sauveur dans son saint Evangile; couverts de la toison des agneaux, tandis qu'ils sont des loups affamés (1). Notre Sauveur nous dit qu'il faut nous mésier d'eux. Il me semble, mon doux Père, qu'ils agissent déjà au moyen d'une lettre, et outre cette lettre, ils annoncent l'arrivée de celui qui l'a écrite, disant qu'il frappera à la porte quand vous n'y penserez pas; et ils ajoutent, pour feindre l'humilité: Si la porte m'est ouverte, j'entrerai, et nous délibèrerons ensemble. Ils se

<sup>(1)</sup> S. Matth., vII, 15.

revêtent ainsi d'humilité pour mieux persuader. Qu'elle est glorieuse cette vertu dont l'orgueil veut se parer!

- 2. L'auteur de cette lettre a fait, selon moi, pour Votre Sainteté ce que le démon fait pour l'âme, lorsqu'il veut l'empoisonner sous les apparences de la vertu et de la compassion. Il emploie surtout cet artifice avec les serviteurs de Dieu, parce qu'il voit bien qu'il ne pourrait pas les tromper en leur présentant le mal dans sa nudité. Il me semble que c'est aussi le plan du démon incarné qui vous a écrit avec ce ton de compassion et cette forme sainte. Cette lettre paraît venir d'un homme vertueux et juste, tandis qu'elle est l'œuvre d'hommes méchants qui sont les conseillers du démon, les ennemis du bien de la chrétienté et de la réforme de la sainte Église, les esclaves de l'amour-propre, ne cherchant jamais que leur intérêt particulier. Mon Père, vous pouvez facilement reconnaître si cette lettre vient d'un homme juste ou non, et il me semble que, pour l'honneur de Dieu, vous devez l'examiner. Quant à moi, autant que je puis le voir et le comprendre, ce ne sont pas là les paroles d'un serviteur de Dieu; tout m'y paraît faux, et je trouve que celui qui a écrit cette lettre n'est pas très-babile; il devrait retourner à l'école, car il en sait moins qu'un enfant.
- 3. Remarquez, très-saint Père, qu'il vous tente par ce qu'il connaît de plus faible dans l'homme, surtout dans ceux qui sont craintifs et recherchés pour euxmèmes, redoutant la moindre peine corporelle et aimant la vie plus que tous les autres. Aussi c'est le premier argument dont il s'est servi; mais j'espère de la bonté de Dieu que vous vous arrêterez plus à son honneur et au salut de vos brebis qu'à vous-même, comme un bon pasteur qui doit donner sa vie pour son troupeau. Il pa-

rait que ce corrupteur vous dit d'abord que votre retour est une chose bonne et sainte, et qu'il vous annonce ensuite qu'on prépare pour vous des poisons. Il vous conseille de vous faire précéder par des hommes de confiance qui vous trouveront du poison sur les tables, c'est-à-dire sans doute dans les boutiques où on le prépare pour vous le donner, dans quelques jours, ou dans un mois, ou dans un an. Pour moi, je confesse que vous pourriez aussi bien trouver du poison sur les tables d'Avignon ou de quelque autre ville, que sur les tables de Rome, et cela dans un mois ou dans un an, selon le moment et le lieu choisi par l'acheteur; et cependant l'auteur de la lettre dit que vous feriez bien d'envoyer quelqu'un à la découverte et de suspendre votre voyage.

4. Il prétend par ce moyen laisser à la justice divine le temps d'atteindre les méchants qui, selon lui, cherchent votre mort. Mais s'il était sage il craindrait pour lui-même, car il répand le plus terrible poison qui ait été depuis longtemps répandu dans la sainte Église; il veut vous empêcher de faire ce que Dieu vous demande et ce que vous devez faire. Voyez comment il répand ce poison; si vous ne partez pas, et si vous envoyez quelqu'un, comme vous le conseille ce saint homme, il suscitera un scandale, une révolte temporelle et spirituelle, en vous accusant de mensonge, vous qui êtes sur le siége de la Vérité. Vous avez annoncé et fixé votre retour, et si vous ne le réalisez pas, ce serait un grand scandale et un grand trouble dans les cœurs. Caïphe prophétisait quand il disait qu'il fallait qu'un homme mourût pour que le peuple ne pérît pas (1). Il ne savait pas ce qu'il di-

<sup>(1)</sup> S. Jean, x1, 50.

sait, mais le Saint-Esprit savait bien qu'il disait la vérité, que le démon ne lui faisait pas dire dans cette intention. Cet homme veut être un autre Caïphe; il vous prophétise que si vous envoyez quelqu'un, il trouvera du poison. Cela est vrai, si vous êtes assez coupable pour rester et envoyer, vos confidents trouveront du poison dans tous les cœurs et toutes les bouches, non-seulement un jour, mais pendant un mois, une année.

- 5. J'admire beaucoup les paroles de cet homme, qui vous conseille les actions bonnes, saintes et spirituelles, et qui veut ensuite que, par crainte pour votre corps, vous renonciez à ces mêmes actions. Ce n'est pas là l'usage des serviteurs de Dieu, qui, pour aucune crainte corporelle ou temporelle, lors même qu'il y aurait danger pour leur vie, ne veulent jamais abandonner leurs saintes entreprises; car, s'ils le faisaient, ils n'atteindraient pas leur but; c'est la persévérance dans les saints désirs et les bonnes œuvres qui est couronnée et qui mérite la gloire et non la confusion. Aussi, mon révérend Père, je vous ai dit combien je désirais vous voir ferme et inébranlable dans votre bon propos, parce que c'est le moyen d'arriver à la paix avec vos enfants rebelles, et à la réformation de la sainte Église. Vous satisferez aussi le désir des serviteurs de Dieu qui voudraient voir lever l'étendard de la sainte Croix contre les infidèles. Alors vous pourrez administrer le sang de l'Agneau à ces pauvres infidèles, ce sang que vous gardez dans votre cellier et dont vous avez les clefs.
- 6. Hélas! mon Père, je vous prie par l'amour de Jésus crucifié d'employer sur-le-champ votre pouvoir à ces choses; car, sans votre pouvoir, rien ne peut se faire. Je ne vous conseille pas, doux Père, d'abandonner les en-

fants légitimes qui se nourrissent sur ce sein de l'Épouse du Christ, pour des enfants bâtards qui ne sont pas encore légitimés par le baptème; mais j'espère de la bonté divine qu'en vous adressant aux enfants légitimes vous parviendrez avec votre autorité, avec l'arme puissante de la sainte parole, avec le secours des gens de cœur, à ramener les infidèles à notre mère la sainte Église, et à les légitimer. Cela certainement serait bien plus utile à la gloire de Dieu, à vous, à l'honneur et à l'exaltation de la douce Épouse du Christ Jésus, que de suivre l'étrange conseil de ce saint homme, qui aimerait mieux vous voir habiter, vous et les ministres de la sainte Église, avec les infidèles Sarrasins qu'avec le peuple de Rome ou de l'Italie. J'approuve l'ardeur qu'il a pour le salut des infidèles, mais je le blâme de vouloir enlever le père aux enfants légitimes, et le pasteur aux brebis réunies dans le bercail. Il me semble qu'il veut faire pour vous ce que la mère fait pour son enfant lorsqu'elle veut le priver de son lait. Elle met quelque chose d'amer sur son sein, pour qu'il sente l'amertume avant la douceur, et que la crainte de ce qui est amer lui fasse abandonner ce qui est doux. L'enfant est plus trompé par ce moyen que par un autre. Celui qui vous écrit veut faire de même, en vous présentant l'amertume du poison et des persécutions, pour tromper l'enfance de l'amour de vous-même, pour que la crainte vous fasse abandonner le lait de la grâce, ce lait que vous aurez en abondance après votre retour. Et moi je vous conjure, de la part de Jésus crucifié, de n'être pas un enfant timide, mais un homme courageux; ouvrez la bouche, et prenez ce qui est amer pour ce qui est doux; il ne convient pas à Votre Sainteté de renoncer au lait à cause de l'amertume. J'espère de l'infinie et

ineffable bonté de Dieu que, si vous le voulez, il nous fera grâce et à vous aussi. Vous serez un homme ferme et inébranlable, vous ne vous laisserez pas troubler par le moindre vent, par les illusions du démon, et par les conseils de ceux qu'il inspire, mais vous suivrez la volonté de Dieu, votre bon désir et le conseil des serviteurs de Jésus crucifié.

7. Je termine en concluant que la lettre reçue ne vient pas du serviteur de Dieu qu'on vous nomme, et qu'elle n'a pas été écrite de si loin (1). Je crois qu'elle a été faite près de vous, et par des serviteurs du démon qui n'ont guère la crainte de Dieu. Si je croyais qu'elle vînt de celui qu'on désigne, et si je ne le connaissais pas d'ailleurs, je ne pourrais pas le reconnaître pour un serviteur de Dieu. Pardonnez-moi, mon Père, si je vous parle avec tant de hardiesse. Je vous demande humblement de me pardonner et de me donner votre bénédiction. Pardonnez-moi dans la sainte et douce dilection de Dieu. Je prie son infinie bonté qu'il me fasse bientôt la grâce de vous voir vous mettre en route, avec la paix, le calme, le repos de l'àme et du corps. Je vous prie, doux Père, de me donner audience quand il plaira à Votre Sainteté, parce que je voudrais bien me trouver en votre présence avant votre départ: le temps est court, aussi je désire que ce soit bientôt. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(4)</sup> Burlamacchi pense que le personnage auquel on attribuait faussement cette lettre, pouvait être Pierre, infant d'Aragon, et religieux de Saint-François, qui jouissait alors d'une grande réputation de sainteté.

## XI. - A GRÉGOIRE XI,

QUI ÉTAIT A CORNETO (1).

Elle l'exhorte à la patience, et lui recommande la cité de Sienne, en le priant d'excuser les fautes commises par ses concitoyens.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-saint et très-révérend Père dans le Christ, le doux Jésus, votre indigne et misérable petite fille Catherine se recommande à vous dans son précieux sang, avec le désir de voir votre cœur ferme et inébranlable dans la vraie et parfaite patience, considérant qu'un cœur faible, mobile et sans patience, ne pourra jamais parvenir à accomplir les grandes œuvres de Dieu. Toute créature raisonnable, si elle veut servir Dieu et se revêtir de vertu, doit avoir cette constante et forte patience; sans cela, Dieu ne sera jamais en elle. Si l'homme se laisse attirer, par un mouvement déréglé, vers la prospérité, les plaisirs, l'amour de lui-même et du monde, ou si l'injure et la tribulation l'ébranlent par l'impatience, et lui font abandonner les vertus qu'un saint désir avait fait naître dans son âme, et qu'il veut

<sup>(1)</sup> Le Souverain Pontife avait quitté Gènes le 28 octobre, et était arrivé à Corneto le 5 décembre. Il ne partit pour Rome que le 13 janvier 1377. Sainte Catherine lui écrit de Sienne.

acquérir, il doit bien voir que la vertu ne peut jamais exister et devenir parfaite sans son contraire (1). S'il redoute le contraire, il s'ensuit qu'il fuira la vertu, avec laquelle il devait attaquer et combattre le vice, qui lui est opposé. Il doit vaincre l'orgueil avec l'humilité; les richesses, les plaisirs et les honneurs du monde, avec la pauvreté volontaire. La paix chassera la guerre de l'àme et du prochain; la patience vaincra l'impatience par l'amour de l'honneur de Dieu et de la vertu; la haine et le mépris de soi-même feront porter avec courage et résignation les coups, les injures, les mépris, les affronts, les souffrances du corps et les pertes temporelles. L'homme doit être constant, ferme et d'une patience inaltérable; il ne serait pas, sans cela, le serviteur du Christ; mais il deviendrait le serviteur et l'esclave de la sensualité, qui ôte la constance et rend le cœur étroit, faible et pusillanime. Il ne doit point agir ainsi, mais il doit prendre pour modèle la douce Vérité suprême, qui nous donne la vie en supportant nos défauts avec tant de patience.

2. O très-saint Père, mon très-doux Père, ouvrez l'œil de votre intelligence, et voyez que, si la vertu est nécessaire à chaque homme pour sauver son âme, combien plus elle est nécessaire à vous, qui avez à nourrir et à gouverner le corps mystique de la sainte Église, votre épouse. Quel besoin vous avez de constance, de force et de patience! Pensez que vous êtes devenu bien jeune une plante du jardin de la sainte Église (2), et

(1) Dialogue, ch. vIII.

<sup>(2)</sup> Grégoire XI fut nommé cardinal à l'âge de dix-huit ans par son oncle maternel, le Pape Clément VI. Il monta sur le Saint-Siége à quarante ans.

que vous devez vous efforcer de combattre par la vertu le démon, la chair et le monde, nos trois ennemis principaux, qui nous attaquent nuit et jour et qui ne dorment jamais. J'espère de la Bonté divine que vous résisterez à ces ennemis, et que vous remplirez la fin pour laquelle Dieu vous a créé, c'est-à-dire que vous rendrez gloire et louange à son nom, et que vous jouirez de sa bonté en obtenant son éternelle vision, qui fait notre béatitude. Maintenant, vous êtes le Vicaire du Christ, qui vous a choisi pour travailler et combattre pour l'honneur de Dieu, le salut des âmes et la réforme de la sainte Église. Les travaux et les peines vous sont particulièrement destinés, outre les combats ordinaires que doivent soutenir toutes les âmes qui veulent servir Dieu.

3. Plus votre fardeau est pesant, plus votre cœur doit être fort, courageux et sans crainte à l'égard des choses qui peuvent vous arriver. Vous savez bien, trèssaint Père, qu'en prenant l'Église pour épouse, vous vous ètes engagé à souffrir pour elle les vents contraires, les peines, les tribulations qui vous attaqueront à son occasion. En bien! allez donc, en homme courageux, au-devant de ces tempêtes, avec force, patience et persévérance; que la peine ne vous fasse jamais regarder en arrière par surprise et par peur; mais persévérez et réjouissez-vous au milieu des périls et des batailles, pour que votre cœur se réjouisse en voyant l'œuvre de Dieu se faire au milieu des obstacles qui se sont présentés et qui se présenteront. Il en est toujours ainsi; toujours la persécution de l'Église, ou les tribulations de l'âme vertueuse, finissent par la paix, que méritent la vraie patience et la persévérance, à laquelle est

réservée la couronne de gloire. C'est là le remède, et c'est pour cela que je vous ai dit, très-saint Père, que je désirais vous voir un cœur ferme et inébranlable, protégé par une vraie et sainte patience. Je veux que vous soyez un arbre d'amour, enté sur le Verbe d'amour, Jésus crucifié; un arbre qui, pour l'honneur de Dieu et le salut de vos brebis, jette des racines profondes dans l'humilité. Si vous êtes un arbre d'amour ainsi enraciné, vous trouverez en vous l'arbre d'amour, dont la racine porte le fruit de la patience, de la force, et au milieu la couronne de la persévérance; vous trouverez dans les peines la paix, le repos et la consolation; vous verrez que vous ressemblez à Jésus crucifié; et en souffrant par amour pour Jésus crucifié, vous verrez avec joie que cette grande guerre conduit à une grande paix.

4. La paix, la paix, très-saint Père; qu'il plaise à Votre Sainteté de recevoir vos fils qui ont offensé leur père; votre bonté vaincra leur malice et leur orgueil. Ce n'est point une honte de vous abaisser pour ramener un enfant coupable; c'est, au contraire, une chose utile et glorieuse devant Dieu et devant les hommes. Oui, mon Père, plus de guerre d'aucune sorte. Vous pouvez, sans manquer à votre conscience, donner la paix et détourner la guerre sur les infidèles. Imitez la patience et la douceur de l'Agneau sans tache, le Christ, le doux Jésus, dont vous tenez la place. J'espère de Notre-Seigneur, qu'il agira si bien en vous pour cela et pour d'autres choses, qu'il accomplira votre désir et le mien. Puis-je désirer autre chose en cette vie que l'honneur de Dieu, votre paix et la réforme de la sainte Église, et aussi la vie de la grâce dans toute créature raisonnable? Prenez courage; ici, autant que j'ai pu en juger, la disposition générale est de vous avoir pour père, surtout cette pauvre cité qui a toujours été la fille chérie de Votre Sainteté; les circonstances l'ont forcée à faire des choses qui ont déplu à Votre Sainteté. On voit maintenant qu'ils ont été contraints, et Votre Sainteté peut bien les excuser. Vous les attirez avec l'amorce de l'amour. Je vous prie, par l'amour de Jésus crucifié, d'aller le plus vite que vous pourrez prendre la place des glorieux apôtres Pierre et Paul. Marchez toujours en assurance de votre côté, et Dicu, du sien, vous donnera tout ce qui est nécessaire à vous et au bien de votre Épouse. Je termine; pardonnez à ma présomption. Ayez courage, et comptez sur les prières des vrais serviteurs de Dieu, qui prient et intercèdent beaucoup pour vous. Je vous demande humblement votre bénédiction avec tous vos autres enfants. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

### XII. — A GRÉGOIRE XI.

Elle demande la paix en déplorant les désordres des chrétiens et des ministres de la sainte Église.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-saint et très-doux Père dans le Christ Jésus, votre indigne et misérable petite fille Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Dieu, écrit à Votre Sainteté, dans son précieux sang, avec le désir que j'ai depuis longtemps de vous voir un portier ferme et sans aucune crainte; vous êtes le portier du cellier de Dieu, c'est-à-dire le gardien du sang de son Fils unique, dont vous tenez la place sur terre. Car personne ne peut avoir le sang du Christ, si ce n'est de vos mains. Vous paissez et nourrissez les chrétiens fidèles; vous êtes la mère qui nous allaite sur le sein de la charité divine, parce que vous ne nous donnez jamais le sang sans le feu, ni le feu sans le sang, car le sang a été répandu avec le feu de l'amour. O notre seigneur et maître, je dis que, depuis bien longtemps, je désire vous voir un homme courageux et sans crainte, à l'exemple du doux et tendre Verbe, qui a couru avec courage à la mort ignominieuse de la très-sainte Croix pour accomplir la volonté du Père et notre salut. Le doux Verbe nous apporta la paix, parce qu'il fut le médiateur entre Dieu et nous.

- 2. Ce doux et tendre Verbe ne se laissa pas arrêter par notre ingratitude, par les injures, les mépris et les affronts, mais il courut à la mort honteuse de la Croix, parce qu'il était passionné pour notre salut, et que nous ne pouvions obtenir la paix que par ce moyen. O trèssaint Père, je vous conjure par l'amour de Jésus crucifié de suivre ses traces. Hélas! la paix, la paix, pour l'amour de Dieu; ne regardez pas notre misère, notre ingratitude, notre ignorance, ni les persécutions de vos enfants rebelles; mais que votre bonté, votre patience triomphent de leur malice et de leur orgueil; ayez compassion de tant d'ames et de corps qui périssent. O pasteur et gardien du sang de l'Agneau, ne vous laissez pas arrêter par la peine, les affronts, les reproches que vous pourrez recevoir, ni par la crainte servile et les mauvais conseils du démon, qui ne veut que la guerre et le désordre. Que tout cela, très-saint Père, ne vous empêche pas de courir à la mort ignominieuse de la Croix; imitez le Christ, dont vous êtes le Vicaire; souffrez les peines, les opprobres, les tourments, les mépris, et portez la croix du saint désir. Je parle du désir de l'honneur de Dieu et du salut de vos enfants. Oui, ayez-en faim, et, avec le regard de votre intelligence, élevezvous sur la croix du saint désir, et regardez combien de maux produirait cette malheureuse guerre, et quel bien, au contraire, procurerait la paix.
- 3. Hélas! mon Père, mon âme se désole de voir que mes iniquités sont cause de tout ce mal. Il me semble que le démon a pris possession du monde, non par lui, qui ne peut rien, mais par nous, qui lui obéissons. De quelque côté que je me tourne, je vois que chacun porte la clef du libre arbitre avec une volonté corrompue;

les séculiers, les religieux, les clercs poursuivent avec ardeur les délices, les honneurs et les richesses du monde à travers le désordre et la corruption. Mais ce qui m'afflige surtout, et ce qui est le plus abominable devant Dieu, c'est de voir les fleurs qui sont plantées dans le corps mystique de la sainte Église, les fleurs qui devraient répandre une bonne odeur, ceux dont la vie devrait être le miroir des vertus, ceux qui devraient goûter et aimer l'honneur de Dieu et le salut des àmes, ceux-là, au contraire, répandent l'odeur infecte du péché; ils s'aiment eux-mêmes, et unissent leurs vices à ceux des autres, surtout pour persécuter la douce Épouse du Christ et Votre Sainteté. Hélas! nous sommes tombés sous la loi de la mort, et nous avons fait la guerre à Dieu. O mon Père, vous nous êtes donné pour négocier la paix; je ne crois pas qu'elle puisse se faire si vous ne portez pas la croix du saint désir, comme je vous l'ai dit. Nous avons la guerre avec Dieu, et les enfants rebelles l'ont avec Dieu et avec Votre Sainteté. Dieu veut et vous demande que vous arrachiez, autant que vous le pourrez, le pouvoir des mains du démon. Travaillez à détruire la corruption des ministres de la sainte Église; arrachez les sleurs infectes et plantez des fleurs de bonne odeur, des hommes vertueux qui craignent Dieu.

4. Je vous demande ensuite qu'il plaise à Votre Sainteté de consentir à la paix, et de l'accepter telle qu'on pourra l'avoir, en respectant toutefois la sainte Église et votre conscience. Dieu veut que vous pensiez aux âmes et aux choses spirituelles plus qu'aux choses temporelles. Agissez généreusement, parce que Dieu est pour vous; n'ayez aucune crainte, et si vous pré-

voyez bien des peines et des tribulations, ne vous en effrayez pas, mais fortifiez-vous dans le Christ, le doux Jésus. C'est du milieu des épines que naît la rose, et c'est du milieu des persécutions que viendront la réforme de la sainte Église, la lumière qui dissipera les ténèbres des chrétiens, la vie des infidèles et l'exaltation de la très-sainte Croix. Vous êtes notre instrument et notre moyen; faites ce que vous pouvez faire avec amour, sans négligence et sans crainte. C'est ainsi que vous serez un bon ministre, et que vous accomplirez la volonté de Dieu et le désir de ses serviteurs, qui meurent de chagrin, sans cependant pouvoir mourir, en voyant une si grande offense contre leur Créateur, et une si déplorable profanation du sang du Fils de Dieu. Moi, je n'en puis plus; pardonnez-moi, très-saint Père, ma présomption; que l'amour et la douleur m'excusent devant vous. Je finis; donnez-nous la vie en Jésus crucifié; arrachez les vices et plantez des vertus; prenez courage et ne craignez rien. Demeurez dans la douce et sainte dilection de Dieu.

5. J'ai un grand désir de me retrouver en présence de Votre Sainteté; j'aurais beaucoup de choses à vous exposer, mais j'en suis empêchée par beaucoup d'affaires bonnes et utiles à l'Église, qui se sont présentées (1). La paix, la paix, pour l'amour de Jésus crucifié, et non pas la guerre; c'est là l'unique remède. Je vous recommande Annibal, votre fidèle serviteur. Je vous écris de notre nouveau monastère que vous

<sup>(1)</sup> Sainte Catherine était alors en Toscane, et travaillait à y rétablir la paix. Sa lettre est écrite du monastère qu'elle avait fondé dans une maison de campagne que lui avait donnée Nanni. (Voir Vie de sainte Catherine, p. n, c. 7.)

m'avez accordé sous le titre de Sainte-Marie-des-Anges. Je vous demande humblement votre bénédiction. Vos fils négligents, maître Jean et frère Raymond, se recommandent à Votre Sainteté. Que Jésus crucifié soit avec vous. Doux Jésus, Jésus amour.

### XIII. — A GRÉGOIRE XI.

Elle le prie d'exercer avec fermeté et constance l'autorité que Dieu lui a donnée.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-saint et très-doux Père, votre indigne et misérable petite fille Catherine dans le Christ, le doux Jésus, se recommande à vous dans son précieux sang, avec le désir de vous voir un homme courageux, délivré de toute crainte et de tout amour sensible de vousmême et de toute créature qui vous soit unie par les liens de la parenté; car je vois et je reconnais en la douce présence de Dieu que rien n'est plus opposé à votre saint désir, à l'honneur de Dieu, à la réforme et à l'exaltation de la sainte Église. Aussi mon âme souhaite avec un ardent amour que Dieu, dans son infinie miséricorde, vous délivre de toute passion et de toute faiblesse de cœur, qu'il vous rende un homme nouveau, tout brûlant de zèle pour la réforme; car autrement vous ne pourrez pas accomplir la volonté de Dieu et le désir de ses serviteurs. Hélas! hélas! mon très-doux Père, pardonnez-moi ce que je vous ai dit et ce que je vous dis; j'y suis contrainte par la douce Vérité suprème; c'est sa volonté, mon Père, c'est ce qu'il vous demande.

Dieu vous demande que vous fassiez justice de cette multitude d'iniquités commises par ceux qui se nourrissent dans le jardin de la sainte Église; les animaux ne doivent pas se nourrir de la nourriture des hommes. Puisque l'autorité vous a été donnée, et que vous l'avez acceptée, vous devez user de votre puissance; si vous ne voulez pas en user, il serait mieux d'y renoncer, pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes.

2. Il y a une autre chose que Dieu veut et qu'il vous demande: il veut que vous fassiez la paix avec la Toscane, et que vous obteniez de vos enfants coupables, révoltés contre vous, tout ce que vous pouvez en obtenir, mais sans guerre, en les punissant seulement comme un père le fait pour son fils qui l'a offensé. La divine Bonté vous demande encore que vous donniez plein pouvoir à ceux qui vous demandent d'organiser la croisade. Ce qui vous paraît impossible est possible à la douce bonté de Dieu, qui l'ordonne et le veut ainsi. Prenez garde, si vous tenez à la vie, d'agir avec négligence, et ne méprisez pas les œuvres que le Saint-Esprit demande de vous, et que vous pouvez faire. Si vous voulez la justice, vous pouvez l'accomplir; vous pourrez avoir la paix en mettant de côté les pompes coupables et les plaisirs du monde, en défendant seulement l'honneur de Dieu et les droits de la sainte Église. Vous avez le pouvoir de donner à ceux qui vous demandent; vous n'êtes pas pauvre, mais vous êtes riche, puisque vous portez dans vos mains les clefs du ciel, qui sera ouvert à qui vous l'ouvrirez, et qui sera fermé à qui vous le fermerez; Dieu vous jugera si vous ne le faites pas. Si j'étais à votre place, je craindrais les effets des jugements divins sur moi. Aussi je vous conjure bien affec-

tueusement, de la part de Jésus crucifié, d'obéir à la volonté de Dieu. Je sais que vous ne voulez et que vous ne désirez pas autre chose que de faire sa volonté, pour ne pas encourir cette dure sentence: « Malheur à toi, qui n'as pas employé le temps et la force qui t'avaient été donnés. » Mon Père, je me confie en la bonté de Dieu, et j'espère de Votre Sainteté que vous ferez en sorte d'éviter ce malheur. Je n'en dis pas davantage; pardonnez-moi, pardonnez-moi, c'est le grand amour que j'ai pour votre salut, et la grande douleur que j'éprouve en voyant votre danger, qui me fait parler de la sorte. J'aurais préféré vous le dire de vive voix, pour soulager entièrement ma conscience. Quand il plaira à Votre Sainteté de m'appeler, je viendrai avec empressement. Faites que je ne me plaigne pas de vous à Jésus crucifié; je ne puis me plaindre à d'autres, car vous n'avez pas de supérieur sur terre. Demeurez dans la douce et sainte dilection de Dieu. Je vous demande humblement votre bénédiction. Doux Jésus, Jésus amour.

# XIV. — A GRÉGOIRE XI (1).

Elle recommande à la bienveillance du Souverain Pontife les ambassadeurs de Sienne, qui vont à Rome solliciter leur pardon et les terres occupées par les troupes du Pape.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

Très-saint et très-révérend Père dans le Christ, le doux Jésus, mei, Catherine, votre indigne petite-fille, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir accorder une paix vraie et parfaite à ceux qui sont vos sujets et vos enfants, et qui reviennent sous le joug de la sainte obéissance. Si vous le faites, vous pourrez vivre dans la paix et le repos de l'âme et du corps. Dieu, dans son infinie charité, m'a fait la grâce de me montrer que c'était le moyen que vous deviez prendre pour apaiser entre Dieu et les àmes cette guerre qu'ont fait naître les fautes commises contre son ineffable bonté et contre Votre Sainteté. Je ne doute pas qu'en accordant cette paix, vous ne pacifiiez également l'Italie tout entière. Oh! combien sera heureuse mon àme lorsque je verrai que, grâce à votre bonté, tous seront unis par

<sup>(1)</sup> Cette lettre, la dernière adressée par sainte Catherine à Grégoire XI, fut portée à Rome par les ambassadeurs de la république de Sienne, qui furent bien reçus.

le lien de l'amour! Vous savez, très-saint Père, qu'on ne peut unir Dieu à l'homme que par le lien de l'amour; et l'amour s'est attaché et s'est cloué à la croix, parce que l'homme, qui était fait d'amour, ne pouvait être mieux gagné que par l'amour. C'est l'amour du Verbe, le Fils de Dieu, qui a fini la guerre que l'homme faisait en se révoltant contre Dieu et en se soumettant à la puissance du démon.

2. Ainsi, très-saint Père, vous détruirez la guerre et la puissance du démon dans la cité des âmes de vos enfants. Le démon ne chasse pas le démon; mais c'est avec la vertu de l'humilité et avec votre bonté que vous le chasserez. Le démon ne résistera pas, parce qu'il ne peut résister à l'humilité, et qu'il en est écrasé. Avec l'amour et la faim que vous aurez pour l'honneur de Dieu et le salut des àmes, vous imiterez l'Agneau immolé et consommé dont vous tenez la place; vous détruirez la guerre et la haine dans leurs cœurs, et vous jetterez des charbons sur la tête de vos enfants qui se sont révoltés contre vous, leur Père, comme des démons incarnés (1). Par ce doux et bon moyen vous vaincrez le démon et l'orgueil de l'homme, que rien ne peut mieux abattre que l'humilité. Vous finirez la guerre par la patience, en supportant les défauts de vos enfants, leur imposant cependant la punition qu'ils méritent, autant qu'ils pourront la porter : et ainsi la miséricorde, la bonté, la sainte justice et la douce flamme de l'amour, détruiront la haine dans leurs âmes, comme l'eau disparaît dans la fournaise. Oui, de la bonté, mon Père, car vous savez que toute créature raisonnable est plutôt

<sup>(1)</sup> Aux Rom., x11, 20.

captivée par l'amour et la bonté que par autre chose; cela est vrai surtout pour nos Italiens de ces contrées. Je ne vois pas que vous puissiez prendre un meilleur moyen. En agissant ainsi vous obtiendrez d'eux tout ce que vous voudrez. Je vous en prie pour l'amour de Jésus crucifié, pour le bien et l'utilité de la sainte Église.

- 3. Les ambassadeurs siennois vont se présenter à Votre Sainteté; il n'y a personne au monde plus facile à prendre par l'amour, et je vous conjure de vous servir de cette, amorce pour les attirer (1). Écoutez un peu les excuses qu'ils vous feront de leurs fautes; ils s'en repentent, et il semble qu'ils en sont réduits à ne plus savoir que faire. Qu'il plaise donc à Votre Sainteté, mon doux Père, de leur indiquer ce qu'ils pourraient faire pour vous être agréable, et pour n'être pas en guerre avec ceux auxquels ils sont unis. Encouragez-les donc pour l'amour de Jésus crucifié. Je crois que si vous le faites, ce sera un grand bien pour l'Église, et qu'il n'en résultera aucun inconvénient.
- 4. Je vous prie ensuite de vous appliquer à punir les fautes des pasteurs et des officiers de l'Église qui font ce qu'ils ne devraient pas faire. Choisissez-en de bons qui vivent dans la vertu et la justice; vous devez le faire pour l'honneur de Dieu, pour leur conscience et leur salut. Les séculiers font grande attention à ceux qui ont le pouvoir, et quand ils ont vu que les fautes restaient impunies, il en est résulté de grands inconvénients. J'espère de la souveraine et éternelle bonté de Dieu et de Votre Sainteté que vous ferez cela avec tout ce qui

<sup>(1)</sup> Saint Bernardin rend le même témoignage de ses concitoyens. Il disait : Il sangue sanese è uno sangue dolce.

sera bon de faire à ce sujet. Je m'arrête. Pardonnez à ma présomption. Je vous demande humblement votre bénédiction. Je vous recommande les ambassadeurs de Sienne. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

## XV. — A URBAIN VI (1).

De la charité et de ses effets. — La justice doit être unie à la miséricorde. — Sainte Catherine invite le Souverain Pontife à réformer les abus et à pardonner aux rehelles.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-saint et très-cher Père dans le Christ, le doux Jésus, moi Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir affermi dans la vraie et parfaite charité, afin que vous donniez, comme le bon Pasteur, votre vie pour votre troupeau. Il est bien vrai, très-saint Père, que celui qui est affermi dans la charité est le seul qui soit disposé à mourir pour l'amour de Dieu et le salut des àmes; il est libre de l'amour de luimème, tandis que celui qui reste dans l'amour-propre n'est pas prêt à donner sa vie. Non-seulement il ne la donne pas, mais il semble ne vouloir pas souffrir la moindre peine, parce qu'il craint de perdre la vie du corps et son bien-être. Aussi toutes ses actions sont

<sup>(1)</sup> Cette lettre est écrite de Florence, vers la fin du mois de juin 1378. Sainte Catherine continuait la mission que lui avait confiée Grégoire XI, et venait d'échapper aux fureurs d'une sédition. (Vie de sainte Catherine, p. 111, c. 6.) Elle avait connu à la cour pontificale d'Avignon Urbain VI, qui était alors le cardinal Prignani, archevêque de Bari.

imparfaites et corrompues, parce que l'amour qui le porte à les faire est mauvais; et dans toutes les conditions où il se trouve, qu'il commande ou qu'il obéisse, il agira avec peu de vertu.

- 2. Le pasteur qui est affermi dans la vraie charité n'agit pas de la sorte; mais toutes ses actions sont bonnes et parfaites, parce que l'amour qui le guide est uni à la perfection de la divine chàrité. Il ne craint ni le démon ni la créature; il craint seulement son Créateur, et il ne s'arrête pas aux attaques du monde, aux opprobres, aux insultes, aux affronts, aux scandales et aux murmures de ceux qui se plaignent et s'irritent quand ils sont repris par leur supérieur. Il ne s'en trouble pas, parce que son cœur viril est revètu de la force de la charité. Rien ne ralentit l'ardeur de son saint désir, et ne lui ôte la perle précieuse de la justice qu'il porte sur la poitrine, brillante et unie à la miséricorde. Car si la justice était sans la miséricorde, elle serait dans les ténèbres de la cruauté, et elle deviendrait plutôt l'injustice que la justice. La miséricorde sans la justice serait pour l'inférieur comme le baume sur la plaie qui a besoin d'être brûlée avec le feu. Si on y met le baume sans la brûler, elle se corrompt plutôt qu'elle ne guérit; mais l'union de la justice et de la miséricorde donne la vie au supérieur qui les possède, et la santé à l'inférieur, s'il n'est pas déjà un membre du démon, qui ne veut jamais se corriger. Lors même que l'inférieur résisterait mille fois, le supérieur ne doit pas cesser de le reprendre, et sa vertu ne sera pas moins grande parce que le coupable ne voudra pas en profiter.
- 3. C'est là ce que fait la pure et vraie charité dans l'àme de celui qui s'aime non pour lui, mais pour Dieu,

qui cherche Dieu pour l'honneur et la gloire de son nom, parce qu'il voit qu'il est digne d'être aimé à cause de son infinie bonté. Il ne recherche pas le prochain pour lui, mais pour Dieu, et il désire lui rendre les services qu'il ne peut rendre à Dieu; car il voit et comprend que celui qui est notre Dieu n'a pas besoin de nous. Alors il travaille avec zèle à être utile au prochain, et surtout à ses inférieurs qui lui sont confiés; il ne cesse jamais de poursuivre le salut de leur âme et de leur corps, malgré l'ingratitude qu'il trouve en eux, malgré les menaces et les piéges des hommes; mais, véritablement revêtu de la robe nuptiale, il suit la doctrine de l'humble Agneau sans tache, le doux et bon Pasteur, que l'ardent désir de notre salut fit courir à la mort ignominieuse de la trèssainte Croix. C'est ce que fait faire l'amour inessable que l'àme a conçu en Jésus crucifié, son modèle.

4. Très-saint Père, Dieu vous a établi pasteur de ses brebis dans toute la chrétienté; il vous a choisi pour administrer le sang de Jésus crucifié, dont vous êtes le Vicaire, et il vous a choisi à une époque où l'iniquité des fidèles est plus abondante qu'elle ne l'a jamais été, dans le corps du clergé et dans le corps universel de la religion chrétienne. C'est aussi une très-grande nécessité pour vous d'être affermi dans la charité parfaite, avec la pierre précieuse de la justice, comme je l'ai dit. Ne vous inquiétez pas du monde, ni des malheureux habitués du vice et de leurs injures; mais, comme un vrai chevalier, un bon pasteur, réformez avec courage, arrachez le vice. plantez la vertu, et soyez prêt à donner votre vie s'il le faut. Très-doux Père, le monde n'en peut plus, tant les vices abondent, surtout en ceux qui sont placés dans le jardin de la sainte Église comme des fleurs odoriférantes,

pour y répandre le parfum de la vertu; et nous les voyons s'abandonner à des vices si honteux et si coupables, qu'ils en infectent le monde tout entier.

- 5. Hélas! où est cette pureté de cœur, cette honnèteté parfaite qui rendait continents ceux qui ne l'étaient pas? Ils font tout le contraire, car souvent ceux qui étaient chastes sont entraînés au vice par leur impureté. Hélas! où sont ces largesses de la charité, ce zèle des âmes, ces aumônes aux pauvres pour le bien de l'Église et pour leurs nécessités? Vous savez bien qu'ils font le contraire. Ah! malheureuse que je suis, je le dis avec douleur, leurs enfants se nourrissent de ce qu'ils doivent au sang du Christ, et ils n'ont pas honte d'agir comme des fourbes, et de jouer avec ces mains très-saintes, consacrées par vous, le Vicaire du Christ, sans parler de tant d'autres fautes qu'ils commettent. Hélas! où est cette humilité profonde qui devrait confondre l'orgueil de leur sensualité. C'est la sensualité qui les rend simoniaques par avarice, et leur fait acheter des bénéfices avec des présents, des flatteries, de l'argent, des plaisirs et des frivolités, indignes des clercs et pires que celles des séculiers. O mon doux Père, appliquez le remède, et donnez quelque soulagement aux désirs embrasés des serviteurs de Dieu, qui se meurent de douleur sans pouvoir mourir. Ils désirent ardemment que vous, le vrai Pasteur, vous entrepreniez la réforme, non-seulement par des paroles, mais par des faits, unissant en vous la pierre précieuse de la justice avec la miséricorde, et reprenant sans aucune crainte servile ceux qui se nourrissent sur le sein de la douce Épouse, et qui sont devenus les ministres du Sang.
  - 6. Très-saint Père, je ne vois pas d'autres moyens de

réussir, que de renouveler entièrement le jardin de votre Épouse, la sainte Église, en y mettant des plantes bonnes et vertueuses, en cherchant à vous entourer d'un grand nombre de saints personnages, en qui vous trouviez la vertu, et qui ne craignent pas la mort. Ne vous arrêtez pas à la naissance, pourvu qu'ils soient des pasteurs tout appliqués à conduire leurs brebis. Créez un collége de bons cardinaux, qui puissent être fermes comme des colonnes, pour vous aider à soutenir, avec l'aide de Dieu, le fardeau de vos peines (1). Oh! combien sera heureuse mon âme, lorsque je verrai rendre à l'Épouse du Christ ce qui lui appartient, lorsque je verrai sur son sein ceux qui ne s'arrêtent pas à leur intérêt particulier, mais à la gloire et à la louange du nom de Dieu, ceux qui se nourrissent sur la table de la Croix, de la nourriture des âmes! Je ne doute pas qu'alors les séculiers ne se corrigent, parce qu'ils ne pourront résister à la sainteté de leur doctrine et à la pureté de leur vie. Il ne s'agit donc plus de dormir; mais il faut, avec courage et sans négligence, faire pour la gloire et la louange du nom de Dieu, tout ce que vous pourrez jusqu'à l'heure de la mort.

7. Je vous prie ensuite et je vous recommande, pour l'amour de Jésus crucifié, les brebis qui sont hors du bercail, sans doute à cause de mes péchés. Ne différez pas, par amour pour ce Sang dont vous êtes le ministre, de les recevoir avec miséricorde et bonté. Que Votre Sainteté triomphe de leur dureté, et leur rende le service de les ramener à la bergerie. S'ils ne le demandent pas avec une vraie et parfaite humilité, que Votre Sainteté sup-

<sup>(1)</sup> Le 18 septembre suivant, Urbain VI créa vingt-neuf cardinaux.

plée à leur faiblesse, et n'exige de l'infirme que ce qu'il peut donner. Hélas! hélas! avez compassion de tant d'âmes qui périssent; ne faites pas attention au scandale qui a eu lieu dans cette ville, où il semble vraiment que les démons de l'enfer ont fait tous leurs efforts pour empècher la paix et le repos de l'âme et du corps (1). Mais la divine Bonté a fait en sorte que ce grand mal ne produisit pas de grands maux. Et maintenant vos enfants sont tranquilles, et demandent de vous l'huile de la miséricorde. Admettons, très-saint Père, qu'ils ne vous la demandent pas avec toutes les formes convenables, et avec ce regret du cœur qu'ils devraient avoir de leurs fautes et que désirerait Votre Sainteté. Hélas! ne les refusez pas; ces enfants seront ensuite meilleurs que les autres (2). Hélas! mon Père, je ne voudrais plus rester ici; mais faites de moi ce que vous voudrez. Accordezmoi seulement cette grâce et cette miséricorde que je vous demande, moi pauvre misérable!

8. Mon Père, ne me refusez pas cette douceur que je vous demande pour vos enfants, afin que, la paix faite, vous leviez l'étendard de la très sainte Croix. Vous voyez bien que les infidèles eux-mêmes vous y invitent (3). J'espère que la douce bonté de Dieu vous remplira de son ardente charité, et que vous comprendrez cette perte des âmes, et combien vous êtes tenu de les aimer; et alors vous croîtrez en zèle et en sollicitude pour les retirer des

<sup>(1)</sup> Cette émeute, dont sainte Catherine de Sienne faillit être victime, eut lieu le 22 juin 1378.

<sup>(2)</sup> Les Florentins se montrèrent en effet par la suite très-fidèles au Saint-Siège. Parmi les huit députés envoyés par la république se trouveut un Médicis, Veri dé Medici. (Voir Gigli, t. I, p. 111.)

<sup>(3)</sup> Les Turcs venaient de remporter de grands avantages, et menaçaient sans cesse, dans la Méditerranée, les côtes de France et d'Italie.

mains du démon, et vous chercherez à guérir le corps mystique de la sainte Église et le corps de toute la chrétienté; vous chercherez surtout à réconcilier vos enfants, en les ramenant par la douceur et avec la verge de la justice, autant qu'ils peuvent la supporter, mais jamais davantage. Je suis persuadée que vous ne pourrez le faire sans la vertu de charité, et c'est pourquoi je vous ai dit que je désirais vous voir affermi dans la vraie et parfaite charité, non pas que je croie que vous n'êtes pas dans la charité, mais parce que, tant que nous sommes pèlerins et voyageurs dans cette vie, nous pouvons croître dans la perfection de la charité. C'est ce qui m'a fait dire que je voulais en vous la perfection de la charité, que vous entretiendrez sans cesse avec le feu du saint désir, et que vous répandrez, comme un bon pasteur, sur tous vos sujets. Je vous conjure de le faire; pour moi, je continuerai à vous servir jusqu'à la mort, en priant et en faisant tout ce que je pourrai pour l'honneur de Dieu, pour votre paix et celle de vos enfants. Je ne vous en dirai pas davantage. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Pardonnez, très-saint Père, à ma présomption; mais l'amour et la douleur m'excusent devant Votre Sainteté. Je vous demande humblement votre bénédiction. Doux Jésus, Jésus amour.

### XVI. — A URBAIN VI (1).

Elle l'invite à profiter des avis qu'on lui donne, et à pardonner ceux qui pourraient le blesser.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

- 1. Très-saint et très-doux Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir le vrai et légitime pasteur et chef de vos brebis, que vous devez nourrir du sang de Jésus crucifié. Ce sang, Votre Sainteté doit voir à qui et par le moyen de qui elle le donne. Oui, très-saint Père, quand vous avez à mettre des pasteurs dans le jardin de la sainte Église, que ce soient des personnes qui cherchent Dieu, et non les honneurs; et que le chemin qu'ils prennent pour arriver soit la vérité, et non le mensonge.
- 2. O très-saint Père, soyez patient quand on vous dit ces choses, parce qu'elles ne sont dites que pour l'honneur de Dieu et votre salut, comme doit le faire le fils qui aime tendrement son père : il ne peut souffrir qu'on fasse une chose qui serait un tort ou une honte pour son père, et il veille toujours avec zèle, parce

<sup>(1)</sup> Cette lettre a été écrite dans les premiers jours de juillet 1378.

qu'il sait qu'un père qui gouverne une grande famille ne peut voir plus qu'un homme, et qu'alors, si ses enfants légitimes ne veillaient point à son honneur et à ses intérêts, il serait bien souvent trompé. Il en est ainsi pour vous, très-saint Père: vous êtes le père et le seigneur de toute la chrétienté. Nous sommes tous sous les ailes de Votre Sainteté. Votre autorité s'étend à tout; mais votre vue est bornée comme celle de l'homme, et c'est une nécessité que vos enfants voient et fassent, dans la sincérité de leur cœur et sans aucune crainte servile, tout ce qui est utile à l'honneur de Dieu, au vôtre, et au salut des brebis qui sont sous votre houlette. Je sais que Votre Sainteté désire ardemment avoir des auxiliaires qui puissent lui servir, mais il faut pour cela les écouter avec patience.

- 3. Je sais bien que deux choses vous font de la peine et troublent votre âme, et je n'en suis pas étonnée. D'abord, lorsque vous apprenez les fautes qui se commettent, vous gémissez de voir Dieu offensé, parce que ces péchés vous déplaisent et vous blessent le cœur. On ne doit pas les supporter avec indifférence, et ne pas s'affliger des offenses faites à Dieu; non certainement: ce serait paraître complice de ceux qui les commettent. Ce qui vous fait ensuite de la peine, c'est quand un de vos enfants vient vous dire ce qu'il croit devoir offenser Dieu, et nuire aux âmes et à l'honneur de Votre Sainteté. Il pècherait par ignorance, s'il n'avait soin de vous dire, en conscience, la pure vérité telle qu'il la connaît, parce que rien ne doit être secret et caché pour Votre Sainteté.
- 4. Quand un fils ignorant nous offense en le faisant, je vous prie, saint Père, de ne pas vous troubler, et de

le reprendre de sa faute. Je vous dis cela, parce que maître Giovianni m'a dit que frère Barthélemi, par erreur et par scrupule de conscience, vous avait fait de la pcine et vous avait irrité. La pensée d'avoir irrité Votre Sainteté lui cause une grande douleur, ainsi qu'à moi. Je vous prie par l'amour de Jésus crucifié de punir sur moi la peine qu'il vous a causée. Je suis prête à supporter la pénitence et la punition que voudra Votre Sainteté. Je crois que ce sont mes péchés qui ont été cause de sa faute, et je dois en porter la peine. Il a un grand désir de venir vous en demander pardon, quand il plaira à Votre Sainteté de l'appeler. Supportez avec patience ses défauts et les miens; baignez-vous dans le sang de Jésus crucifié, et fortifiez-vous dans la douce ardeur de sa charité. Pardonnez à mon ignorance. Je vous demande humblement votre bénédiction. Je remercie la Bonté divine et Votre Sainteté de la grâce que vous m'avez accordée le jour de saint Jean-Baptiste (1). Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> Cette grâce était probablement une indulgence plénière pour le jour de cette fête, malgré l'interdit qui pesait alors sur Florence.

## XVII. — A URBAIN VI (1).

De la lumière nécessaire pour gouverner l'Église, et des désordres qu'il faut combattre. — Elle déplore le schisme qui commence.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

- 1. Très-saint et très-doux Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir affermi dans la vraie lumière, afin que l'œil de votre intelligence étant éclairé, vous puissiez connaître et voir la vérité, et en la connaissant vous l'aimerez, et son amour fera briller les vertus en vous.
- 2. Et quelle vérité connaîtrons-nous, très-saint Père? Nous connaîtrons la Vérité éternelle, cette Vérité qui nous aima avant que nous fussions. Et où la connaîtrons-nous? Dans la connaissance de nous-mêmes, en voyant que Dieu nous a créés à son image et ressemblance, contraint par le feu de sa charité. C'est cette Vérité qui nous a créés, pour que nous participions à lui-même et que nous jouissions de son éternel et suprême bonheur. Qui nous a découvert et manifesté cette vérité? Le sang de l'humble Agneau sans tache, dont vous ètes le Vicaire

<sup>(1)</sup> Cette lettre est écrit de Sienne, le 18 septembre 1378.

et le cellerier. Vous tenez les clefs de ce sang dans lequel nous avons été régénérés par la grace; et toutes les fois que l'homme sort du péché mortel et reçoit ce sang dans la sainte confession, on peut dire qu'il renaît de nouveau. Ainsi, nous trouvons sans cesse la vérité manifestée dans ce sang, lorsque nous en recevons le fruit.

3. Qui connaît cette vérité? C'est l'àme qui a dissipé le nuage de l'amour-propre, et qui a la pupille de la lumière de la sainte Foi dans l'œil de son intelligence. Avec cette lumière, elle connaît cette vérité dans la connaissance d'elle-même et de la bonté divine, et elle en goûte avec un ardent désir la douceur et la suavité. Cette douceur est si grande, qu'elle adoucit tout ce qui est amer; elle rend légers les pesants fardeaux, elle dissipe les ténèbres et les obstacles, elle revêt celui qui est nu, rassasie celui qui a faim. Elle unit et elle divise, parce qu'elle est dans l'éternelle vérité. L'âme connaît dans cette vérité que Dieu ne veut autre chose que son bien, et alors elle conclut avec raison que tout ce que Dieu donne ou permet dans cette vie, nous le tenons de son amour pour notre sanctification en lui, pour les besoins de notre salut ou pour l'accroissement de notre perfection. Dès que l'âme connaît ces choses à la lumière de la vérité, elle reçoit avec respect toutes les fatigues, les calomnies, les mépris, les injures, les affronts, les injustices et toutes les pertes avec une vraie patience, cherchant seulement la gloire et l'honneur du nom de Dieu dans le salut des àmes. Elle gémit plus de l'offense de Dieu et de la perte des àmes que de ses propres injures. Elle est patiente, mais non pas indifférente, lorsqu'on attaque son Créateur. L'âme alors montre

dans la patience qu'elle est dépouillée de l'amourpropre et revêtue du feu de la divine charité.

- 4. En revêtant cette charité de l'amour ineffable, très-saint Père, l'amertume où vous vous trouvez deviendra pour vous d'une grande douceur et suavité. Le poids qui vous accable, l'amour le rendra léger, parce que vous connaîtrez que, sans souffrir beaucoup, il est impossible d'apaiser votre faim et celle des serviteurs de Dieu, cette faim de voir la sainte Église réformée par de bons, d'honnêtes, de saints pasteurs. En supportant sans cause les coups des méchants qui, avec le bâton de l'hérésie, veulent frapper Votre Sainteté (1), vous recevrez la lumière; car la vérité est ce qui nous délivre; la vérité est que vous avez été choisi par le Saint-Esprit et par eux ; vous êtes son Vicaire. Les ténèbres du mensonge et de l'hérésie qu'ils ont fait naître ne peuvent rien contre cette lumière, et plus ils voudront augmenter les ténèbres, plus vous recevrez une lumière parfaite.
- 5. Cette lumière porte avec elle le glaive de la haine du vice et de l'amour de la vertu, et c'est le lien qui lie l'âme en Dieu et dans l'amour du prochain. O très saint et très-doux Père, c'est ce glaive que je vous prie de prendre; voici le moment de le tirer du fourreau et de haïr le vice en vous, en vos sujets et dans les ministres de la sainte Église. Je dis en vous, parce que dans cette vie, personne ne peut se dire sans péché, et la charité doit d'abord commencer par soi-même. Il faut donc la mettre, par l'amour de la vertu, en nous d'abord,

<sup>(1)</sup> Les cardinaux s'étaient déjà séparés d'Urbain VI, et nommaient à Fondi l'antipape Clément VII, le 20 septembre, deux jours après la date de cette lettre.

puis ensuite dans le prochain. Attaquez le vice; et si le cœur de la créature ne peut être changé et corrigé de ses défauts qu'autant que Dieu y agit et que l'homme s'efforce avec son aide d'en ôter le poison du vice, du moins, très-saint Père, éloignez de vous ceux qui vivent d'une manière coupable et déshonnête. Qu'il plaise à Votre Sainteté de les rendre réguliers chacun à son rang, comme la Bonté divine l'exige. Ne souffrez plus les actes de la débauche, je ne dis pas les désirs, parce que vous ne pouvez commander aux volontés, mais au moins les actes, que vous pouvez empêcher: plus de simonie, plus d'excès de plaisirs, plus de joueurs de ce Sang qui est le bien des pauvres et de la sainte Église. Ces joueurs font un tripot d'un lieu qui doit être le temple du Seigneur. Comme clercs et comme chanoines, ils devraient être des fleurs et des miroirs de sainteté; ils sont semblables à des fripons, répandant partout l'infection de la débauche et le poison de l'exemple.

6. Hélas! hélas! hélas! mon doux Père, c'est dans la peine, la douleur, l'amertume et l'angoisse que je vous écris ces choses; et si ce que je dis paraît trop fort et trop audacieux, que la douleur et l'amour m'excusent devant Dieu et Votre Sainteté. Car de quelque côté que je me tourne, je ne sais où reposer ma tête. Si je me tourne là où le Christ doit être la vie éternelle, je vois qu'auprès de vous, qui êtes le Christ sur la terre, se trouve un enfer d'iniquités tout empesté par l'amourpropre. Cet amour les pousse à s'élever contre vous, et ils ne veulent plus soutenir Votre Sainteté, qui vit au milieu de tant de misères. Mais ne vous découragez pas; faites briller sur votre poitrine la perle de la sainte justice sans aucune crainte et avec un cœur d'homme,

car vous n'avez rien à redouter. Si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Réjouissez-vous (1), réjouissez-vous, car votre allégresse sera parfaite dans le ciel; réjouissez-vous dans ces fatigues, parce qu'après ces fatigues viendront le repos et la réforme de la sainte Église.

- 7. Bien que vous soyez abandonné de ceux qui devraient être votre soutien, ne ralentissez point vos pas; mais courez, au contraire, plus vite, en vous fortifiant toujours par la lumière de la très-sainte Foi, dans la connaissance de la vérité, et par les prières et l'assistance des serviteurs de Dieu; entourez-vous de ceux qui, au milieu des fatigues de cette vie, seront votre espérance et votre consolation (2); cherchez à avoir, avec le secours de Dieu, l'aide de ses serviteurs, qui vous conseilleront avec foi et sincérité, sans passion et sans écouter les inspirations empoisonnées de l'amourpropre. Il me semble que ce secours vous est absolument nécessaire, et je suis persuadée que vous le rechercherez avec zèle, parce que l'œil de votre intelligence est éclairé des lumières de la vérité. Sans cela vous ne pourriez faire fleurir la vertu dans ceux qui vous sont soumis, vous ne pourriez les ramener à leur devoir, et mettre des plantes bonnes et vertueuses dans l'Église.
- 8. Je vous ai dit que je ne sais où trouver quelque repos; et c'est la vérité, car le mal, qui est partout, se trouve principalement dans cette ville. Du temple de Dieu, qui est le lieu de la prière, ils ont fait une caverne de voleurs, avec tant de misère, qu'il est surprenant

(1) S. Luc, vi, 23.

<sup>(2)</sup> Urbain VI suivit ce conseil, et fit venir à Rome les hommes les plus recommandables par leurs lumières et leurs vertus.

que la terre ne les engloutisse pas. Tout vient de la faute des mauvais pasteurs, qui ne corrigent le vice ni par la parole, ni par le bon exemple d'une sainte vie. O mon doux Pasteur, qui avez été donné aux chrétiens aveugles par la tendre et l'ineffable charité de Dieu, combien vous avez besoin de la lumière! Avec la lumière vous connaîtrez le mal, et où il est; la vertu, et où elle se trouve; et vous pourrez discerner ce qu'il faut pour chacun. J'ai compris, dans ma faiblesse et ma misère, que sans la lumière vous ne pouviez arracher les épines et planter la vertu; aussi je vous ai dit que je désirais vous voir affermi dans la vraie et parfaite lumière, parce que dans la lumière vous connaîtrez la vérité; la counaissant, vous l'aimerez, et l'aimant, vous en serez revêtu. Avec ce vêtement vous résisterez aux coups qui nuiront, non pas à vous, mais à ceux qui les portent. Embrassez les peines avec un grand courage, en vous baignant dans le sang de Jésus crucifié, dont vous êtes le Vicaire. Je n'en dis pas davantage; si je m'écoutais, je ne m'arrêterais pas encore. Je ne voudrais plus parler, mais me trouver sur le champ de bataille, supportant les peines et combattant avec vous, jusqu'à la mort, pour la vérité, pour la gloire, l'honneur de Dieu et la réforme de la sainte Église. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Pardonnez, très-saint Père, à mon ignorance, si j'ose si mal vous parler. Je vous demande humblement votre bénédiction. Doux Jésus, Jésus amour.

## XVIII. — A URBAIN VI (1).

Elle exhorte le Souverain Pontife à puiser dans les ardeurs de la charité des forces pour supporter la tribulation, et pour résister avec courage aux rebelles. — Elle lui conseille de faire garder sa personne contre les embûches de ses ennemis.

## AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-saint et très-doux Père dans le Christ, le doux Jésus, moi Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir revêtu du vêtement puissant d'une ardente charité, afin que les traits que vous lancent les hommes pervers du monde, qui s'aiment eux-mêmes, ne puissent vous nuire. Aucun trait, quelque terrible qu'il soit, ne peut blesser l'âme ainsi revêtue, parce que Dieu est la force éternelle et suprème. Il ne peut être blessé par nos iniquités, qui ne peuvent l'atteindre. Le mal que nous faisons ne lui nuit pas, et notre bien ne lui est pas utile. Le mal ne nuit qu'à nous, et le bien profite à ceux qui le font avec le secours de la grâce divine.

<sup>(</sup>t) Cette lettre est du  ${\tt 5}$  octobre 1378, au moment où sainte Catherine se disposait à partir pour Rome.

- 2. Dieu est la force suprème et éternelle; celui qui est dans la charité est en Dieu, et Dieu en lui, parce que Dieu est charité (1). Aussi, l'ame qui en est revêtue, parce qu'elle est en Dieu, ne peut être vaincue par aucune peine, aucune tribulation. Les peines, au contraire, la fortifient intérieurement, parce qu'elles éprouvent la vertu de la patience. Les coups des méchants, qui s'aiment eux-mêmes, ne vous nuiront pas; ils ne renverseront ni la charité de votre âme, ni votre Épouse la sainte Église, qui ne peut périr, parce qu'elle est fondée sur la pierre vive, le Christ, le doux Jésus. A qui nuiront ces coups? A ceux-là même qui les frappent, très-saint et très-doux Père; ces traits et ces flèches empoisonnées retourneront contre eux. Ils n'attaquent en vous que l'apparence, et ils ne vous causent d'autre perte et d'autre douleur que le scandale et l'hérésie qu'ils ont semés dans le corps mystique de la sainte Église. Livrez-vous à la douce ardeur de la charité sans aucune hésitation; fortifiez-vous et devenez semblable à votre chef le doux Jésus, qui, toujours, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, a voulu et voudra que rien de grand ne se fasse sans beaucoup souffrir.
  - 3. Jetez-vous donc sans crainte à travers les épines avec le vêtement puissant de la charité. Hélas! hélas! ne vous laissez pas arrêter par la peine; ne vous inquiétez pas de la vie du corps, ne craignez pas de la perdre, car Dieu est pour vous; et, s'il est utile de donner sa vie, il faut la donner avec joie. Oh! que malheureuse est mon ame, cause de tant de maux! J'ai appris que ces démons incarnés n'avaient pas nommé un Christ sur la

<sup>(1)</sup> Ire Ép. de S. Jean , 1v, 8.

terre, mais qu'ils avaient fait naître un antechrist opposé à vous le Christ de la terre; car je confesse et je ne nie pas que vous êtes le Vicaire du Christ, que vous tenez les clefs du cellier de la sainte Église, où se trouve le sang de l'Agneau sans tache, et que vous en êtes le ministre, malgré ceux qui voudront dire le contraire, et à la honte des menteurs que Dieu confondra par la douce vérité qui est pour vous et votre douce Épouse. Ainsi donc, très-saint Père, commencez sans crainte le combat; dans ce combat, il faut être cuirassé de ce vêtement qui est l'arme de la divine charité. C'est pourquoi je vous ai dit que je désirais vous voir revêtu de ce doux et royal vêtement, afin que vous soyez plus ferme et plus courageux à combattre pour la gloire et l'honneur de Dieu et pour le salut des âmes. Cachez-vous dans le côté de Jésus crucifié; que ce soit votre asile, et baignezvous dans son très-doux sang.

- 4. Moi, l'esclave rachetée par le sang du Christ, moi et tous ceux que Dieu m'a donnés à aimer particulièrement et m'a confiés, nous sommes tous prêts à donner notre vie pour la vérité; nous sommes tous prêts à obéir à Votre Sainteté et à souffrir pour elle jusqu'à la mort, en vous aidant avec l'arme sainte de la prière, en semant et annonçant la vérité partout où le voudra la douce volonté de Dieu et de Votre Sainteté. Je ne vous en dis pas davantage à ce sujet.
- 5. Procurez-vous de bons et vertueux pasteurs, et entourez-vous de vrais serviteurs de Dieu. Que votre espérance et votre foi ne s'appuient pas sur le secours des hommes, qui ne sont rien, mais seulement sur le secours de Dieu, qui ne nous sera jamais enlevé, dès que nous espérons en lui; et plus nous espèrerons en Dieu, plus il

nous assistera. Espérons donc en lui de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu.

6. Très-saint Père, outre cette espérance que vous avez mise et que vous mettrez en votre Créateur, je vous demande, autant que je le sais et que je le puis, de bien faire garder votre personne, parce que nous devons faire en sorte de ne pas tenter Dieu, tout en ne négligeant rien de ce que nous avons à faire. Je veux que vous preniez toutes les sûretés possibles pour votre conservation, parce que je sais que des méchants qui aiment le monde et s'aiment eux-mêmes ne dorment pas, et qu'ils cherchent à vous tendre des piéges pour vous ôter la vie. Mais la douce et l'ineffable bonté de Dieu a prévenu et préviendra leur malice, elle veillera sur les besoins de son Épouse. De votre côté, cependant, faites tout ce que vous pourrez faire. Pardonnez, pardonnez, mon Père, à ma présomption, mais la douleur et l'amour m'excusent, et ma conscience me reprendrait si je ne vous parlais point ainsi. Je ne serai pas tranquille tant que je ne vous parlerai pas moi-même, tant que je ne serai pas en présence de Votre Sainteté; je veux donner mon sang, ma vie, je veux faire couler la moelle de mes os pour la sainte Église, quoique j'en sois, je le reconnais, bien indigne. Je prie l'infinie bonté de Dieu de m'en rendre digne, avec tous ceux qui ont le même désir; voici le moment où les fleurs des saints désirs doivent s'ouvrir, et montrer ce qu'on aime, de soi ou de la vérité. Je finis, parce que si je m'écoutais, je ne m'arrêterais pas. Je vous demande humblement votre douce bénédiction. Je vous demande aussi de me faire connaître parfaitement votre volonté, afin que j'accomplisse fidèlement ce que voudra

l'honneur de Dieu et ce que vous ordonnerez, vous, le Vicaire de Jésus crucifié, auquel j'obéirai en tout jusqu'à la mort, autant que Dieu m'en fera la grâce. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

# XIX. — A URBAIN VI (1).

De la douleur de l'âme qui voit offenser Dieu, et comment sa peine peut se changer en douceur.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

Très-saint et très-doux Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus crucifié, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir délivré des peines amères qui affligent votre âme. Que la cause de cette peine disparaisse, et qu'il ne reste en vous que cette douce peine qui engraisse et fortifie l'âme, parce qu'elle vient du feu de la divine charité, c'est-à-dire de la douleur et du regret amer de nos fautes, des outrages contre Dieu qui se font dans le corps universel de l'Église et dans son corps mystique, et de la perte des âmes des infidèles, qui sont rachetées comme nous par le sang du Christ. Vous avez les clefs de ce sang, très-saint Père, et vous voyez les âmes dans les mains du démon. C'est

<sup>(1)</sup> Le texte manuscrit de cette lettre porte en note qu'elle était accompagnée de cinq oranges confites et dorées que sainte Catherine envoyait au Saint-Père pour adoucir son esprit; de là vient la comparaison qu'elle développe dans sa lettre. Cette circonstance doit faire croire que notre sainte était à Rome, où elle arriva le 28 novembre 1378.

cette peine qui nourrit l'ame de l'honneur de Dieu, lui donne sur la table de la très-sainte Croix le pain des ames, et la fortifie en la délivrant de cette faiblesse de l'amour-propre qui afflige et dessèche l'ame parce qu'elle la prive de la charité, et la rend insupportable à elle-même.

- 2. Mais ceux qui ressentent cette douce amertume chassent ce qui est amer, parce qu'ils ne se recherchent pas pour eux, mais pour Dieu, et non pas pour leur intérêt et leur plaisir. Ils cherchent Dieu parce qu'il est infiniment bon, parce qu'il est digne d'être aimé, et que nous devons l'aimer par reconnaissance. Et comment l'âme arrive-t-elle à cette douce perfection? Par la lumière; car la vérité de Jésus crucifié se présente aux regards de l'intelligence, qui goûte sa doctrine par un mouvement d'amour. L'âme s'en revêt et la suit en cherchant uniquement l'honneur de Dieu et le salut des âmes, comme sit elle-même la Vérité, qui, pour l'honneur de son Père et pour notre salut, courut à la mort ignominieuse de la très-sainte Croix avec une humilité parfaite et une patience si grande, que le Sauveur ne fit jamais entendre la moindre plainte, et c'est en souffrant beaucoup qu'il rendit la vie à l'enfant mort du genre humain.
- 3. Il semble, très-saint Père, que Jésus, l'éternelle Vérité, veut faire de vous un autre lui-même. Vous êtes son Vicaire, le Christ sur terre, et il veut que dans l'amertume et la souffrance vous réformiez sa douce Épouse et la vôtre, qui est depuis si longtemps pâle et défigurée. Elle ne peut être blessée et privée du feu de la charité divine, mais ceux qui se nourrissent sur son sein la font paraître par leurs fautes faible et malade,

en épuisant son sang par l'amour d'eux-mêmes. Maintenant Dieu veut que vous soyez son instrument, et qu'en supportant des peines et des persécutions nombreuses, l'Église soit entièrement renouvelée par la tribulation: elle en sortira pure comme un enfant. Tout ce qui est vieux sera retranché et renouvelé dans l'homme nouveau. Livrez-vous donc à cette douce amertume, qui sera suivie d'une consolation pleine de douceur. Soyez un arbre d'amour enté sur l'arbre de vie, le Christ, le doux Jésus. De cet arbre naîtra la pensée des vertus comme une fleur dans votre volonté, et son fruit mûrira dans la faim de l'honneur de Dieu et du salut de vos brebis.

4. Ce fruit d'abord semble amer lorsqu'on le prend avec la bouche du saint désir; mais comme l'âme est décidée à souffrir jusqu'à la mort pour Jésus crucifié et pour l'amour de la vertu, il devient vraiment doux. J'ai remarqué souvent cela pour l'orange, qui paraît amère et forte; lorsqu'on retire ce qui est dedans et qu'on la met à confire afin que l'eau en ôte l'amertume. elle se remplit de choses fortifiantes, et elle se couvre d'or à l'extérieur. Où est allée l'amertume, qui était dans le principe désagréable à la bouche de l'homme? Dans l'eau et dans le feu. Il en est de même, très-saint Père, pour l'âme qui conçoit l'amour de la vertu. Les commencements lui paraissent amers, parce qu'elle est encore imparfaite; mais si elle veut s'appliquer le remède du sang de Jésus crucifié, l'eau de la grâce qui s'y trouve attirera l'amertume de la sensualité, cette amertume qui la fait souffrir. Et comme le sang n'est jamais sans le feu, puisqu'il a été répandu avec le feu de l'amour, on peut dire en vérité que le feu et l'eau en retirent l'amer et lui ôtent ce qu'elle avait d'abord, c'està-dire l'amour-propre; ils la remplissent de force par la persévérance, la patience mèlée au miel d'une humilité profonde, que conserve la connaissance de soimême. Car, dans le temps de l'amertume, l'âme se connaît mieux, elle connaît mieux aussi la bonté de son Créateur. Lorsque ce fruit est plein et préparé, il se couvre à l'extérieur d'un or qui représente son intérieur. C'est l'or de la pureté avec l'éclat d'une ardente charité, qui paraît au dehors en se manifestant au service du prochain par une vraie patience, le supportant toujours avec une grande tendresse de cœur, et s'abreuvant de cette douce amertume que nous devons ressentir de l'offense de Dieu et de la perte des àmes.

5. C'est ainsi, très-saint Père, que nous produirons des fruits sans mauvaise amertume, et que nous pourrons détruire celle que causent maintenant à nos cœurs et à nos esprits les hommes coupables et méchants qui s'aiment eux-mêmes et qui affligent Votre Sainteté et vos enfants par les offenses qu'ils commettent contre Dieu. J'espère de la bonté de notre doux Créateur qu'il nous délivrera de cette peine, en répandant la lumière et en confondant ceux qui en sont cause. Puissions-nous porter avec Votre Sainteté des fruits de vertu, en mémoire du sang de Jésus crucifié, avec une humilité sincère, reconnaissant que nous ne sommes pas, mais que l'être et toute grace ajoutée à l'être viennent de lui. Vous accomplirez ainsi en vous la volonté de Dieu et le désir de mon àme. Fortifiez-vous, très-doux Père, dans une humilité sincère; n'ayez aucune crainte, car vous pourrez tout par Jésus crucifié, en qui est placée

et s'affermit sans cesse notre espérance. Je m'arrête. Pardonnez à ma présomption. Je vous demande humblement votre bénédiction. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

# XX. — A URBAIN VI (1).

Elle prie Dieu de répandre le feu de la charité sur lui comme sur les apôtres au jour de la Pentecôte, et elle loue le Pape de l'humilité qu'il a montrée dans une procession.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

- 1. Très-saint Père, que l'Esprit-Saint remplisse votre âme, votre cœur et votre volonté du feu de la charité divine, et qu'il répande une lumière surnaturelle dans votre intelligence, afin qu'à votre lumière, nous qui sommes vos brebis, nous voyions la lumière, et qu'aucun piége que le démon veut vous tendre dans sa malice ne soit caché à Votre Sainteté. Je désire, très-saint Père, voir accomplir en vous toutes les autres choses que la douce volonté de Dieu vous demande, et que vous désirez, je le sais, avec une grande ardeur.
- 2. J'espère que le doux feu de l'Esprit-Saint agira dans votre cœur et dans votre âme, comme il l'a fait dans les saints disciples qui reçurent, par sa vertu, la force et la puissance contre les démons visibles et invisibles. Ils triomphaient des tyrans du monde, et répandaient la foi avec une infatigable patience. Il leur donna la lumière et la sagesse pour connaître la doc-

<sup>(1)</sup> Cette lettre fut écrite le 30 mai 1379, vendredi de la Pentecôte.

trine et la vérité qu'il avait laissées; et comme l'amour suit l'intelligence, il les revêtit du feu de sa charité; ils perdirent toute crainte servile et toute complaisance humaine, pour s'appliquer uniquement à honorer Dieu et à sauver les âmes des mains du démon. Cette vérité, dont ils étaient éclairés, ils voulaient la communiquer à toutes les créatures. Mais ce fut après de longues veilles, d'humbles et continuelles prières et de nombreuses fatigues d'esprit, après dix jours de peines et de saints exercices, qu'ils furent remplis de la force de l'Esprit-Saint. O très-saint Père, il semble qu'ils enseignent et encouragent aujourd'hui Votre Sainteté; il semble qu'ils nous apprennent le moyen de recevoir le Saint-Esprit.

3. Quel est ce moyen? C'est de rester dans la connaissance de soi-même. Par cette connaissance, l'âme reste toujours humble; elle ne s'égare pas dans la joie et ne s'impatiente pas dans la tristesse; car tout est mûr et patient dans cette connaissance, qui enfante la haine de la sensualité. Elle reste, dans cette cellule, à veiller et à prier, parce que notre intelligence doit veiller pour connaître la douce volonté de Dieu et ne pas dormir dans le sommeil de l'amour-propre. Elle reçoit alors la grace de la prière continuelle, c'est-à-dire un saint et vrai désir; et ce désir fait pratiquer la vertu, qui est une prière continuelle. Car on ne cesse pas de prier en ne cessant pas de bien faire (1). C'est ainsi que nous recevons cette force pleine de douceur. Suivons donc cette voie avec une véritable et sainte sollicitude, autant que nous le pourrons.

<sup>(1)</sup> Dialogue, LXVI.

- 4. Je dis que l'exemple des apôtres doit vous fortifier, vous, le vrai Souverain Pontife, en vous montrant la vérité divine et la puissance de son secours. Car ce n'est pas avec le bras des hommes qu'ils ont conquis le monde entier et dissipé les ténèbres de l'infidélité, mais c'est avec la force, la sagesse et la charité de Dieu, dont le pouvoir n'est point affaibli pour vous et pour toute créature qui espère en lui. Il est bien vrai que vous recevrez cette force pour les besoins présents de votre Épouse, et que vous serez fortifié non-seulement par la foi, mais par les œuvres. Nous avons bien vu, depuis quatre semaines, que la vertu de Dieu a fait des choses admirables par le moyen d'une vile créature, et nous voyons clairement que c'est lui qui agit, et non pas la puissance de l'homme (1). Rendons-lui donc gloire, et témoignons-lui notre gratitude et notre reconnaissance.
- 5. Je me réjouis du fond de mon cœur, très-saint Père, d'avoir vu moi-même la volonté de Dieu s'accomplir en vous par cet acte d'humilité de la procession sainte qui ne se faisait plus depuis très-longtemps. Oh! qu'elle a été agréable à Dieu et pénible aux démons, qui firent tous leurs efforts pour causer quelque scandale à l'intérieur et à l'extérieur! Mais les anges enchaînaient leurs fureurs (2).
- 6. Je vous ai dit que je désirais vous voir accomplir la douce volonté de Dieu en d'autres choses, et je vous

<sup>(1)</sup> Ce passage fait allusion à la remise du château Saint-Ange, qu'avait gardé jusqu'alors un Français, Fierre Rostaing. On voit que sainte Catherine eut grande part à cet événement.

<sup>(2)</sup> Urbain VI se rendit processionnellement et nu-pieds de Sainte-Marie in Transtevere à la basilique de Saint-Pierre. Peu de temps après éclata une émeute populaire que le Pape apaisa par sa fermeté. (Vie de sainte Catherine, p. 111, ch. 2. — Gigli, t. I, p. 148.)

rappelle que la Vérité veut que vous vous appliquiez avec zèle à diriger et à régler l'Église de Dieu de jour en jour, autant que vous le pourrez. C'est Dieu qui agira par vous; il vous donnera la force pour faire, et la lumière pour connaître ce qui est nécessaire afin de diriger sa barque avec sagesse et prudence. Il vous donnera la volonté de le faire, il vous l'a déjà donnée, mais il l'augmentera par son infinie miséricorde. Avec ce secours, vous confondrez les tyrans, vous dissiperez les ténèbres de l'hérésie; car lui-même a manifesté et manifestera la vérité. Je me réjouis, parce que la trèsdouce Mère Marie et le doux Pierre, prince des apôtres, vous ont remis en votre place (1).

7. Maintenant, l'éternelle Vérité veut que, dans votre jardin, vous fassiez un jardin de serviteurs de Dieu, et que vous les nourrissiez des choses temporelles, afin qu'ils vous nourrissent de choses spirituelles, et qu'ils n'aient d'autres occupations que de prier en la présence de Dieu pour le bon état de la sainte Église et pour Votre Sainteté. Ce seront ces soldats qui vous donneront une complète victoire, non-seulement sur les chrétiens coupables, qui sont les membres retranchés de la sainte obéissance, mais sur les infidèles, contre lesquels je désire ardemment vous voir lever l'étendard sacré de la Croix. Il semble qu'ils viennent vous y inviter euxmêmes. Ce sera alors un double triomphe. Grandissons donc, et nourrissons-nous dans les véritables et royales vertus. Entrons dans la cellule de la connaissance de nous-mêmes, parce que nous recevrons ainsi la plénitude de l'Esprit-Saint.

<sup>(1)</sup> Le Pape put revenir habiter le Vatican après la reddition du château Saint-Ange.

8. Prenez courage, mon très-saint et très-doux Père, Dieu vous donnera du repos; après les grandes peines viendront les grandes consolations, car il écoute favorablement les bons et saints désirs. Il faut commencer par l'amour et les actes d'humilité, en imitant l'humble Agneau dont vous ètes le Vicaire, persévérant jusqu'à la mort dans la ferme espérance en sa providence, et vous réjouissant toujours en notre Créateur et en ses humbles serviteurs, comme Votre Sainteté se plaît à le faire. Mais je vous le rappelle, parce que la langue ne peut s'empêcher de parler de l'abondance du cœur, surtout quand je me sens excitée par la vue de la douce bonté de Dieu. Soyez patient avec moi, qui vous pèse tant, d'une manière ou d'une autre, et pardonnez à ma présomption. Je suis persuadée que Dieu vous fait plus regarder à l'affection qu'aux paroles. Je vous demande humblement votre bénédiction. Que la douce et éternelle bonté de Dieu, que l'éternelle Trinité vous donnent sa grâce avec la plénitude du feu de sa charité, afin que par vos mains se réforme la sainte Église, et que vous fassiez le sacrifice de vous-même à Dieu. Je m'arrête. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Réjouissez-vous et tressaillez d'allégresse dans les doux mystères de Dieu, et si j'ai en quelque chose offensé Dieu ou Votre Sainteté, je me reconnais coupable, et je vous prie de me pardonner, acceptant d'avance toute sorte de pénitence. Doux Jésus, Jésus amour.

#### XXI. — A URBAIN VI.

Elle exhorte fortement le Pape à réformer les abus, et à se procurer de bons et sages ministres. — Elle offre à Dieu sa vie pour l'Église.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-saint et très-doux Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir un cœur viril, pour reprendre hardiment les vices qui se commettent tous les jours, surtout les vices qui sont contre votre sainte volonté: tous les vices, sans aucun doute, vous déplaisent, comme ils doivent déplaire à l'âme qui craint Dieu et qui déplore l'outrage fait à son Créateur. O trèssaint Père, ouvrez l'œil de l'intelligence, et contemplez la douce vérité. Vous y verrez combien vous êtes tenu et obligé d'avoir les yeux fixés sur vos enfants, et de vous appliquer à choisir des auxiliaires pour garder les brebis quand elles sont malades de cette grande maladie qui donne la mort, c'est-à-dire du péché mortel. Lorsque vous les voyez, et que ceux qui aiment Votre Saintcté vous les font voir, vous ne devez pas les souffrir près de vous au sein de l'Église; ou bien corrigez-les, et mettez-

7

les dans l'impossibilité de commettre le mal, au moins celui qui afflige tant votre cœur. Je sais que Votre Sainteté me comprend, et je n'ai pas besoin de m'expliquer davantage.

2. Je vous dis que la divine Bonté se plaint parce que son Épouse est appauvrie par les anciennes plantes qui ont vieilli dans les vices, l'orgueil, la débauche, l'avarice, en commettant de honteuses simonies; et maintenant les plantes nouvelles, qui devraient confondre ces vices par la vertu, commencent à s'égarer et à prendre les mêmes habitudes (1). Oui, le Christ béni se plaint de ce que l'Église n'est pas purifiée de ces vices, et de ce que Votre Sainteté n'y apporte pas tout le zèle qu'elle devrait avoir. Vous ne pouvez pas du premier coup déraciner les vices qui existent dans toute la chrétienté, et surtout dans le clergé, sur lequel vous devez veiller davantage; mais, afin de ne pas charger votre conscience, vous pouvez et vous devez faire au moins tous vos efforts pour purifier le cœur de la sainte Église: vous devez détruire la corruption de ceux qui sont près de vous, et vous entourer de ceux qui cherchent l'honneur de Dieu et le vôtre avec le bien de l'Église, sans se laisser souiller par les flatteries et par l'argent. Si vous réformez ainsi le cœur de votre Épouse, tout son corps sera facilement réformé pour la gloire de Dieu, pour votre honneur et votre utilité. L'hérésie sera éteinte par l'effet d'une réputation sainte et par l'odeur de la vertu. Tous s'empresseront d'accourir à Votre

<sup>(1)</sup> Ces nouveaux cardinaux avaient été nommés le 18 septembre, deux jours avant l'élection de l'antipape Clément VII. Les reproches de sainte Catherine ne s'adressent pas à tous. Parmi les plus vertueux, on cite le cardinal Philippe d'Alençon, de la famille royale de France.

Sainteté, en voyant que vous détruisez les vices et que vous agissez selon vos désirs.

- 3. Je ne voudrais pas que vous vous arrêtiez aux vêtements et à des considérations d'une plus ou moins grande valeur, mais seulement que vous choisissiez des hommes qui marchent avec droiture, et non avec fausseté. Savez-vous ce qui arrivera, si vous n'employez pas le remède autant que vous pourrez le faire? Dieu veut absolument réformer son Épouse; il ne veut plus qu'elle soit couverte de lèpre; et si vous ne faites pas ce que vous pouvez faire et ce pourquoi vous avez été élevé à une si haute dignité, il le fera lui-même au moyen de grandes tribulations; il enlèvera tout le bois tordu, et il le redressera à sa manière. Hélas! très-saint Père, n'attendons pas cette humiliation, mais travaillez avec courage, et faites vos affaires secrètes avec ordre et mesure; en les faisant sans ordre et sans mesure, vous les gâterez plus que vous ne les arrangerez. Écoutez avec calme et bienveillance ceux qui craignent Dieu et qui vous disent ce qu'il faut et ce que vous devez faire, vous montrant les désordres qu'ils savent exister autour de Votre Sainteté.
- 4. Mon doux Père, vous devez vous estimer trèsheureux d'avoir des personnes qui vous aident à voir et à empêcher des choses qui tourneraient à votre honte et à la ruine des âmes. Adoucissez un peu, pour l'amour de Jésus crucifié, les mouvements trop prompts que la nature fait naître en vous. C'est par la sainte vertu que vous résisterez à la nature. Puisque Dieu vous a donné un cœur naturellement grand, je vous prie et je vous demande de vous appliquer à l'avoir surnaturellement grand, c'est-à-dire, que, par le zèle et le désir de la

vertu et la réforme de la sainte Église, vous acquerriez un cœur courageux, affermi dans une humilité véritable. Vous aurez ainsi le naturel et le surnaturel; car la nature sans la grâce nous servirait à peu de chose; elle ferait naître plutôt des mouvements de colère et d'orgueil; et quand viendrait l'occasion de reprendre des personnes qui nous touchent de près, nous ralentirions le pas et nous deviendrions timides... Mais quand on ressent la faim de la vertu, et qu'on ne pense qu'à l'honneur de Dieu, sans songer à soi, on reçoit la lumière, la force, la constance, la persévérance surnaturelle, qui ne se ralentit jamais, et fait toujours son devoir avec courage. J'ai prié, et je prie continuellement le Père suprême et éternel de vous en revêtir, vous, le Père de tous les fidèles chrétiens, parce qu'il me semble que dans les circonstances où nous nous trouvons, nous en avons un extrême besoin.

5. Pour moi, votre misérable et ignorante petite fille, je ne cesserai jamais d'agir, tant que Dieu m'en fera la grâce. Je veux terminer ma vie pour vous et pour la sainte Église, dans les larmes et les veilles, dans une fidèle, humble et persévérante prière; Dieu me le permettra, car de moi-même je ne puis rien. Je sais qu'elle u'est jamais refusée, l'humble, persévérante et fidèle prière qui s'adresse à l'infinie bonté de Dieu, pourvu que sa demande soit juste. Vos serviteurs et vos enfants qui craignent Dieu prient et prieront ainsi pour vous, et d'autant mieux qu'ils seront meilleurs. Je le ferai de mon côté, quoique remplie de défauts; et vous, du vôtre, faites ce que vous devez et ce que vous pouvez. Nous apaiserons ainsi la colère de Dieu, et vous consolerez vos serviteurs. Vous le ferez,

j'en suis persuadée, si vous avez un cœur viril, mais pas autrement; aussi, je vous ai dit que je désirais vous voir avec un cœur viril, et c'est le grand désir de mon âme. Vous serez alors ma joie, mon allégresse, ma consolation, et celle des serviteurs de Dieu qui obéissent à Votre Sainteté, qui vous aiment et qui cherchent l'honneur de Dieu et le vôtre avec zèle et sans hypocrisie, n'ayant pas une chose sur la langue et une autre dans le cœur. Je n'en dis pas davantage. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Que Votre Sainteté veuille bien s'entourer de personnes fidèles qui craignent Dieu, afin que ce qui se fait et se dit dans votre palais ne soit pas rapporté aux démons incarnés qui ont le malheur d'être vos ennemis, à l'antipape et à ses adhérents. Pardonnez, très-saint Père, à ma présomption. Si j'ose vous écrire avec cette assurance, c'est que j'y suis forcée par la Bonté divine, par le besoin que je vois et par l'amour que je vous porte. Je serais venue, et je ne vous aurais pas écrit, si je n'avais pas craint de vous importuner si souvent. Supportez-moi avec patience, et je ne cesserai jamais, tant que je vivrai, de vous presser par mes prières, mes paroles et mes lettres, jusqu'à ce que. je voie en vous et dans la sainte Église ce que je désire, et ce que je sais que vous désirez encore plus que moi, fallût-il même sacrisier sa vie. Il le faut, très-saint Père, ne dormons plus. Je vous demande humblement votre bénédiction. Doux Jésus, Jésus amour.

# XXII. — A URBAIN VI (1).

Elle souhaite au Souverain Pontife la prudence et la lumière nécessaires pour gouverner l'Église, et elle l'entretient de différentes affaires.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-saint et très-doux Père dans le Christ, le doux Jésus, votre indigne et misérable petite fille Catherine vous écrit avec un ardent désir de voir en vous la prudence unie à la douce lumière de la vérité, afin que vous suiviez les traces du glorieux saint Grégoire, et que vous gouverniez la sainte Église et vos brebis avec tant de sagesse, qu'il n'y ait jamais besoin de rien changer à ce qu'aura ordonné et fait Votre Sainteté, pas mème à la moindre parole. Manifestez devant Dieu et devant les hommes une fermeté basée sur la vérité, comme doit le faire tout vrai saint pontife. Je prie l'ineffable charité de Dieu d'en revêtir votre àme; car il me semble que la prudence et la lumière nous sont absolument nécessaires, surtout à Votre Sainteté et à tous ceux qui vous représenteront, dans les circonstances actuelles. Je sais que vous désirez les trouver en vous,

<sup>(1)</sup> Cette lettre, la dernière adressée à Urbain VI, fut écrite le 30 janvier 1380, le lundi après la Sexagésime. (Tom. Nacci Caffarini, p. 111, tr. 1.)

et je vous le rappelle pour vous exprimer le désir de mon âme.

- 2. J'ai appris, très-saint Père, la réponse pleine de colère et d'insulte qui a été faite par le préfet aux ambassadeurs romains (1). On doit à ce sujet tenir une assemblée générale, et vous envoyer les chefs de quartiers et quelques notables. Je vous prie, très-saint Père, de continuer à les voir souvent, comme vous l'avez déjà fait, et de les lier avec prudence dans les liens de l'amour. Je vous demande aussi que, quand ils viendront vous dire ce qu'a décidé le conseil, vous les receviez avec toute la douceur possible, leur montrant ce qui paraîtra à Votre Sainteté le plus nécessaire. Pardonnez-moi si l'amour me fait dire ce qu'il ne faudrait peut-être pas dire; mais je sais que vous devez connaître le caractère de vos enfants les Romains, qui sont bien plus faciles à attirer et à lier par la douceur que par la force et la dureté des paroles. Vous savez aussi que ce qui est le plus nécessaire pour vous et pour la sainte Église, c'est de conserver le peuple dans l'obéissance et la soumission à Votre Sainteté. Car c'est là que resident le chef et le principe de notre foi.
- 3. Je vous prie humblement aussi d'être assez prudent pour ne jamais promettre que ce qu'il vous est véritablement possible d'accorder, afin d'éviter le mal, la honte et la confusion qui pourraient en résulter (2). Souffrez, très-doux et très-saint Père, que je vous dise ces choses. J'espère que votre humilité et votre bonté

<sup>(1)</sup> Ce préfet de Rome était François de Vico, seigneur de Viterbe, ennemi d'Urbain VI. Des propositions d'accommodement lui avaient été sans doute faites par les ambassadeurs romains.

<sup>(2)</sup> Plusieurs auteurs reprochent en effet à Urbain VI de promettre souvent plus qu'il ne pouvait tenir. (Gigli, t. I, p. 161.)

vous les feront agréer sans indignation et sans mépris, quoiqu'elles sortent de la bouehe d'une femme si misérable: celui qui est humble ne s'arrête pas à celui qui parle, mais ne considère que l'honneur de Dieu, la vérité et son salut. Prenez courage; et pour une réponse insolente que ce rebelle peut faire à Votre Sainteté, ne craignez rien. Dieu y pourvoira comme à toute chose; ear il est le maître et le protecteur du vaisseau de l'Église et de Votre Sainteté. Soyez toujours ferme avec une sainte crainte de Dieu, toujours exemplaire dans vos paroles, votre conduite et vos actes; que tout en vous brille devant Dieu et devant les hommes, comme une lumière posée sur le candélabre de la sainte Église, qui éclaire et doit éclairer le monde chrétien.

4. Je vous prie aussi de porter remède à ce que vous a dit Léon, parce que le scandale augmente toujours, non-seulement à cause de ce qui a été fait à l'ambassadeur de Sienne, mais encore à cause des autres choses qui chaque jour provoquent la colère dans le cœur faible des hommes (1). Vous n'avez pas besoin de cela maintenant, mais d'une personne qui soit un moyen de paix, et non de guerre. Admettons que tout a été fait par un zèle louable de la justice... Il y en a beaucoup qui agissent avec tant de désordre et de colère, qu'ils sortent de l'ordre et de la raison. Je prie donc avec instance Votre Sainteté de condescendre à l'infirmité humaine, en lui donnant un médecin qui sache mieux guérir le mal. N'attendez pas que la mort survienne; je vous dis que si vous n'employez pas un autre remède,

<sup>(1)</sup> Ce Léon était sans doute un disciple de sainte Catherine. On ignore ce qui était arrivé à l'ambassadeur de Sienne.

la maladie augmentera. Rappelez-vous les ruines qui se sont faites dans toute l'Italie, pour n'avoir pas changé ces mauvais gouverneurs qui se conduisaient de manière à faire dépouiller l'Église de Dieu. Je sais que vous ne l'ignorez pas; que Votre Sainteté voie donc ce qui est à faire; courage, courage, car Dieu ne méprise pas votre désir et les prières de ses serviteurs. Je n'en dis pas davantage. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Je vous demande humblement votre bénédiction. Doux Jésus, Jésus amour.

# XXIII. — AU CARDINAL PIERRE D'OSTIE (1).

De la force que donne la charité pour servir Dieu et remplir les charges de l'Église.

## AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

- 1. Très-cher et révérend Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir lié par les liens de la charité, comme vous êtes lié par votre charge en Italie, ainsi que je l'ai appris (2). Cette nouvelle m'a causé une
- (1) Le cardinal Pierre d'Ostie était Français, et de la famille d'Estaing, une des plus illustres du Rouergue. Il entra très-jeune dans l'ordre de Saint-Benoît, fut nommé évêque de Saint-Flour, puis archevêque de Bourges. Urbain V le fit cardinal au mois de juin 1370, et lui confia plusieurs charges importantes en Italie. Grégoire XI lui donna la légation de Bologne. Après avoir rempli avec gloire cette mission, il fut rappelé en 1374 à Avignon, et envoyé à Rome pour y préparer le retour du Souverain Pontife. Il y mourut le 25 novembre 1377. La lettre de sainte Catherine fut écrite au moment de sa nomination à Bologne, vers 1372; par conséquent notre sainte l'avait connu sans doute à Sienne même. Elle exerça sur lui une heureuse influence; le cardinal d'Estaing fut un des plus dévonés aux véritables intérêts du Saint-Siége, et contribua beaucoup, quoique Français, au retour du Pape à Rome.

(2) Con desiderio di vidervi legato nel legame della carità, siccome sete fatto legato in Italia. Sainte Catherine se sert du double sens du mot legato, qui en italien veut dire lié et légat.

grande joie, parce que je suis persuadée que vous pouvez faire beaucoup pour l'honneur de Dieu et pour le bien de la sainte Église. Le lien de cette charge serait inutile sans un autre lien; et c'est pourquoi je vous dis que je désire vous voir lié par les liens de la charité; car vous savez qu'aucun effet de la grâce ne peut se produire en vous et dans le prochain sans la charité. La charité est le saint et doux lien qui lie l'âme à son Créateur; elle lie Dieu en l'homme, et l'homme en Dieu; c'est cette ineffable charité qui a attaché et cloué l'Homme-Dieu sur le bois de la très-sainte Croix : c'est elle qui apaise les discordes, qui unit ceux qui sont séparés, et qui enrichit ceux qui sont pauvres de vertus, parce qu'elle donne la vie à toutes les vertus (1); elle donne la paix, et finit la guerre; elle donne la patience, la force et l'infatigable persévérance dans toutes les bonnes et saintes entreprises; elle ne se fatigue jamais, et n'est jamais séparée de l'amour de Dieu et du prochain, ni par la peine, ni par les injures, les mépris et les outrages; elle n'est pas ébranlée par l'impatience, par les délices et les plaisirs que peut lui offrir le monde trompeur.

2. Celui qui la possède persévère et reste toujours ferme, parce qu'il est appuyé sur la pierre vive, le Christ le doux Jésus, qui lui a enseigné à aimer son Créateur, en suivant ses traces. Il a lu en lui la règle et la doctrine qu'il doit adopter, parce qu'il est la voie, la vérité, la vie (2). Aussi, celui qui lit en lui le livre de vie, suit la voie droite, et cherche uniquement l'honneur de Dieu et le salut du prochain. C'est ainsi qu'a

<sup>(1)</sup> Dialogue, CLIV, 7.

<sup>(2)</sup> S. Jean, xiv, 6.

fait le Christ, le doux Jésus: rien ne put lui ôter l'amour de l'honneur de son Père et de notre salut, ni les peines, ni les tourments, ni les injustices qui lui furent faites par notre ingratitude; il persévéra jusqu'à ce qu'il eût satisfait son désir et accompli l'œuvre qui lui avait été confiée par son Père, l'œuvre de la rédemption du genre humain; et c'est ainsi qu'il put honorer son Père et nous sauver.

- 3. Je vous demande d'avoir les mêmes liens, le même amour, et d'écouter la douce Vérité suprême, qui vous a tracé la voie, vous a donné la vie, la forme, la règle, et vous a enseigné la doctrine de la vérité. Oui, vous, le fils et le serviteur racheté par le sang de Jésus crucifié, je veux que vous suiviez ses traces avec courage, zèle et promptitude, ne vous laissant point arrêter par la peine ou le plaisir, mais persévérant jusqu'à la fin dans cette œuvre et dans toutes celles que vous entreprendrez pour Jésus crucifié. Appliquez-vous à arracher les iniquités et les misères du monde, causées par tant de fautes qui se commettent et qui outragent le nom de Dieu. Soyez affamé de son honneur et du salut du prochain, et faites tout ce que vous pourrez faire pour réparer tant de maux. Je suis persuadée que, dans les doux liens de la charité, vous userez des pouvoirs que vous avez reçus du Vicaire de Jésus-Christ, comme nous l'avons dit; mais sans le premier lien de la charité, vous ne pourrez le faire et remplir votre devoir. Aussi je vous conjure de vous appliquer à avoir en vous cet amour, à vous lier à Jésus crucifié, et à suivre ses traces par de vraies et solides vertus; unissez-vous aussi au prochain par des œuvres d'amour.
  - 4. Mais je veux, très-cher Père, que nous pensions

que si notre esprit n'est pas dépouillé de tout amourpropre et de toute complaisance pour lui et pour le monde, il ne pourra jamais parvenir à ce vrai et parfait amour (1), à cette union de la charité. Car ces deux amours sont opposés, et si opposés, que l'amour-propre vous sépare de Dieu et du prochain, tandis que l'autre vous y unit; l'un vous donne la mort, l'autre vous donne la vie; l'un les ténèbres, l'autre la lumière; l'un la guerre, l'autre la paix. L'amour-propre resserre le cœur tellement, qu'il ne peut vous contenir, ni vous, ni le prochain; tandis que la divine charité l'élargit et lui fait recevoir les amis, les ennemis et toutes les créatures raisonnables, parce qu'il est revêtu de l'amour du Christ, et qu'il suit ses traces. L'amour-propre est misérable, il s'éloigne de la justice et commet l'injustice; il a une crainte servile qui ne lui laisse pas faire son devoir, par erreur ou par peur de perdre sa position. C'est cette coupable servitude de la crainte qui conduisit Pilate à faire mourir le Christ. Ainsi font ceux qui sacrifient la justice à l'injustice. Au lieu de vivre selon la conscience et la vertu, par amour de Dieu, ils suivent l'injustice et le vice dans les ténèbres de l'amourpropre.

5. C'est cet amour que je veux voir banni de votre cœur, afin que vous soyez fondé dans la vraie et parfaite charité, aimant Dieu pour Dieu, parce qu'il est digne d'être aimé, parce qu'il est la souveraine et l'éternelle Bonté, vous aimant et aimant le prochain pour lui, et non pour votre utilité. O mon Père, je veux qu'étant le légat du Pape, vous soyez lié dans les liens de cette

<sup>(1)</sup> Dialogue, vII, 1; LIV, 2.

sincère et ardenté charité que mon ame désire voir en vous. Je n'en dis pas davantage. Fortifiez-vous dans le Christ, le doux Jésus; soyez zélé, et non pas négligent, dans ce que vous avez à faire, et je verrai si vous êtes un vrai légat, et si vous avez faim de voir lever l'étendard de la très-sainte Croix (1). Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> Le cardinal d'Estaing fit tous ses efforts pour organiser la croisade que désirait tant sainte Catherine,

#### XXIV. — AU CARDINAL PIERRE D'OSTIE

Des malheurs de l'amour de soi-même, et de la crainte servile.

— Elle l'exhorte à servir avec courage la sainte Église, et à imiter Jésus-Christ dans sa patience à tout souffrir.

## AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Mon très-cher et très-révérend Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir un homme courageux et sans crainte, afin que vous suiviez courageusement l'Épouse du Christ, travaillant pour l'honneur de Dieu spirituellement et temporellement, selon les besoins de cette douce Épouse dans les circonstances actuelles. Je suis persuadée que si l'œil de votre intelligence s'ouvre pour voir ses nécessités, vous le ferez avec zèle, sans peur et sans négligence. L'âme qui éprouve une crainte servile ne peut rien faire parfaitement, et dans quelque position qu'elle se trouve, dans les petites choses comme dans les grandes, elle échoue toujours, et ne conduit jamais ce qu'elle a commencé à sa perfection. Oh! que cette crainte est dangereuse! elle coupe les bras au saint désir, elle aveugle l'homme en ne lui laissant pas connaître et voir la vérité. Cette

crainte procède de l'aveuglement de l'amour-propre; car, aussitôt que la créature raisonnable s'aime de l'amour-propre sensitif, elle éprouve la crainte; et la raison de cette crainte est qu'elle a placé son amour et son espérance en des choses fragiles qui n'ont aucune force, aucune solidité, et qui passent comme le vent.

- 2. O amour coupable, combien tu es pernicieux aux supérieurs spirituels et temporels, et à ceux qui leur sont soumis! Car si c'est un prélat, il ne reprend jamais, parce qu'il craint de perdre son pouvoir et de déplaire à ceux qui lui sont soumis! Celui qui obéit en souffre également, car l'humilité ne peut se trouver en celui qui s'aime d'un pareil amour : l'orgueil y est enraciné, et l'orgueilleux n'est jamais obéissant. Si c'est un supérieur temporel, il n'observe pas la justice, et commet, au contraire, de nombreuses et criantes injustices, parce qu'il agit selon son caprice, ou selon le caprice des créatures. Dès qu'il ne réforme pas les abus et n'observe pas la justice, ses sujets deviennent plus mauvais, parce qu'ils s'entretiennent dans leurs vices et leur malice. Puisque l'amour-propre et la crainte coupable causent tant de dangers, il faut les foir, et fixer l'œil de son intelligence sur l'Agneau sans tache, qui est notre règle et notre doctrine; nous devons le suivre parce qu'il est l'amour et la vérité, et qu'il n'a cherché autre chose que l'amour de son Père et notre salut. Il ne craignait ni les Juifs, ni leurs persécutions, ni la malice des démons, ni la honte, les mépris, les affronts, et il ne recula pas enfin devant la mort ignominieuse de la Croix.
- 3. Nous sommes les disciples de cette douce et suave école. Je veux, très-cher et très-doux Père, que vous

fixiez, avec un grand zèle et une sainte prudence, l'œil de votre intelligence sur cette vie, sur ce livre de vie qui contient la douce et suave doctrine. Ne recherchez autre chose que l'honneur de Dieu, le salut des àmes et le service de la douce Épouse du Christ. Avec cette lumière, vous vous dépouillerez de l'amour-propre, et vous serez revêtu de l'amour divin; vous chercherez Dieu pour son infinie bonté, parce qu'il est digne d'être cherché, d'être aimé par nous : vous vous aimerez, vous aimerez la vertu, vous détesterez le vice pour Dieu, et cet amour vous fera aimer votre prochain.

4. Vous voyez bien que la divine Bonté vous a placé dans le corps mystique de la sainte Église, vous a nourri sur le sein de cette douce Épouse, pour que vous mangiez sur la table de la très-sainte Croix l'aliment de l'honneur de Dieu et du salut des âmes. Elle ne veut pas que vous vous nourrissiez ailleurs que sur la Croix, supportant les fatigues du corps et les angoisses du désir comme l'a fait le Fils de Dieu, qui a souffert à la fois les tourments du corps et le supplice du désir, la croix du désir, plus grande que la croix du corps. Cette croix du désir était la faim de notre rédemption, pour obéir à la volonté de son Père; et c'était pour lui une peine infinie de ne pas la voir accomplie. Comme Sagesse du Père, il voyait ceux qui participaient à son sang, et ceux qui n'y participaient pas par leur faute; et parce que ce sang était donné pour tous, il s'affligeait de l'aveuglement de ceux qui ne voulaient point y participer. Ce désir fut son supplice depuis sa naissance jusqu'à sa mort; mais quand il eut donné sa vie, son désir ne finit pas, mais seulement la croix du désir. Vous devez faire ainsi, vous et toute créature raisonnable; vous devez souffrir de corps et de désir, vous affligeant de l'offense de Dieu et de la damnation de tant d'âmes que nous voyons périr.

5. Il me semble, très-cher Père, qu'il est temps de rendre honneur à Dieu et de souffrir pour le prochain; il ne faut plus écouter, pour agir, l'amour-propre sensitif et la crainte servile, mais l'amour véritable et la sainte crainte de Dieu. Vous êtes maintenant préposé au temporel et au spirituel, et je vous prie, pour l'amour de Jésus crucifié, d'agir avec courage; procurez l'honneur de Dieu, quand vous le pourrez et autant que vous le pourrez, travaillant toujours, par vos conseils et votre secours, à détruire le vice et à glorifier la vertu. Quant à vos actes temporels, qui deviennent spirituels par une intention sainte, faites-les avec courage, poursuivant, autant que vous le pourrez, la paix et l'union dans tout ce pays (1); et pour cette œuvre sainte, s'il fallait donner la vie de votre corps mille fois, s'il était possible, il faudrait la donner. N'est-ce pas une chose bien triste, de nous voir en guerre avec Dieu par la multitude des péchés des inférieurs et des supérieurs. et par la révolte contre la sainte Église, de nous voir ainsi les armes à la main pour combattre les uns contre les autres, tandis que tout fidèle devrait s'apprêter à combattre les infidèles et les faux chrétiens! Nous accablons ainsi les serviteurs de Dieu de douleur et d'amertume, quand ils voient tant d'offenses mortelles pour les âmes qui périssent à cette occasion; et les démons

<sup>(1)</sup> Le cardinal d'Estaing suivit les conseils de sainte Catherine. Après avoir vaincu par les armes Barnabé Visconti, seigneur de Milan, il lui accorda la paix, et attacha les seigneurs d'Este au Saint-Siége en leur donnant la souveraineté de Ferrare moyennant un tribut annuel de mille florins.

se réjouissent de voir ce qu'ils voulaient voir. Il est bien de donner sa vie, à l'exemple du Maître de la vérité, et de ne pas s'arrêter aux honneurs ou aux persécutions du monde, qui voudrait nous faire souffrir et nous donner la mort du corps.

6. Je suis persuadée que si vous êtes revêtu de l'homme nouveau, du Christ, le doux Jésus, si vous ètes dépouillé du vieil homme, c'est-à-dire de la propre sensualité, vous vous conduirez avec zèle, parce que vous serez libre de la crainte servile. Sans cela, vous n'y parviendrez jamais, et vous tomberez de plus dans les défauts dont je vous ai parlé. Je comprends combien il vous est nécessaire d'être un cœur courageux, sans crainte servile et libre de tout amour de vous-même, puisque Dieu vous a placé à ce poste, qui ne demande qu'une sainte crainte. Je vous ai dit que ie désirais vous voir un homme courageux et sans crainte. J'espère de la Bonté divine qu'elle vous fera, à vous et à moi, la grâce d'accomplir sa volonté, votre désir et le mien. La paix, la paix, la paix, très-cher Père; pensez à vous et aux autres, et faites considérer au Saint-Père la ruine des âmes plutôt que celle des cités; car Dieu estime plus les âmes que les cités. Je finis: demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

# XXV. — AU CARDINAL PIERRE DE LUNE (1).

De l'amour de la vérité, qu'on arrive à connaître dans le sang de Jésus-Christ, à la lumière de la sainte foi. — Elle l'invite à travailler à la réforme de l'Église, et à supporter les murmures avec patience.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-révérend et très-cher Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir aimer sincèrement la douce vérité. C'est la vérité qui nous délivre, car personne ne peut rien faire contre la vérité; mais cette vérité ne peut s'acquérir parfaitement, si l'homme ne la connaît pas. En ne la connaissant pas, il ne l'aime pas; et en ne l'aimant pas, il ne trouve pas en lui et ne suit

<sup>(1)</sup> L'Espagnol Pierre de Lune avait été nommé cardinal en 1375 par Grégoire XI, qui l'avait mis en garde contre son ambition en lui disant: Caveas ne tua luna patiatur ecclipsim. Il connut sainte Catherine pendant son séjour à Avignon, et fut très-lié avec le bienheureux Raymond de Capoue. Il montra d'abord beaucoup de fermeté dans l'élection d'Urbain VI, et ne voulut pas se prêter aux hommages qu'on rendit au cardinal de Saint-Pierre pour ealmer les Romains, qui voulaient un Pape italien. Il disait tout haut: Non conflabo vitulum, nec flectam genua coram Baal. Unus est, et debet esse verus papa, et non duo. Cette première lettre est écrite après la violation de l'interdit de Florence, arrivée le 8 octobre 1377.

pas la vérité. Ainsi donc, nous avons besoin de la lumière de la très-sainte Foi; cette lumière est la pupille de l'œil de l'intelligence, avec lequel, lorsqu'il est éclairé par la sainte Foi, l'âme connaît la douce vérité de Dieu, voyant que Dieu ne veut véritablement autre chose que notre sanctification (1). Tout ce qu'il nous donne, ou tout ce qu'il permet en cette vie, n'a d'autre but que de nous sanctifier en lui. C'est ce qui prouve que Dieu ne veut pas autre chose de nous, qu'il nous a créés à son image et ressemblance pour que nous jouissions de lui et que nous participions à son bonheur éternel. C'est le sang de son Fils unique, répandu avec un si ardent amour; c'est ce sang qui nous a fait renaître à la grâce; car si Dieu n'avait pas vu et voulu notre bien, il ne nous aurait pas donné un semblable Rédempteur.

2. C'est donc dans ce sang que nous connaissons la vérité à la lumière de la très-sainte Foi, qui éclaire l'œil de l'intelligence. Alors l'âme s'embrase et se nourrit dans l'amour de cette vérité; et par amour de la vérité, elle préfèrerait la mort à l'oubli de la vérité. Elle ne tait pas la vérité quand il est temps de parler, car elle ne craint pas les hommes du monde; elle ne craint pas de perdre la vie, puisqu'elle est disposée à la donner par amour de la vérité. Elle craint Dieu seul. La vérité reprend hautement, parce que la vérité a pour compagne la sainte justice, qui est une perle précieuse qui doit briller en toute créature raisonnable, mais surtout dans un prélat. La vérité se tait quand il est temps de se taire; et en se taisant, elle crie par la patience, car elle n'ignore pas, mais elle discerne et elle connaît

<sup>(1)</sup> Ire Ép. aux Thessal., IV, 3.

où se trouve plus l'honneur de Dieu et le salut des ames. O très-cher Père, passionnez-vous pour cette vérité, afin que vous soyez une colonne dans le corps mystique de la sainte Église, où il faut répandre la vérité; car la vérité est en elle, et parce qu'elle est en elle, elle veut qu'elle soit administrée par des personnes qui en sont passionnées et éclairées, et non par des ignorants qui sont séparés de la vérité.

3. Il me semble que l'Église de Dieu a un extrême besoin de bons ministres; car le nuage de l'amourpropre a tellement augmenté dans les intelligences, que personne ne paraît pouvoir connaître la vérité. Les hommes ne l'aiment pas, parce qu'ils sont pleins de l'amour sensuel et particulier d'eux-mêmes; ils ne peuvent remplir leurs cœurs et leur affection de l'amour de la vérité; et c'est ainsi que la fable et le mensonge abondent sur les lèvres de ceux qui devraient annoncer la vérité. Je puis, mon très-cher Père, vous assurer que les choses en sont ainsi; car dans le lieu où je me trouve (1), sans parler des séculiers, dont beaucoup sont méchants, et peu sont bons, les religieux, les clercs, et surtout les Frères Mendiants, qui sont chargés par la douce Épouse du Christ d'annoncer et de répandre la vérité, l'oublient et l'outragent du haut de la chaire. Ce sont sans doute mes péchés qui en sont cause. Je dis cela pour l'interdit qu'ils ont violé. Nonseulement ils ont fait le mal, mais ils enseignent qu'on peut célébrer les Offices en toute sûreté de conscience. et que les séculiers peuvent y assister; ils disent que ceux qui n'y vont pas commettent un péché. Ils ont fait

<sup>(1)</sup> Sainte Catherine était alors à Florence.

tomber ainsi le peuple dans un tel désordre, que c'est une douleur d'y penser, et surtout de le voir (1). Ce qui les fait parler et agir de la sorte, c'est la crainte servile des hommes, le désir de leur plaire et de recevoir des offrandes. Hélas! hélas! je meurs, et je ne puis cependant mourir, en voyant abandonner la vérité à ceux qui devaient mourir pour elle.

- 4. Aussi je veux, mon doux Père, que vous vous passionniez pour la vérité. Vous avez saintement commencé, en reconnaissant que l'Épouse du Christ avait besoin d'un saint et bon pasteur, et vous avez agi sans crainte en toute occasion. Pour que votre persévérance soit couronnée de succès, je vous prie de faire toujours retentir la vérité à l'oreille du Christ de la terre, afin qu'il réforme son Épouse dans la vérité. Dites-lui avec fermeté qu'il la réforme par de bons et saints pasteurs, réellement et en vérité, non pas seulement avec de simples paroles, car ce qu'on dit sans agir ne sert de rien. S'il ne donne pas de bons pasteurs, il ne pourra jamais accomplir le désir qu'il a de réformer l'Eglise.
- 5. Qu'il veuille donc, par amour pour Jésus crucifié, s'appliquer avec espérance et douceur à déraciner les vices et à faire fleurir la vertu autant qu'il le pourra; qu'il lui plaise de pacifier l'Italie, afin qu'avec une belle armée enròlée sous l'étendard de la Croix, nons puissions nous sacrifier à Dieu pour l'amour de la vérité. Priez-le qu'il ne laisse jamais les fautes impunies, surtout celles de ceux qui outragent la sainte Foi par

<sup>(1)</sup> Le 8 octobre, jour de sainte Reparata, fête patronale de la cathédrale de Florence, le peuple força les prêtres et les religieux à ouvrir les églises et à célébrer les Offices malgré l'interdit, en imposant de fortes amendes à tous ceux qui n'obéiraient pas.

amour d'eux-mêmes. Qu'il s'entoure de serviteurs de Dieu capables de l'aider à porter son fardeau. S'il veut guérir la corruption que cause le désordre, il faut que lui, vous et les autres, vous supportiez les persécutions et les coups de la langue des hommes. Mais si vous aimez la vérité, avec la perle précieuse de la justice, enchâssée dans la miséricorde, en n'imposant à personne au delà de ses forces, ne vous inquiétez de rien, ne tournez jamais la tête en arrière pour regarder la charrue, mais soyez constants et persévérants jusqu'à la mort. Si vous connaissez et si vous aimez la vérité, vous ne craindrez pas la peine; vous y trouverez, aucontraire, votre bonheur. Mais si vous n'avez pas le doux et pur amour de la vérité, votre ombre seule vous fera peur. Aussi, en voyant qu'il n'y avait pas d'autre route, je vous ai dit que je desirais vous voir l'ami fidèle de la vérité. Je vous demande donc, par amour pour Jésus crucifié et pour ce doux sang répandu avec tant d'ardeur, de devenir l'époux de la vérité, afin d'accomplir la volonté de Dieu en vous et le désir de mon âme, qui souhaite vous voir mourir pour la vérité. Je finis; demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

## XXVI. — AU CARDINAL PIERRE DE LUNE.

LETTRE ÉCRITE EN EXTASE (1).

Du zèle pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes. — Elle le presse de faire tous ses efforts pour apaiser les différends qui s'élevaient entre le Pape et les cardinaux.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-cher Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir comme une colonne inébranlable dans le jardin de la sainte Église. Que je vous voie dépouillé de cet amour-propre qui affaiblit toute créature raisonnable, et riche de ce seul amour véritable qui est fondé sur la pierre vive, sur le Christ, le doux Jésus, en suivant toujours ses traces. Dans cet amour, l'âme se fortifie, parce qu'elle a consumé tout ce qui l'affaiblissait. Non-seulement elle est forte pour elle-même, mais elle communique souvent sa force au prochain. Oui, vous pouvez fortifier les autres, vous et vos semblables, lorsque vous donnez à ceux qui vous sont soumis et aux autres séculiers l'exemple d'une sainte et honnète

<sup>(1)</sup> Cette lettre fut écrite après l'élection d'Urbain VI, faite le 9 avril 1378. Le conflit entre le Pape et les cardinaux était déjà commencé.

vie, et une doctrine fondée sur la vérité. C'est par la doctrine et la bonne vie que l'homme montre qu'il est exempt de faiblesse, et fort contre ses trois principaux ennemis, c'est-à-dire contre le démon, en ne suivant pas sa malice; contre le monde, en ne suivant pas ses vanités, et en refusant ses honneurs et ses plaisirs; contre sa propre fragilité, et contre la chair, qu'il a foulée aux pieds de son affection et à la lumière de la raison, en ne recherchant pas avec une délicatesse déréglée les jouissances du corps et les aliments délicats, et en se mortifiant, au contraire, par la pénitence, les jeûnes, les veilles, l'humble et continuelle prière. Par ce moyen, elle ne se laisse pas commander par la chair fragile, mais par la raison, comme nous devons le faire, afin que l'âme soit maîtresse, comme elle doit l'être, et que les sens soient esclaves.

- 2. C'est certainement une honte et une grande confusion pour l'homme, de ne pas jouir d'une liberté si parfaite que personne ne puisse en dépouiller son âme, et de devenir le misérable serviteur et l'esclave de ces trois ennemis qui le réduisent à rien, en le privant de la vie de la grâce. Ceux qui sont forts sont libres, parce qu'ils sont délivrés des mains de leurs ennemis, et qu'ils ont armé la cité de l'âme d'une troupe de vraies et solides vertus. Oh! combien doucement vivent ceux-là, qui ont le zèle de l'honneur de Dieu et du salut des âmes, qui fortifient le prochain et l'encouragent par leur vertu! Cette vertu les dépouille de l'amour d'eux-mêmes qui les affaiblissait, et c'est pourquoi j'ai dit que celui qui devient fort peut fortifier souvent son prochain.
  - 3. Aussi je veux, très-cher Père, que vous soyez

une colonne ferme et inébranlable, que vous ne soyez influencé ni par ce que le monde peut donner, ni par les persécutions que peuvent soulever les clercs dans le corps mystique de la sainte Église. Si vous n'êtes pas dépouillé de l'amour de vous-même, il est certain que vous serez faible, et que votre faiblesse vous réduira au néant. Aussi mon âme désire vous voir si fort, que rien ne vous arrête, et que vous puissiez prêter aide et secours aux faibles. Donnez, donnez du sang du Christ à votre ame, afin que tout enivrée, elle coure sur le champ de bataille pour combattre avec courage. Que la mémoire s'emplisse de ce précieux sang; que l'intelligence y voie et comprenne la sagesse du Verbe, le Fils unique de Dieu, qui a vaincu par le sang notre malice et la malice de l'antique serpent, en revêtant l'amorce de notre humanité; que la volonté s'élance, tout enivrée du sang du Christ, où elle trouve l'abîme de sa charité; qu'elle l'aime, et qu'elle l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, jusqu'à la mort, ne pensant jamais à elle, mais seulement à Jésus crucifié. Qu'elle s'asseye à la table de la Croix, et qu'elle y prenne la nourriture des âmes pour l'honneur de Dieu, en souffrant avec patience jusqu'au dernier soupir, en portant les défauts du prochain devant Dieu avec une grande compassion, et en acceptant avec résignation l'injustice qui nous est faite. Agissons aiusi, très-cher Père, car c'est le moment.

4. Il me semble que j'ai entendu dire que la discorde naissait entre le Christ de la terre et ses disciples. J'en éprouve une douleur inexprimable, par la seule crainte que j'ai de l'hérésie. J'ai bien peur qu'elle ne vienne à cause de mes péchés; et je vous conjure par ce glorieux

et précieux sang qui a été répandu avec un si ardent amour, que vous ne vous sépariez jamais de la vertu et de votre chef (1). Je vous prie de supplier le Christ de la terre de faire promptement la paix; car il serait trop dur d'avoir à combattre au dedans et au dehors; qu'il dispose les voies pour y réussir. Dites-lui qu'il se prépare de bonnes colonnes, maintenant qu'il est sur le point de créer des cardinaux; que ce soient des hommes courageux, qui ne craignent pas la mort, mais qui soient prèts à souffrir pour l'amour de la vérité et pour la réforme de l'Église, jusqu'à la mort, et à donner leur vie, s'il le faut, pour l'honneur de Dieu.

5. Hélas! hélas! ne perdez pas le temps, et qu'il n'attende pas, pour appliquer le remède, que la pierre lui tombe sur la tête. Hélas! que mon âme est à plaindre! tout le reste, la guerre, le déshonneur et les autres tribulations ne me semblent qu'une paille, une ombre, en comparaison de ccci. Oui, je vous assure, je tremble à cette seule pensée, surtout depuis qu'une personne m'a fait comprendre que cette affaire était plus grave et plus dangereuse que la guerre elle-même. Je vous dis qu'il semblait que le cœur et la vie allaient lui manquer. Elle invoquait et suppliait la miséricorde divine de prévenir tant de maux, et elle désirait que son corps répandît son sang par la violence d'un saint désir; il ne lui semblait pas qu'une sueur ordinaire fût suffisante; elle eût voulu une sueur de sang, et elle eût été contente de voir son corps détruit.

<sup>(1)</sup> Cette prière semble être une prophétie de la chute du cardinal Pierre de Lune. Sainte Catherine avait annoncé les malheurs du schisme au bienheureux Raymond pendant son séjour à Pise, en 1375. — C'est d'elle-même qu'elle parle dans le paragraphe suivant. (Vie de sainte Catherine, p. 11, ch. 10.)

6. Je crois, mon très-cher Père, qu'il vaut mieux me taire que de parler sur ce sujet; mais je vous prie, autant que je le sais et que je le puis, de supplier le Christ de la terre et les autres, de faire sur-le-champ cette paix, et de prendre, pour y arriver, tous les moyens possibles pour honorer Dieu, réformer la sainte Église et apaiser ce scandale; et si cependant il arrivait, fortifiez-vous dans la vertu avec des hommes vertueux, afin de pouvoir résister, en chassant les ténèbres et en restant dans la lumière. Je ne doute pas que Dieu ne le fasse par son infinie miséricorde, qu'il ne dissipe les ténèbres et l'infection de son Épouse, et qu'il ne lui rende son parfum et la lumière quand il plaira à son infinie et ineffable bonté. C'est ce qui console et réjouit mon âme; sans cela, je crois que je mourrais de douleur. Soyez donc courageux et ferme comme une colonne inébranlable. Je prierai et je ferai prier Dieu pour qu'il en soit ainsi. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Pardonnez, mon Père, à ma présomption, si j'ose parler ainsi; que l'amour et la douleur m'excusent devant vous. Doux Jésus, Jésus amour.

## XXVII. — AU CARDINAL JACQUES ORSINI (1).

De la divine charité, et de la route que Jésus-Christ nous a enseignée par ses souffrances et par sa mort.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

- 1. Très-cher et très aimé Père dans le Christ Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir lié dans les liens d'une divine et très ardente charité. C'est cette charité qui a porté Dieu à nous tirer de lui-mème, c'est-à-dire de son infinie sagesse, pour que nous soyons heureux, et que nous participions à son bonheur suprème. C'est ce lien qui, lorsque l'homme eut perdu la grâce par son péché, unit et lia Dieu à la nature humaine et le greffa sur nous. Car la vie a été greffée sur la mort; nous étions morts, et son union nous a donné la vie. Dès que Dieu fut ainsi greffé sur l'homme, l'Homme-Dieu courut, tout embrasé
- (1) Jacques Orsini, fils du comte de Nole, fut nommé cardinal par Grégoire XI, en 1371. Il se rendit à Avignon pour recevoir le chapeau, et s'arrèta à Sienne le 13 octobre de la même année. C'est alors sans doute qu'il fit connaissance de sainte Catherine. Il suivit le Pape à Rome, et fit partie du conclave qui nomma son successeur. Il espéra un instant être choisi comme doyen des cardinaux diacres; il couronna Urbain VI; mais il pencha ensuite vers le schisme, sans formellement se prononcer. Il mourut le 15 août 1379.

d'amour, à la mort ignominieuse de la Croix. C'est sur cet arbre que voulut être greffé le Verbe incarné, et il a été attaché sur la Croix par l'amour et non par des clous, qui n'auraient pas suffi à retenir l'Homme-Dieu. Le doux Maître est monté sur ce siége pour nous enseigner la doctrine de la vérité; et l'âme qui la suit ne peut tomber dans les ténèbres. Il est la voie qui conduit à cette école, c'est-à-dire à l'imitation de ses œuvres. Il l'a dit lui-même: « Je suis la voie, la vérité, la vie (1), » et c'est ainsi qu'il est véritablement Père.

- 2. Celui qui suit ce Verbe à travers les injures, les mépris, les opprobres, les peines, les tourments, avec la vraie et sainte pauvreté, avec l'humilité et la douceur à supporter les injures et les peines, avec une sincère et inaltérable patience, celui qui écoute le Maître qui est la voie parce qu'il l'a faite et observée le premier, celui-là rend toujours le bien pour le mal, car c'est là sa doctrine. Vous voyez bien avec quelle patience il a supporté nos iniquités: il paraît ne pas les voir; et cependant quand viendra l'heure de la mort, il montrera qu'il les a bién vues, puisque toute faute sera punie et toute vertu récompensée. Il entendait avec une admirable patience les injures qu'on lui adressait sur la Croix, il entendait le cri des Juifs qui criaient : Crucifiez le , ou bien : Qu'il descende de la croix; et il disait: Pardonnez-leur, mon Père; mais il restait immobile quand on lui disait de descendre. Il persévéra jusqu'à la fin, et cria avec une joie sublime: Tout est consommé, Consummatum est.
- 3. Il semble que ce soit là un cri de tristesse; mais c'est le cri de joie de l'âme consumée et brûlée dans le feu

<sup>(1)</sup> S. Jean, xiv, 6.

de la divine charité du Verbe incarné, le Fils de Dieu. Il semble que le doux Jésus veut dire : J'ai consommé et accompli tout ce qui est écrit de moi; j'ai consommé la peine du désir que j'avais de racheter le genre humain. Je suis dans la joie et dans l'allégresse parce que j'ai consommé cette peine et satisfait la volonté manifeste de mon Père, que je désirais tant accomplir. O doux Maître, comme vous nous avez bien enseigné la voie et la doctrine! Comme vous nous avez bien dit la vérité, en nous apprenant que vous étiez la voie, la vérité, la vie! Celuilà qui suit cette voie et cette doctrine ne peut avoir en lui la mort, mais il reçoit la vie éternelle. Ni le démon, ni les créatures, ni l'injure ne peuvent la lui enlever si sa volonté n'en est pas complice. Que l'orgueil de l'homme rougisse donc de cette complaisance et de cet amour qu'il a pour lui-même, en voyant la bonté de Dieu si grande en lui, tant de grâces et tant de bienfaits reçus sans mérite et par grace; et il semble que l'homme insensé ne voie pas cette ardeur, cette flamme. Si nous n'étions pas de pierre, nous devrions en être brisés.

4. Hélas, hélas! infortunée que je suis, la seule cause de ce malheur, selon moi, c'est que l'œil de l'intelligence ne veut pas s'élever sur l'arbre de la Croix, où paraissent ces flammes d'amour si douces et si pénétrantes, et cette doctrine si féconde en fruits qui donnent la vie. C'est de là que viennent ses largesses, car sa générosité a ouvert et déchiré son corps; il s'est immolé lui-même, il nous a fait un bain et un baptème de son sang, et nous pouvons, nous devons user chaque jour avec un grand amour et une continuelle reconnaissance de ce baptème; car de même que le baptème de l'eau purifie l'âme du péché originel et lui donne la

grâce, de même ce sang lavera nos iniquités; il apaisera l'impatience, calmera l'injure et l'effacera de l'esprit qui ne cherchera pas à la venger, et l'âme recevra la plénitude de la grâce qui mène par la voie droite.

- 5. Aussi je dis que l'àme, en voyant cela, ne peut s'empêcher de se renoncer parfaitement et de tuer cette volonté perverse des sens qui se révolte contre elle et contre son Créateur; elle se passionnera pour l'honneur de Dieu et pour le salut de la créature. Elle ne fera plus attention à elle-même, mais elle fera comme l'homme qui aime: son cœur et son affection ne se reposent pas en lui, mais dans l'objet de son amour. Et l'amour a tant de puissance, que de celui qui aime et de celui qui est aimé, il ne fait qu'un cœur et qu'une àme; ce qui est aimé de l'un est aimé de l'autre, car s'il y avait quelque division, l'amour ne serait pas parfait; et j'ai souvent remarqué que quand nous aimions une chose, ou pour notre utilité, ou pour le plaisir que nous y trouvons, on ne s'arrête pas pour l'obtenir aux affronts, aux injures, aux peines qu'il faut supporter, on ne regarde pas à la fatigue, mais on cherche tous les moyens de remplir la volonté de la chose qu'on aime.
- 6. O mon très-cher Père! ne nous laissons pas couvrir de honte par les enfants des ténèbres. Car ce serait une grande confusion pour les enfants de la lumière, pour les serviteurs de Dieu qui sont choisis et tirés du monde pour être des fleurs et des colonnes dans le jardin de la sainte Église. Vous devez être une fleur embaumée et non infecte, vous devez être revêtu de la blancheur de la pureté, avec le parfum de la patience et d'une ardente charité; vous devez être généreux, libéral, et non pas avare, imitant la Vérité suprême, qui a

donné sa vie avec générosité. C'est ce parfum que vous devez offrir à la douce Épouse du Christ, qui se repose dans ce jardin. Oh! que cette aimable Épouse se plaît dans ces douces et solides vertus! Celui-là est son fils légitime, elle le nourrit sur son sein, en lui donnant le lait de la divine grâce qui est bonne et suffisante pour nous donner la vie de l'éternelle union de Dieu. Aussi le Christ dit au cher Paul: « Paul, ma grâce te sussit (1). » Je dis que vous êtes une colonne placée pour garder le lieu de cette Épouse, et vous devez par conséquent être fort et non faible; car une chose faible, le moindre vent la fait tomber, qu'il vienne de la tribulation ou de l'injure qu'on reçoit, ou bien de la trop grande prospérité, des honneurs ou des plaisirs du monde. Je veux donc que vous soyez fort, parce que Dieu vous a fait une colonne de la sainte Église.

7. Et quel est le moyen de fortifier notre faiblesse? c'est l'amour. Mais tout amour n'est pas propre à nous fortifier: ce n'est pas l'amour de la fortune, des richesses, pas plus que l'orgueil, la colère, la haine de ceux qui nous font injure; ce n'est pas l'amour d'aucune chose créée en dehors de Dieu. Un semblable amour, non-seu-lement ne nous donne pas la force, mais il nous ôte au contraire celle que nous avons. Cet amour est si pauvre et si misérable, qu'il conduit l'homme à la plus honteuse servitude qu'il puisse y avoir; il le rend le serviteur et l'esclave du néant, et lui ôte sa dignité et sa grandeur. Il est bien juste qu'il en soit puni, car il s'est éloigné lui-mème de Dieu. Nous n'avons donc d'autres choses à faire que de placer notre affection, notre désir, notre amour

<sup>(1)</sup> H° Ép. aux Cor., xII, 9 — Sainte Catherine avait une tendre dévotion pour saint Paul, qu'elle appelait Paoluccio, ou Paoloccio.

dans un être plus fort que nous, c'est-à-dire en Dieu, où nous trouvons toute force. C'est notre Dieu qui nous a aimés sans être aimé. Aussi, dès que l'âme a trouvé et goûté un si doux amour, plus fort que tout ce qui est fort, elle ne peut plus rechercher et désirer autre chose que lui. Hors de lui, elle ne demande et ne vent rien; elle est forte parce qu'elle est appuyée et fixée sur une chose ferme et inébranlable. Elle ne change jamais quoi qu'il arrive, et elle suit toujours les traces et les mouvements de Celui qu'elle aime. Comme elle n'a qu'un cœur et qu'une volonté avec lui, elle voit parfaitement que le Christ a aimé la peine et l'humiliation, tout Fils de Dieu qu'il était; il a été, parmi les hommes, un Agneau humble, doux et méprisé.

8. Aussi ses serviteurs se réjouissent de suivre cette voie, ils fuient et détestent tout ce qui lui est contraire. Ils sont devenus une même chose avec lui, et ils aiment ce que Dieu aime, et détestent ce que Dieu déteste. Ils reçoivent une force si grande, que rien ne peut leur nuire. Ils sont comme de vrais chevaliers qui voient les plus grandes tempètes sans s'en inquiéter. Ils ne craignent rien, parce qu'ils ne se confient pas en eux-mêmes; ils ont mis toute leur espérance, toute leur foi en Dieu, qu'ils aiment, parce qu'ils voient qu'il est fort, qu'il veut et qu'il peut les secourir. Ils disent alors avec une grande humilité, comme saint Paul: « Je puis tout par Jésus crucifié qui est en moi et me fortifie (1). » Ne dormez donc plus, mon Père, car vous êtes une colonne faible par vous-même; mais unissez-vous à l'arbre de la Croix; liez-vous par l'amour, par une charité

<sup>(1)</sup> Ép. aux Philipp., 1v, 13.

ineffable et sans bornes avec l'Agneau immolé qui verse son sang de toutes les parties de son corps. Que nos cœurs se brisent; plus de dureté, plus de négligence, car le temps ne dort pas, mais il poursuit son cours. Demeurons avec Dieu par l'amour et le saint désir, et nous n'aurons plus rien à craindre.

9. Le saint et doux remède de l'âme, c'est de reconnaître son néant, c'est de voir toujours que le péché seul vient d'elle, et que tout le reste vient de Dieu. Quand elle se connaît et qu'elle connaît Dieu, elle connaît sa bonté sur elle; et la connaissant, elle l'aime et elle se déteste, non pas comme créature, mais comme rebelle à son Créateur. En partant de cette sainte et vraie connaissance, elle ne se trompe pas de route, mais elle marche avec courage, car elle est unie et transformée en Celui qui est la voie, la vérité, la vie; et elle est si forte, que ni le démon, ni la créature ne lui peuvent ôter sa force, parce qu'elle est devenue une même chose avec lui. Tout mon désir est de vous voir dans ces doux et puissants liens, et un des signes principaux qui montrent que nous sommes les amis et les disciples du Christ, c'est de rendre le bien pour le mal. Si nous ne le faisons pas, nous sommes en état de damnation. Le faire est agréable à Dieu en toute créature, mais surtout en ceux qui sont, comme vous, dans la sainte Église, des miroirs où les séculiers doivent regarder. Nous devons bien considérer que l'injure que nous faisons à Dieu, qui est infini, est plus grande que celle qui nous est faite par la créature, qui est finie. Et nous voulons cependant qu'il nous pardonne et qu'il fasse la paix avec nous, nous désirons qu'il ne paraisse pas voir nos offenses. Nous devons faire de même pour nos ennemis: je vous le

demande et je vous en conjure de la part de Jésus crucifié, faites-le pour l'honneur de Dieu et pour votre salut. Je n'en dis pas davantage: pardonnez à mon ignorance, c'est l'abondance du cœur qui fait trop parler la langue. Je vous prie, au nom de cet amour ineffable, d'être dans l'Église un valeureux champion, cherchant toujours l'honneur de Dieu, son exaltation, et non la vôtre, comme ceux qui tuent et dévorent les âmes. Appliquezvous à faire tout ce que vous pourrez, et priez le Saint-Père de venir sans tarder davantage. Encouragez-le à lever l'étendard de la très-sainte Croix contre les infidèles, parce que la guerre que se font les chrétiens sera détournée sur eux. Ne craignez rien de ce que vous verrez arriver; car le secours de Dieu est près de nous. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

# XXVIII. — AU CARDINAL JACQUES ORSINI.

Elle l'exhorte à devenir une ferme colonne de l'Église, et à travailler au salut des ames. — Elle le prie d'engager le Souverain Pontife à faire la paix avec les rebelles, pour porter ensuite la guerre chez les infidèles.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-cher et très-aimé Frère dans le Christ Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir une colonne ferme et inébranlable placée dans le jardin de la sainte Église pour résister aux vents contraires qui soufflent de tous côtés. Si elle n'est pas fondée sur la pierre, elle tombera, et il faut que ce fondement soit bien profond; car s'il ne l'était pas, la colonne serait faible. O mon Père dans le Christ Jésus! vous êtes une colonne qui doit avoir pour base l'humilité, et cette humilité s'acquiert dans la vraie connaissance de soi même. Car l'homme se laisse aller à l'orgueil, parce qu'il ne se connaît pas; s'il connaissait son néant, il ne tomberait pas dans l'orgueil. L'être qu'il a, il l'a reçu de Dieu seul. Nous n'avons jamais demandé à Dieu qu'il nous créàt. Il y a été poussé par le feu de sa divine charité, par l'amour qu'il a eu pour sa créature; en la regardant en lui-même, il s'est passionné pour sa beauté et pour l'œuvre de ses mains. De même, l'ame qui regarde en soi y trouve la bonté de Dieu, et elle l'embrase tellement d'amour, qu'elle ne peut plus aimer et désirer que Dieu, en qui elle a trouvé une bonté sans bornes. Elle voit qu'elle est la pierre où est fixé l'étendard de la très-sainte Croix : le rocher et les clous n'auraient pu le tenir sans la force de l'amour que Dieu avait pour l'homme.

- 2. Je me rappelle ce qui fut dit à une servante de Dieu qui s'écriait dans l'ardeur qu'elle ressentait : « O mon Seigneur! si j'avais été la pierre et la terre où fut plantée votre Croix, quelle grâce j'aurais eue de recevoir votre sang qui coulait de la Croix! » La douce et suprême Vérité lui répondait : « Ma fille bien-aimée , toi et les autres créatures raisonnables, vous étiez la pierre qui me reteniez, car ce ne pouvait être que mon amour pour vous, toute autre chose était incapable de me retenir, moi l'Homme-Dieu. » Qu'ils rougissent donc ces pauvres cœurs misérables et ambitieux livrés tout entiers aux choses grossières de cette vie ténébreuse, aux grandeurs, aux honneurs et aux délices du monde. Ceux-là ont pour seul fondement l'amour d'eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas supporter la fatigue et suivre la voie des opprobres, des abaissements et de la pauvreté volontaire qu'a suivie le bon et doux Jésus.
- 3. Je vous dis, mon très-cher Frère, que celui-là ne résiste pas, le moindre vent le jette par terre; car son fondement, c'est-à-dire son amour est placé dans des choses vaines, légères et transitoires qui passent et fuient comme le vent. Vous voyez bien qu'en dehors de Dieu rien n'est solide; si c'est la vie, elle disparaît; de la vie nous allons à la mort, de la santé à la maladie, de

l'honneur à la honte, de la richesse à la pauvreté; tout passe, tout se précipite. Oh! combien se trompe celui qui met son affection en ces choses! il l'y met parce qu'il s'aime lui-même'd'un amour sensuel, il aime ce qui flatte cette partie grossière de lui-même; mais il ne s'aime pas d'un amour raisonnable fondé sur la vertu. Car s'il s'aimait par raison et par vertu, et non pas avec l'amour de lui-même et du monde, en se cherchant et en cherchant les créatures plus que Dieu, il ne perdrait rien quand tout vient à lui manquer; il n'en ressentirait aucune peine, car il n'aurait pas cet amour qui seul fait souffrir ceux qui aiment hors de Dieu: mais il ne souffre pas celui qui s'aime et qui aime les créatures dans la connaissance solide et véritable de son Créateur. Il voit bien que c'est Dieu qui lui donne ou lui ôte les choses spirituelles ou temporelles, en voulant uniquement notre hien et notre sanctification

4. Alors, avec cette lumière et cette connaissance qu'il a acquise de lui, de la bonté de Dieu, et de son ineffable charité, il s'humilie profondément par la haine et le mépris de lui-même. Il naît en lui une patience qui le soutient dans les peines, les injures, les affronts, parce qu'il est content de souffrir, en pensant qu'il s'est révolté contre son Créateur. Ses fondements sont solides, il est devenu une pierre ferme établie sur la pierre qui est le Christ Jésus, dont il suit les traces; et il ne peut rechercher, aimer et vouloir que ce que Dieu aime, et détester ce que Dieu déteste: il reçoit alors tant de joie, de force et de consolation, que rien au monde, ni le démon, ni les créatures, ne peut l'affaiblir ou lui causer quelque amertume; car là où est Dieu, se trouvent tous les biens. Que notre cœur ne se sépare donc pas de tant d'amour;

plus de négligence et d'aveuglement, suivez l'Agneau immolé sur le bois de la très-sainte Croix: autrement, très-cher Père, vous qui êtes une colonne placée pour aider et soutenir autant que vous le pourrez la douce Épouse de l'Agneau, vous tomberiez du rang où il vous a mis, non à cause de votre mérite, mais à cause de sa bonté, pour que vous l'honoriez et que vous serviez le prochain. Nourrissez-vous, nourrissez-vous des âmes, qui ont été sa nourriture.

5. Vous voyez bien que depuis que nous avons perdu la grâce par le péché de notre premier père, la volonté du Père éternel ne s'accomplit pas en nous; car il ne nous avait pas créés pour une autre fin que celle de posséder et de contempler sa beauté, ce qui est la vie sans la mort; cette volonté ne s'accomplit pas. Poussé par l'ardent amour qui l'avait porté à nous créer, il a voulu nous montrer qu'il ne nous avait pas faits pour une autre fin; il trouva le moyen d'accomplir cette volonté, il nous donna par amour le Verbe son Fils unique, et il punit sur lui notre faiblesse et notre iniquité. O doux feu d'amour! d'un seul coup vous avez puni le pécheur sur vous-même, en souffrant la mort et la passion, en vous abreuvant d'opprobres, de mépris, d'outrages, pour nous rendre l'honneur que nous avions perdu par le péché; et vous avez ainsi apaisé la colère de votre Père, en subissant vous-même sa justice; vous avez expié pour moi l'injure faite à votre Père éternel, vous avez apaisé une grande guerre. Le doux et tendre Paul a bien dit vrai : « Le Christ est notre paix , le Médiateur qui est venu faire la paix entre Dieu et l'homme (1). »

<sup>(1)</sup> Ire Ép. à Timoth., 11, 5.

C'est là le doux, l'aimable moyen que Dieu a pris pour nous faire atteindre le but de notre création; il l'a montré par ses œuvres: malgré ce qui a été fait et ce qui se fait tous les jours, il nous a donné de grandes preuves d'amour; et l'ame le comprendra, si elle regarde en elle-même comment tout a été fait pour elle.

- 6. Oui, que la cité de notre âme se rende et cède au feu de l'amour, si elle résiste aux autres moyens. Hélas! hélas! ne dormez plus, vous et les autres champions de la sainte Église. Ne vous attachez plus aux choses passagères, mais attachez-vous au salut des âmes. Vous voyez bien que le démon travaille sans cesse à dévorer les brebis si chèrement rachetées, et tout le mal vient des mauvais pasteurs qui dévorent les âmes. Pensez-y pour l'amour de Dieu, et travaillez autant que vous le pourrez avec votre bien-aimé Christ de la terre, à établir de bons pasteurs et de bons maîtres. O Dieu amour! ne nous faites plus languir et mourir, nous et les autres serviteurs de Dieu; mais appliquez-vous à nous montrer autant que vous le pourrez, que vous avez faim de l'honneur de Dieu et du salut des âmes, non-seulement pour les chrétiens, mais encore pour les infidèles. Priez le Christ de la terre qu'il se hâte d'élever sur eux l'étendard de la sainte Croix. Ne craignez aucune guerre, aucune révolte, mais agissez avec courage, parce que ce sera le moyen d'arriver à la paix.
- 7. Au sujet de la guerre que vous avez avec les membres corrompus qui sont révoltés contre leur chef, je vous prie, pour l'amour de Jésus crucifié, de demander au Saint-Père qu'il veuille bien se réconcilier et faire la paix avec eux, en y employant tous les moyens que réclamera le bien de la sainte Église; cela vaut mieux

que de l'obtenir par la guerre. Tout en reconnaissant les torts qu'ils ont eus, nous devons toujours choisir ce qui offre le plus d'avantages. Je vous en conjure autant que je le sens et que je le puis, afin que nous allions ensuite courageusement donner notre vie pour le Christ. Je termine: soyez une ferme colonne appuyée sur le Christ, la pierre inébranlable. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu; pardonnez à ma présomption, si j'ose vous écrire: que mon excuse soit l'amour que j'ai pour la douce Épouse de Jésus et pour notre salut. Doux Jésus, Jésus amour.

### XXIX. — AU CARDINAL DE PORTO

# PIERRE CORSINI (1).

Elle l'exhorte à être un agneau par l'humilité, et un lion par la force, en imitant Jésus-Christ, par lequel nous participons aux trois personnes divines. — Elle le prie d'aimer le Souverain Pontife, et de presser son retour et le commencement de la croisade.

## AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-cher et très-révérend Père et frère dans le Christ Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir un agneau humble et doux, à l'exemple de l'Agneau sans tache, qui fut si humble et si doux, qu'on ne l'entendit jamais proférer une seule plainte. Semblable à l'agneau qui ne se défend pas, il se laissa conduire à la boucherie de la très-sainte et très-dure Croix. O inestimable feu d'amour! vous nous avez donné votre chair pour aliment, et votre sang pour breuvage. Vous êtes l'Agneau qui a été préparé aux flammes d'une ardente charité. Je ne vois pas d'autre moyen, mon Père, pour pouvoir acquérir la

<sup>(1)</sup> Ce cardinal était de Florence, et de la famille des Corsini. Grégoire XI l'avait élevé à la pourpre en 1370. Il suivit malheureusement le parti des cardinaux français séparés d'Urbain VI.

vertu, que de fixer les yeux de votre âme sur cet Agneau, parce qu'en lui nous trouvons l'humilité sincère et profonde, avec une grande douceur et patience. Quoiqu'il soit Fils de Dieu, il ne vient pas et ne se pose pas comme roi, parce que l'orgueil et l'amour-propre ne sont pas en lui; il vient comme un vil esclave; il ne se cherche pas pour lui, mais il veut rendre à Dieu honneur et gloire, et à nous la vie que nous avions perdue par le péché; et cela, il le fait seulement par amour et pour accomplir la volonté du Père sur nous! Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance uniquement pour qu'il jouisse de lui dans la vie éternelle. Par la rébellion de l'homme contre Dieu, la voie avait été rompue, et la douce volonté de Dieu qui lui avait fait créer l'homme ne s'accomplissait pas, car il n'a été créé que pour avoir la vie éternelle.

2. Dieu, pressé par cette charité pure et sans borne qui nous avait fait créer, nous donna, pour accomplir sa volonté en nous, le Verbe son Fils unique; et le Fils de Dieu, s'oubliant lui-même pour satisfaire cette douce volonté, se fit médiateur entre Dieu et l'homme, et termina cette grande guerre par la paix, parce que l'humilité a triomphé de l'orgueil du monde ; ce qui lui a fait dire: Réjouissez-vous, j'ai vaincu le monde, c'est-àdire l'orgueil de l'homme. Il n'y a personne de si orgueilleux et de si impatient, qui ne devienne humble et doux en considérant un si grand abaissement, un si grand amour, en voyant Dieu humilié jusqu'à nous. Aussi les saints et les vrais serviteurs de Dieu, pour s'acquitter envers lui, se sont toujours humiliés. Ils rapportent toute louange et toute gloire à Dieu, et ils reconnaissent que tout ce qu'ils ont vient uniquement

de sa bonté; ils voient leur néant, et ce qu'ils aiment, ils l'aiment en Dieu. Ils sont dans les honneurs quand Dieu le veut; mais plus ils sont grands, plus ils s'humilient et connaissent leur néant. Celui qui se connaît s'humilie, ne lève pas la tête et ne s'enfle pas d'orgueil; mais il s'abaisse et reconnaît la bonté de Dieu qui agit en lui. Il acquiert ainsi la vertu de la charité et de l'humilité. L'une est la nourrice et la gouvernante de l'autre; et sans ces vertus, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Hélas! hélas! quel sera l'insensé qui n'aimera pas, en se voyant aimé, et qui ne se dépouillera pas de l'amour-propre pervers, qui est le principe et la racine de tout notre mal. Je ne puis croire qu'il y ait quelqu'un d'assez endurci pour ne pas aimer en se voyant aimé, à moins qu'il ne se prive de la lumière par l'amour-propre.

3. Quel est le signe de celui qui aime? Ce signe évident, demandez-le et voyez-le dans saint Jérôme, qui occupait votre rang. Il mortifiait sa chair par les jeunes, les veilles, la prière; il tuait en lui l'orgueil par des vêtements toujours pauvres, et il mettait tout son zèle, non pas à chercher, mais à fuir les honneurs et les grandeurs du monde. Et comme ceux qui s'humilient sont exaltés, quand il eut sa charge il ne perdit pas sa vertu, mais il l'éprouva comme l'or dans la fournaise, en y ajoutant la vertu de la charité. Il se passionne pour les âmes, et il ne craint pas de perdre la vie de son corps, parce qu'il prend la forme et le vêtement du doux Agneau Jésus. Il ne s'aime et n'aime pas le prochain et Dieu pour lui, mais il aime tout en Dieu. Il ne s'inquiète ni de la vie, ni de la mort, ni des persécutions, ni des peines qu'il faut souffrir; il ne cherche que l'honneur de la suprême et éternelle Vérité.

- 4. Ce sont là les signes des vrais serviteurs de Dieu, au nombre desquels, mon Père, je vous supplie et vous demande d'être. Portez le signe de l'humilité véritable; humiliez-vous, au lieu de vous glorifier de votre élévation; ne soyez impatient dans aucune des peines et des injures que vous aurez à souffrir; mais combattez avec une invincible patience dans le corps de la sainte Église, jusqu'à la mort, annoncant et disant toujours la vérité. par vos conseils et par tous les moyens qui sont en votre pouvoir, sans aucune crainte, ne recherchant que l'honneur de Dieu, le salut des àmes et l'exaltation de la sainte Église, comme le fils véritable et bien-aimé de cette douce mère. C'est par là que vous montrerez la divine charité unie à la patience. Soyez généreux, charitable, spirituellement, comme je vous l'ai dit, et temporellement. Pensez que les mains des pauvres vous aident à répandre et à recevoir la grâce divine. Je veux que vous commenciez une vie, une existence nouvelle. Ne dormez plus dans le sommeil de la négligence et de l'ignorance.
- 5. Oui, soyez pour moi un champion véritable. Je vous ai dit que je désirais vous voir un agneau à la suite du véritable Agneau; maintenant je vous dis que je veux vous voir un lion puissant, qui rugisse dans la sainte Église; que votre voix et votre vertu soient assez fortes pour ressusciter les enfants morts qui sont dans son sein (1). Si vous demandez où est le cri, la voix puissante de l'Agneau, ce n'est pas son humanité qui se

<sup>(1)</sup> Ce passage s'explique par le symbolisme du moyen âge qui attribuait au rugissement du lion la puissance de ressusciter ses lionceaux morts. (Voir les Mélanges d'archéologie des PP. Cahier et Martin: Bestiaire, t. II, p. 106.)

fait entendre, car il est la douceur même; mais c'est la divinité qui donne la puissance au cri du Fils, par la voix de son infinie charité, c'est-à-dire par la force et le pouvoir de la divine essence, et de l'amour qui a uni Dieu à l'homme. C'est cette vertu qui a changé l'agneau en lion; et du haut de la Croix, il a poussé un si grand cri sur l'enfant mort de l'humanité, qu'il le délivra de la mort, et lui donna la vie. Nous recevons de lui la force, parce que l'amour qui nous vient du doux Jésus nous fait participer à la puissance du Père. Vous voyez bien qu'il en est ainsi, puisque ni le démon, ni les créatures ne peuvent nous forcer à commettre un péché mortel; l'homme est libre et maître de lui-même. Dans l'amour, nous participons à la lumière et à la force du Saint-Esprit, qui unit l'âme à son Créateur et éclaire l'intelligence; et l'entendement, dans cette lumière, participe à la sagesse du Fils de Dieu.

6. O très-cher Père, que nos cœurs se brisent et se déchirent, en voyant l'état et la dignité où son infinie bonté nous a placés, soit par la création, en nous créant à son image, soit par la rédemption et l'union de la nature divine avec la nature humaine. Pouvait-il plus donner qu'en se donnant lui-mème à ceux qui par le péché sont devenus les ennemis de Dieu? O ineffable et parfait amour! vous vous êtes bien passionné pour votre créature: vous étiez Dieu, vous ne pouviez souf-frir, et vous vouliez faire la paix avec l'homme; la faute commise demandait un châtiment, et l'homme ne pouvait satisfaire, pour un si grand outrage contre vous, le Père éternel; mais l'amour que vous aviez pour nous vous a fait trouver ce moyen: vous avez revêtu le Verbe de notre chair, et il a pu vous rendre honneur et apaiscr

votre colère en souffrant dans la chair d'Adam, qui avait commis la faute. O homme! comment résister, et ne pas t'abandonner toi-même? Tu vois qu'il a combattu sur la Croix; il s'est laissé vaincre après avoir vaincu; la mort a vaincu la mort; ils ont jouté ensemble; la mort a été détruite, et la vie est ressuscitée dans l'homme. Hâtez-vous donc, et que votre cœur ne résiste plus; que la cité de votre âme se rende; si elle ne se rend pas pour autre chose, qu'elle se rende parce que le feu a été mis partout. De quelque côté que vous vous tourniez, au spirituel ou au temporel, vous trouverez toujours le feu de l'amour.

7. Je vous demande et je veux que vous aimiez le Christ de la terre; priez-le qu'il revienne, et qu'il lève promptement l'étendard de la très-sainte Croix contre les infidèles. Ne vous étonnez pas, vous et les autres. si les chrétiens se lèvent et se sont levés comme des membres corrompus contre leur doux chef; ce sera le moyen de les apaiser et de les faire redevenir des enfants soumis. Pardonnez à mon ignorance; si j'ose vous parler ainsi, excusez l'amour et le désir que j'ai de votre salut et de la réforme, de l'exaltation de la sainte Église, qui est si défigurée, qu'il semble que le cœur de la charité lui manque; car tous la volent et lui dérobent ses ornements pour s'en parer eux-mêmes par amour-propre, tandis qu'ils ne devraient rechercher que son bien et sa gloire. C'est là le signe des superbes. qui, pour être grands et honorés, ne s'inquiètent pas de voir l'Église tomber en ruine, et le démon dévorer les àmes. Ces loups rapaces sont bien différents des serviteurs de Dieu, qui sont des agneaux et qui suivent le signe de l'Agneau. Aussi mon àme désire vous voir un

agneau. Je finis; mais si je m'écoutais, je parlerais encore. Recommandez-moi avec instance, dans le Christ Jésus, à notre Christ de la terre; encouragez-le, et ne craignez rien, quelque chose qui arrive. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

### XXX. — AU CARDINAL BONAVENTURE

# DE PADOUE (1).

La force s'acquiert par l'humilité et l'amour, dans la connaissance de nous-mêmes, de la bonté de Dieu et de ses bienfaits envers nous.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-révérend Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir une colonne ferme et stable dans le jardin de la sainte Église, afin que par votre fermeté, votre constance et celle des autres, votre foi soit affermie, la vérité exaltée, le mensonge confondu, et la barque de la sainte Église conduite au milieu des vagues de la mer qui la frappent, et de la tempête du mensonge et du schisme qu'ont soulevée les méchants qui s'aiment eux-mêmes, et répandent le poison, au lieu d'être les

<sup>(1)</sup> Le cardinal Bonaventure naquit à Padoue en 1332. Il entra trèsjeune dans l'ordre des Ermites de Saint-Augustin, et en fut nommé général en 1377. Il était l'ami de Pétrarque, qui lui adressa une longue lettre à l'occasion de la mort de son frère. Créé cardinal en 1378 par le Pape Urbain VI, il lui resta fidèle, et eut la gloire de mourir pour la cause de l'Église, dont il défendait les intérêts contre François de Carrare, son parent, seigneur de Padoue, qui le fit assassiner sur le pont Saint-Ange en 1379. (Gigli, t. I, p. 217.)

colonnes et les défenseurs de la Foi. Je veux, mon révérend Père, que vous soyez ferme, constant et persévérant dans toutes les vertus qui fortifient l'âme en détruisant les vices qui l'affaiblissent et la soumettent à leur esclavage.

2. Cette force des vraies et solides vertus, ce ne sont pas les richesses, les honneurs du monde, les grandes dignités et la confiance en soi-même, non; mais c'est la connaissance que l'ame a d'elle-même. Par cette connaissance, elle voit qu'elle n'a pas l'être pour elle, mais pour Dieu; elle connaît sa misère, sa fragilité, le temps qu'elle a perdu et dont elle pouvait bien profiter. Elle connaît à sa lumière son indignité et sa dignité. Elle connaît son indignité dans l'enveloppe de son corps, qui est la proie de la mort et la pâture des vers. C'est un vase de corruption; et pourtant nous nous appliquons plus à l'aimer, à le satisfaire, à le caresser par l'amour sensitif, qu'à enrichir notre àme, dont la dignité est si grande, que rien ne peut y ajouter. Car nous voyons que Dieu, pressé par l'ardeur de sa charité, n'a pas voulu nous créer semblables aux animaux sans raison, ou aux anges; mais il nous a créés à son image et ressemblance. Pour accomplir sa vérité en nous, pour nous faire atteindre le but de notre création, pour mettre le comble à notre dignité, il a pris lui-même notre ressemblance, lorsqu'il revètit la divinité de l'humanité, nous faisant renaître à la grâce dans le sang du doux et tendre Verbe son Fils unique, qui nous a rachetés non pas à prix d'argent, mais avec son sang. Ce prix du sang payé pour nous, cette union de Dieu à l'homme, nons montrent l'amour inessable que Dieu nous porte, et la dignité, que nous avons recue dans la création.

- 3. Elle est donc bien mercenaire la créature qui s'estime assez peu pour se livrer au péché, qui est une chose plus vile que le néant. Elle ne voit pas dans son aveuglement qu'elle devient semblable à ce qu'elle choisit pour maître; elle se détruit par le péché, qui la prive de la grace et de Dieu, qui est Celui qui est. Ce n'est pas là rester dans la connaissance de soi-même, c'est se mettre hors de soi, comme un insensé, un frénétique, en s'attachant à la mort et aux ténèbres de l'amour-propre sensuel, principe de tout mal. C'est perdre la lumière de la connaissance de l'infinie Bonté divine, qui nous a élevés à une si grande dignité par amour et par grâce, et non par devoir. Si l'âme s'était connue à cette lumière, elle aurait vu sa faiblesse, et elle aurait acquis l'humilité sincère et parfaite. L'âme qui se tient dans cette douce retraite de la connaissance de soi-même et de la bonté de Dieu, s'humilie intérieurement, car ce qui n'est pas ne peut s'enorgueillir. Elle voit qu'elle n'est pas pour elle, mais pour Dieu, et le feu de sa charité augmente en reconnaissant qu'elle tient de Dieu l'être et toutes les grâces qui y sont ajoutées. Elle voit la loi indigne et mauvaise qui combat sans cesse l'esprit, et qui lui fait perdre, si la volonté y consent, Dieu et le fruit du sang. Elle concoit alors une sainte haine contre la sensualité, et plus elle la hait; plus elle aime la raison; et avec cet amour et cette lumière elle se sépare de ce qui l'affaiblissait, et elle s'unit par l'amour à Dieu, qui est la force suprême, au moven des vraies et solides vertus.
- 4. Il est donc bien vrai que par la connaissance que l'homme a de lui-même il acquiert la force. Et combien devient-il fort, très-cher Père? Il devient si fort, que

ni le démon ni les créatures ne peuvent l'affaiblir tant qu'il est uni à cette force, et personne ne peut l'en séparer, s'il n'y consent pas. Les attaques et les persécutions du monde peuvent elles vaincre cette âme? Non certainement : elles la fortifient au contraire biendavantage, parce qu'elles la font recourir avec plus de zèle à sa force. Elles prouvent si l'amour qu'elle a pour Dieu est mercenaire ou non, c'est-à-dire, si elle l'aime par intérêt. Les créatures ne peuvent l'ébranler par les persécutions, les injures, les violences, les reproches, les mépris, les outrages : elles la détachent au contraire bien davantage de l'amour des créatures en dehors du Créateur, et elles l'exercent à la vertu de patience. Personne donc ne peut l'affaiblir, à moins que l'homme n'y consente en se séparant de sa force; car il n'y a pas de position et de circonstance qui puissent nous ravir Dieu, puisque Dieu ne considère pas l'état, le lieu, le temps, mais seulement les saints et vrais désirs.

5. Je vous demande donc d'être une colonne ferme, inébranlable, en vous fortifiant dans les vraies et solides vertus par la connaissance de vous-même, afin que vous puissiez faire parfaitement dans la sainte Église ce que vous êtes appelé à y faire. Si vous ne le faites pas., Dieu vous reprendra rigoureusement. Combien grande serait votre confusion au moment de la mort, en présence du souverain Juge, aux regards duquel rien n'échappe! car il connaît la moindre pensée de notre cœur. O mon très-cher Père, ne dormons plus, maintenant qu'il faut veiller, mais appliquons-nous avec ardeur à nous connaître et à connaître l'infinie bonté de Dieu en nous, afin de travailler comme de bons ouvriers dans le jardin de la sainte Église, chacun selon ce qu'il nous est donné

de faire, pour l'honneur de Dieu, le salut des âmes, la réforme de la sainte Église, et pour le progrès de la cause d'Urbain VI, le véritable Souverain Pontife. Soyons humbles et patients, et reconnaissons-nous dignes de la peine, et indignes de la récompense qui suivra la peine. Anéantissons notre volonté perverse dans le sang de Jésus crucifié, et suivons sa douce doctrine. Je ne vous en dis pas davantage. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

# XXXI. - A TROIS CARDINAUX ITALIENS (1).

De la vraie lumière et des erreurs de l'amour-propre. — Elle leur prouve qu'Urbain VI est le vrai Souverain Pontife. — Elle les invite à revenir à lui avec la douleur de leur faute et l'espérance du pardon.

#### AU NOM DE JESUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chers Frères et Pères dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux saug, avec le désir de vous voir revenir à la vraie et parfaite lumière, et sortir des ténèbres et de l'aveuglement où vous êtes tombés. Alors vous serez mes Pères, mais pas autrement. Si je vous appelle Pères, c'est à la condition que vous quittiez la mort et que vous reveniez à la vie. Car maintenant vous avez perdu la vie de la grâce; vous êtes des membres séparés du Chef d'où vous tiriez la vie, lorsque vous étiez unis par la foi et l'obéissance parfaite au Pape Urbain VI. Ceux qui sont dans cette obéissance ont la lumière, et avec cette lumière ils connais-

<sup>(1)</sup> Ces trois cardinaux italiens sont Pierre Corsini, de Florence; Simon de Borzano, de Milan; et Jacques Orsini, de Rome. Ils s'étaient d'abord séparés des cardinaux français pour suivre le Pape Urbain VI; mais l'espoir d'être élus eux-mèmes les jeta dans ce parti contraire, et la honte les y retint après la nomination de l'antipape Clément VII. (Baluze, col. 1050.)

sent la Vérité, et en la connaissant ils l'aiment Celui qui ne voit pas ne peut connaître, celui qui ne connaît pas n'aime pas, celui qui n'aime pas et ne craint pas son Créateur, s'aime lui-même d'un amour sensuel, c'est-à-dire qu'il aime les plaisirs, les honneurs, les dignités du monde; il aime par les sens.

2. L'homme créé par l'amour ne peut vivre sans amour: ou il aime Dieu, ou il s'aime, et il aime le monde d'un amour qui lui donne la mort. Il attache le regard de son intelligence, obscurcie par l'amourpropre, sur des choses éphémères qui passent comme le vent, et il ne peut connaître ni la vérité, ni aucun bien. Il ne peut connaître que le mensonge, car il n'a pas la lumière. S'il avait la lumière, il connaîtrait qu'un pareil amour ne peut lui donner que la peine et la mort éternelle. Il donne un avant-goût de l'enfer en cette vie, car il rend insupportable à lui-même celui qui s'aime et qui aime les choses du monde d'un amour déréglé. O aveuglement de l'homme! tu ne vois pas, malheureux, que tu crois aimer une chose solide et durable, une chose agréable, bonne et belle; et tout est changeant, misérable, et sans aucune bonté, non pas dans les choses créées en elles-mêmes, car elles viennent toutes de Dieu, qui est le souverain Bien, mais par l'attachement désordonné de celui qui les possède. Combien changent les richesses et les honneurs du monde pour celui qui les possède sans Dieu et sans sa crainte! Aujourd'hui il est riche et puissant, et demain il est pauvre. Combien est triste notre vie corporelle! car tant qu'elle dure, nous ne répandons de tous nos membres que l'infection. Nous ne sommes vraiment qu'un vase d'infection, qu'une chair destinée en pâture aux vers et à la mort. Notre

vie et la beauté de la jeunesse passent comme la beauté de la fleur qui, une fois cueillie, ne trouve plus personne capable de la conserver, pas plus que la vie lorsqu'il plaît au souverain Juge de la cueillir par la mort, et personne ne sait quand.

3. O malheureux! les ténèbres de l'amour-propre t'empêchent de connaître cette vérité. Si tu la connaissais, tu aimerais mieux souffrir toute sorte de peines que de vivre ainsi. Tu t'empresserais d'aimer et de désirer Celui qui est; tu goûterais sa vérité avec constance, et tu ne changerais pas comme la feuille au gré du vent ; tu servirais ton Créateur, tu aimerais tout en lui, et rien horsde lui. Oh! avec quelle sévérité sera repris au dernier moment cet aveuglement, dans toute créature raisonnable, et surtout dans ceux que Dieu a tirés de la fange du monde et placés dans la plus haute dignité qui puisse être, puisqu'ils ont été faits les ministres du sang de l'humble et pur Agneau! Hélas! hélas! qui vous a empêchés de vous rendre dignes de cet honneur par la vertu? Vous aviez été choisis pour vous nourrir sur le sein de l'Église, pour être des fleurs dans son jardin, et y répandre le parfum des vertus; vous avez été placés comme des colonnes pour soutenir la barque et le Vicaire du Christ sur la terre, vous avez été placés comme une lampe sur le candélabre pour éclairer les fidèles et pour répandre la foi. Avez-vous fait ce pourquoi vous avez été créés? Certainement non; l'amour-propre vous a caché votre devoir. C'était pour fortifier et pour éclairer par l'exemple d'une bonne et sainte vie que vous avez été mis dans ce jardin. Si vous aviez connu cette douce Vérité, vous l'auriez aimée, et vous vous en seriez revètus. Où est la reconnaissance que vous devez avoir

pour cette Épouse qui vous a nourris sur son sein? Je ne vois que l'ingratitude, et cette ingratitude a tari la source de la piété.

4. Qu'est-ce qui me montre que vous êtes des ingrats et des mercenaires? La persécution que vous et les autres avez faite à cette Épouse, au moment où vous deviez être ses boucliers pour résister aux coups de l'hérésie. Vous connaissez la vérité, vous savez bien que le pape Urbain VI est le vrai Pape, le Souverain Pontife, régulièrement élu, non par la peur, mais par l'inspiration divine bien plus que par vos suffrages. Vous-mêmes vous nous avez annoncé que c'était là la vérité. Et maintenant vous avez tourné le dos, comme de vils et misérables chevaliers; votre ombre vous a fait peur; vous avez abandonné la vérité qui faisait votre force, et vous vous êtes attachés au mensonge, qui affaiblit l'âme et le corps, en vous privant de la grâce spirituelle et temporelle. Et quelle en est la cause? Le venin de l'amourpropre qui a empoisonné le monde. C'est pourquoi, vous qui étiez des colonnes, vous êtes faibles comme la paille: vous n'êtes plus des fleurs qui répandez des parfums, mais, au contraire, une infection qui empeste le monde; vous n'êtes plus des lumières placées sur le candélabre pour répandre la foi, mais vous avez caché la lumière sous le boisseau de l'orgueil, et au lieu de répandre la foi, vous l'avez profanée, en l'obscurcissant en vous et dans les autres. Vous étiez les anges de la terre qui deviez résister au démon infernal, et remplir l'office des anges du ciel, en ramenant les brebis à l'obéissance de la sainte Église, et vous avez pris l'office des démons; et le mal qui est en vous, vous voulez nous le donner en nous retirant de l'obéissance du Christ de la terre, pour

nous attacher à l'obéissance de l'antechrist, qui est membre du démon, comme vous-mêmes tant que vous resterez dans cette hérésie. Et cet aveuglement ne vient pas de l'ignorance, quelqu'un ne vous a pas rapporté les choses autrement qu'elles étaient; vous savez très-bien ce qui est la vérité; vous nous l'avez annoncée, et ce n'est pas nous qui devons vous l'apprendre.

- 5. Oh! comme vous êtes insensés de nous avoir donné la vérité, et de vouloir suivre le mensonge! Vous voulez maintenant corrompre la vérité, et faire croire le contraire en disant que vous avez élu le pape Urbain par crainte. Cela n'est pas. En vous le disant, je vous parle sans respect, parce que vous en avez manqué à l'égard de votre chef. Il est évident pour quiconque y veut faire attention, que celui que vous avez nommé par crainte c'est monseigneur de Saint-Pierre. Vous pourrez me dire: « Pourquoi ne pas nous croire? nous savons micux la vérité que vous, puisque nous avons fait l'élection. » Et moi je vous réponds que je vous ai vus vous éloigner de la vérité (1) de tant de manières, que je ne dois pas vous croire quand vous me dites que le pape Urbain VI n'est pas le vrai Pape. Si j'examine d'abord votre vie, je ne la trouve pas si sainte et si exemplaire que votre conscience vous éloigne du mensonge. Et qu'est-ce qui me fait croire que votre vie n'est pas bien réglée? c'est le venin de l'hérésie.
- 6. Si j'examine l'élection qui a été faite, nous savons de votre bouche même que vous l'avez faite canoniquement, et non par peur. Celui que vous avez nommé par

<sup>(4)</sup> Les cardinaux firent croire au peuple ameuté, qui voulait un Pape romain, que le cardinal de Saint-Pierre, François Tebaldeschi, avait été nommé.

peur, c'est monseigneur de Saint-Pierre. Qu'est-ce qui prouve que l'élection de monseigneur de Barri, qui est aujourd'hui le pape Urbain VI, a été bien faite? C'est la solennité de son couronnement, ce sont les hommages que vous lui avez rendus, les grâces que vous lui avez demandées; vous vous en ètes servis dans une foule de choses, vous ne pouvez le nier sans tomber dans le mensonge. O insensés, dignes de mille morts! dans votre aveuglement, vous ne voyez pas votre malheur; vous êtes tombés dans une telle confusion, que vous vous déclarez vous-mêmes menteurs et idolatres. Si ce que vous dites était vrai, ce qui n'est pas, car je reconnais le Pape Urbain VI pour Pape légitime, ne nous auriezvous point menti en déclarant d'abord qu'il était Souverain Pontife, comme il l'est en effet? N'auriez-vous pas été idolàtres en le reconnaissant pour le Christ de la terre? Ne vous seriez-vous pas rendus coupables de simonie en lui demandant des faveurs, et en vous en servant contre tout droit? Oui, assurément. Maintenant, ils ont fait un antipape, et vous êtes avec eux. Vous l'avez montré par vos actes et votre présence au moment où ces démons incarnés ont élu un démon.

7. Vous pourrez me dire: Non, nous ne l'avons pas élu (1). Je ne sais si je dois le croire, car deviez-vous assister à cette élection, lors même que votre vie eût été en danger? Vous ne deviez pas au moins taire la vérité, et vous deviez, autant que vous le pouviez, faire connaître ce qui était suspect. Aussi je veux bien croire que vous avez fait moins de mal que les autres dans votre intention, mais vous avez été pourtant leurs complices.

<sup>(1)</sup> Quelques auteurs disent en effet que les trois cardinaux italiens ne prirent pas part à l'élection de l'antipape. (Baluze, col. 1050.)

Que vous dirai-je? je vous dirai que celui qui n'est pas pour la vérité est contre la vérité; celui qui n'était pas alors pour le Christ de la terre, le Pape Urbain VI, était contre lui. Je vous accuse donc d'avoir participé au mal, et je puis dire que vous avez élu un membre du démon; s'il avait été membre du Christ, il eût préféré mourir que de consentir à une telle iniquité. Car il sait bien la vérité, et il ne peut s'excuser sur son ignorance. Vous êtes coupables, et vous vous êtes rendus complices de ce démon en le reconnaissant pour pape contre la vérité, et en lui rendant des hommages que vous ne lui devez pas. Vous avez quitté la lumière, et vous allez aux ténèbres, vous désertez la vérité pour le mensonge. Oui, de tous les côtés je ne trouve que mensonge; vous êtés dignes de châtiment, et je vous déclare, pour la décharge de ma conscience, que si vous ne revenez à l'obéissance avec une humilité sincère, le châtiment tombera sur vous.

8. O misère au dessus de toutes les misères, aveuglement au-dessus de tout aveuglement, qui ne laisse pas voir le mal, et la perte de l'âme et du corps! Si vous le voyiez, vous ne seriez pas si changeants par crainte servile, vous n'auriez pas quitté la vérité par colère, comme des orgueilleux habitués aux flatteries et aux plaisirs du monde. Vous n'avez pu supporter non-seulement une juste correction, mais une parole dure qui vous reprenait. Vous avez levé la tête; c'est bien là ce qui a causé votre révolte. Oui, nous voyons la vérité. Avant que le Christ de la terre vous ait repris, vous le reconnaissiez et vous lui rendiez hommage comme au Vicaire de Jésus-Christ; mais le dernier fruit que vous avez porté, et qui donne la mort, montre quels arbres vous êtes.

Votre arbre est planté dans la terre de l'orgueil, que nourrit l'amour de vous-mêmes, et cet amour vous ôte la lumière de la raison.

- 9. Hélas! ne faites plus ainsi, pour l'amour de Dieu. Sauvez-vous en vous humiliant sous la main puissante de Dieu, et sous l'obéissance de son Vicaire. Vous le pouvez encore; quand le temps sera passé, il n'y aura plus de remède. Reconnaissez vos fautes, pour vous humilier et reconnaître l'infinie bonté de Dieu, qui n'a pas commandé à la terre de vous engloutir et aux animaux de vous dévorer, mais qui vous donne le temps de convertir votre âme. Si vous ne reconnaissez pas cette grâce qui vous est accordée, elle sera votre condamnation; mais si vous revenez au bercail, si vous vous nourrissez de la vérité sur le sein de l'Épouse du Christ, vous serez recus avec miséricorde par le Christ du ciel et par-le Christ de la terre, malgré l'iniquité que vous avez commise. Je vous prie de ne pas tarder; ne résistez pas aux remords de votre conscience, qui, je le sais, vous tourmentent sans cesse. Que la honte de votre faute ne vous arrête pas et ne vous fasse pas abandonner votre salut par désespoir, en vous persuadant qu'il n'y a plus de remède. Ce n'est pas ainsi qu'il faut faire, mais espérez fermement en votre Créateur avec une foi vive, et revenez sous le joug avec humilité. L'obstination et le désespoir seraient une dernière faute pire que la première, et plus odieuse à Dicu et au monde. Relevez-vous donc à la lumière, car sans la lumière vous marcherez dans les ténèbres, comme vous y avez marché jusqu'à présent.
  - 10. Mon âme comprend que, sans la lumière, nous ne pouvons pas connaître ni aimer la Vérité, et je vous ai dit, je vous répète que je désire avec un ardent désir

vous voir sortir des ténèbres et vous unir à la lumière; et ce désir s'étend à toutes les créatures raisonnables ; mais beaucoup plus à vous trois, qui par votre désertion m'avez causé plus de douleur et d'étonnement que tous les autres qui ont commis la même faute. Lorsqu'ils ont quitté leur Père, vous étiez des enfants qui deviez être son soutien, en manifestant la vérité. Quoique le Père vous eût fait des reproches, vous ne deviez pas donner l'exemple de la révolte contre Sa Sainteté. Aux yeux de la religion nous sommes tous égaux, mais pour parler comme les hommes, le Christ de la terre était Italien, et vous êtes Italiens. La passion de la patrie ne devait pas vous égarer comme les ultramontains. Je ne vois donc pas d'autre cause que l'amour-propre. Détruisez-le pour toujours, n'attendez pas le temps, car le temps ne vous attendra pas; foulez aux pieds ces sentiments coupables avec la haine du vice et l'amour de la vertu. Revenez, revenez, et n'attendez pas la verge de la justice, car nous ne pouvons échapper aux mains de Dieu. Nous sommes dans les mains de sa justice ou de sa miséricorde; il vaut bien mieux reconnaître nos fautes et nous jeter dans les mains de sa miséricorde que d'y persévérer, et rester dans les mains de sa justice. Nos fautes ne passent jamais impunies, surtout celles qui sont faites contre la sainte Église. Mais je m'engage à vous représenter devant Dieu par des larmes et des prières continuelles; je partagerai avec vous la pénitence, pourvu que vous vouliez revenir à votre Père, qui vous recevra, comme un bon père, sous les ailes de sa miséricorde.

11. Hélas! hélas! ne la fuyez pas, ne la méprisez pas, mais recevez-la humblement, et ne croyez pas les mauvais conseillers qui vous ont donné la mort. Oui, vous

serez mes doux frères, si vous vous rapprochez de la vérité. Ne résistez plus aux larmes et aux sueurs que les serviteurs de Dieu répandent pour vous; elles vous purifieront des pieds à la tête: si vous les méprisez, si vous rejetez les tendres et douloureux désirs qu'ils offrent pour vous, vous en serez plus durement repris. Craignez Dieu et son infaillible jugement; j'espère de son infinie bonté que vous accomplirez en vous le désir de ses serviteurs. Ne trouvez pas mauvais que je vous blesse par mes paroles, c'est l'amour de votre salut qui m'a fait vous écrire (1). J'aurais préféré vous parler de vive voix, si Dieu l'avait permis; que sa volonté soit faite: vous méritez plutôt des châtiments que des paroles. Je finis, mais si je m'écoutais, je ne m'arrêterais pas, tant mon ame est pleine de douleur et de tristesse, en voyant l'aveuglement de ceux qui étaient choisis pour répandre la lumière, et qui, au lieu d'être des agneaux se nourrissant de l'honneur de Dieu, du salut des âmes et de la réforme de la sainte Église, sont comme des voleurs qui dérobent pour eux-mêmes l'honneur de Dieu, comme des loups qui dévorent les brebis. Aussi j'en ressens une grande amertume. Je vous conjure, pour l'amour de ce précieux sang répandu avec tant d'ardeur pour vous, de consoler mon àme qui cherche votre salut. Je ne vous en dis pas davantage; demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu; baignez-vous dans le sang de l'Agneau sans tache, vous y perdrez toute crainte servile, et vous y trouverez avec la lumière une sainte crainte. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> Le langage de sainte Catherine est sévère. Elle se sert de l'autorité que Dieu lui avait donnée; elle connaissait déjà les trois cardinaux italiens, et elle finit par leur parler avec sa douceur ordinaire.

# XXXII (186). — AU ROI DE FRANCE

## CHARLES V (1).

Des commandements de Dieu, et de l'imitation de Jésus-Christ par la patience, le mépris du monde, la justice et l'amour du prochain. — De la paix entre les princes chrétiens, et de la croisade.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-cher Seigneur et Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir observer les saints et doux commandements de Dieu; car je ne vois pas d'autre moyen de participer au fruit du sang de l'Agneau sans tache. Ce doux Agneau Jésus nous a enseigné la voie, et il nous a dit: Ego sum via, veritas et vita: Je suis la voie, la vérité, la vie. C'est un doux maître qui nous enseigne sa doctrine en montant sur la chaire de la très-sainte Croix. Vénérable Père, quelle doctrine, quelle voie vous a-t-il enseignées? La voie est celle-ci:

<sup>(1)</sup> Cette lettre a été écrite pendant le séjour de sainte Catherine à Avignon, en 1376. — Les numéros en chiffres arabes indiquent l'ordre des lettres de l'édition Gigli, que nous avons cru devoir changer.

les peines, les opprobres, les reproches, les affronts, les outrages; souffrir avec une véritable patience la faim et la soif, se rassasier d'opprobres, être percé et cloué sur la Croix pour l'honneur de son Père et pour notre salut. C'est par ses peines et ses opprobres qu'il a réparé notre faute et la honte où l'homme était tombé par le péché commis. Il a expié et puni nos iniquités sur son corps, et il l'a fait gratuitement, sans y être obligé. Ce doux Agneau, notre voie, a méprisé le monde avec toutes ses délices et ses honneurs ; il a détesté le vice et aimé la vertu. Vous, comme un fils et un serviteur fidèle de Jésus crucifié, suivez ses traces et la voie qu'il vous enseigne, c'est-à-dire toutes les peines, les tourments, les tribulations que Dieu permet et que le monde vous cause; supportez-les avec une vraie patience, car la patience n'est jamais vaincue, mais elle vaincra le monde. Soyez l'ami des vertus fondées sur la sainte justice, et soyez l'ennemi du vice.

2. Dans votre position, je vous prie surtout de faire trois choses pour l'amour de Jésus crucifié. La première est de mépriser le monde avec toutes ses délices, et de vous mépriser vous-même, possédant votre royaume comme une chose qui vous est confiée et qui ne vous appartient pas. Vous savez bien que ni la vie, ni la santé, ni la richesse, ni les honneurs, ni la puissance ne sont à vous: si ces biens étaient à vous, vous pourriez les posséder à votre gré; mais l'homme veut bien se porter, et il est malade; il veut vivre, et il meurt; il veut être riche, et il est pauvre; il veut être maître, et il est serviteur et vassal. Et il en est ainsi, parce que tout ce qu'il a il ne le possède que selon le bon plaisir de Celui qui le lui a prêté. Il est donc bien

ignorant celui qui veut posséder ce qui appartient à un autre : c'est vraiment un voleur, et il mérite la mort. Je vous prie donc d'agir en sage (1), comme un bon administrateur, en possédant tout comme des biens que vous devez gouverner pour Celui qui vous les confie. La seconde chose que je vous demande, c'est de maintenir la sainte et vraie justice, et de ne jamais la laisser corrompre par l'amour de vous-même, ni par les louanges, ni par le désir de plaire aux hommes. Prenez garde que vos officiers ne commettent l'injustice pour de l'argent, et ne violent ainsi le droit du pauvre; mais soyez le père des pauvres : c'est pour eux que Dieu vous a tout donné. Ayez soin que les abus qui se trouvent dans votre royaume soient punis, et que la vertu soit récompensée : car c'est ce que la justice divine demande. La troisième chose est d'observer la doctrine que le Maître vous a donnée sur la Croix, et c'est ce que mon âme désire le plus voir en vous : c'est l'amour de votre prochain, avec lequel vous êtes depuis si longtemps en guerre. Vous savez bien que sans cette racine de l'amour, l'arbre de votre âme ne portera pas de fruits; mais il se dessèchera, il ne pourra prendre la séve de la grâce en restant dans la haine.

3. Hélas! mon très-cher Père, la douce Vérité suprème vous a enseigné et laissé le commandement d'aimer Dieu par-dessus toute chose, et le prochain comme vous-même (2). Il vous a donné l'exemple, lorsqu'il était élevé sur le bois de la très-sainte Croix: les Juifs criaient: « Crucifiez-le! » Et lui criait d'une voix humble et douce: « Père, pardonnez à ceux qui

<sup>(1)</sup>  $Come\ savio.$  Charles V fut appelé Charles le Sage.

<sup>(2)</sup> S. Matth., xxII, 37.

me crucifient, car ils ne savent ce qu'ils font (1). » Voyez son ineffable charité, qui non-seulement leur pardonne, mais les excuse auprès de son Père. Quel exemple et quelle doctrine! Le Juste, qui n'a pas en lui le venin du péché, supporte l'injustice pour expier nos iniquités. Oh! combien l'homme devrait rougir de suivre la doctrine du démon et de la sensualité en s'appliquant plus à acquérir et à conserver les richesses du monde, qui sont vaines et passent comme le vent, qu'à sauver son âme et à aimer le prochain! Celui qui hait le prochain se hait lui-même, parce que la haine le prive de la charité divine. Il est bien fou et bien aveugle celui qui ne voit pas qu'avec le glaive de la haine du prochain, il se tue lui-même. Aussi je vous demande et je veux que vous suiviez Jésus crucifié, et que vous aimiez le salut de votre prochain, en vous montrant le disciple de l'Agneau qui par amour pour l'honneur de son Père et pour le salut des âmes a voulu se livrer à la mort.

4. Faites de même, mon Seigneur; ne craignez pas de perdre les biens du monde; en les perdant vous gagnerez, parce que vous réconcilierez votre âme avec votre frère (2). Je m'étonne que vous ne sacrifiez pas, s'il était possible, votre vie même, avec les choses temporelles, en voyant la perte de tant d'ames, la mort de tant de personnes, et de tant de religieux, de femmes et d'enfants qui ont été persécutés et chassés par cette guerre. Qu'il n'en soit plus ainsi, pour l'amour de Jésus crucifié. Pensez que si vous ne faites ce que vous pouvez

(1) S. Luc, xxm, 21, 34.

<sup>(2)</sup> Presque tout le règne de Charles V fut troublé par les guerres avec le roi Édouard III d'Angleterre, et avec Charles le Mauvais, roi de Navarre.

faire, vous serez cause de tout ce mal : mal pour les chrétiens, et mal pour les infidèles; car votre armée est occupée, et arrête la croisade. Quand même il n'en résulterait que ce mal, il me semble que nous devrions craindre le jugement de Dieu. Je vous prie de ne plus causer tant de mal, et de ne plus empêcher tout le bien que ferait la délivrance de la Terre-Sainte, et de cespauvres âmes qui ne profitent pas du sang du Fils de Dieu. Vous devriez en rougir, vous et les autres princes chrétiens; car c'est une honte devant les hommes et une abomination devant Dieu de combattre son frère, et de laisser en paix l'ennemi, de vouloir prendre le bien des autres, et de ne pas recouvrer le sien : on ne peut être plus fou ni plus aveugle.

5. Je vous le dis de la part de Jésus crucifié, ne tardez pas à faire la paix; faites la paix, et tournez vos armes contre les infidèles; consacrez-vous à déployer et à défendre l'étendard de la très-sainte Croix; car Dieu vous demandera compte, à vous et aux autres, au moment de la mort, de tant de négligences et d'erreurs qui se sont commises et se commettent tous les jours. Ne dormez plus, pour l'amour de Jésus crucifié et dans votre intérêt même, car il vous reste peu de temps (1); le temps est court, vous devez mourir, et vous ne savez à quel moment. Qu'en vous s'allume le saint désir de suivre la Croix et de vous réconcilier avec votre prochain; c'est ainsi que vous suivrez la voie et la doctrine de l'Agneau immolé et abandonné sur la Croix, et que vous observerez ses commandements. Vous suivrez sa voie en supportant avec patience les injures qui vous

<sup>(1)</sup> Charles V était né en 1337 ; il mourut dans sa quarante-troisième année, en 1380, peu de mois après sainte Catherine.

sont faites, sa doctrine en vous réconciliant avec le prochain, et vous montrerez votre amour pour Dieu en prenant part à la sainte croisade. Il me semble que votre frère, monseigneur le duc d'Anjou, veut, pour l'amour du Christ, se consacrer à cette sainte entreprise (1); pouvez-vous en conscience l'arrêter par votre faute? Non, vous suivrez les traces de Jésus crucifié, vous accomplirez sa volonté et la mienne, vous observerez ses commandements. Je vous ai dit que je désirais vous voir observer les saints commandements de Dieu. Je ne vous en dis pas davantage: pardonnez à ma hardiesse. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> Ce fut à la sollicitation du duc d'Anjou que cette lettre fut adressée à Charles V.

# XXXIII (187). — AU ROI DE FRANCE,

LE 6 MAI 1379 (1).

De la lumière qu'il faut pour connaître la vérité, et de l'amourpropre qui prive de cette lumière. — Urbain VI est le vrai Souverain Pontife.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Mon très-cher Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de voir en vous une vraie et parfaite lumière qui vous fasse véritablement reconnaître ce qui est nécessaire à votre salut. Sans cette lumière nous marchons dans les ténèbres, et les ténèbres nous empêchent d'apercevoir ce qui nuit à l'âme et au corps et ce qui leur est utile; et alors le goût de l'âme se corrompt, les choses bonnes paraissent mauvaises, et les mauvaises paraissent bonnes; le vice et ce qui conduit au péché

<sup>(1)</sup> Trois autres lettres très-étendues à la reine Jeanne de Naples, aux Romains, et au comte Albéric de Balbiano, portent la mème date du 6 mai 1379. Cette activité d'esprit est également prouvée par le témoignage de frère Barthélemi de Sienue, qui, dans sa déposition du procès de Venise, affirme avoir souvent vu sainte Catherine dicter à deux secrétaires à la fois des lettres différentes sur des affaires très-difficiles, et cela sans la moindre hésitation.

nous semblent agréables, tandis que la vertu et les moyens d'y parvenir nous semblent amers et pénibles. Mais celui qui a la lumière connaît bien la vérité, il aime la vertu : et Dieu est la cause de toute vertu, et il hait le vice, et la sensualité, qui est la cause de tout vice, qui nous prive de cette véritable et douce lumière. L'amour que l'homme a pour lui-même est une image qui obscurcit l'œil de l'intelligence et qui recouvre la prunelle de la très-sainte Foi. L'homme va comme un aveugle et un ignorant; il suit sa faiblesse avec passion, sans consulter la lumière de la raison, semblable à l'animal dépourvu d'intelligence qui se laisse guider par son instinct. Quelle grande misère que l'homme, créé à l'image et ressemblance de Dieu, se rende volontairement par son péché pire que l'animal sans raison, qu'il méconnaisse, dans son ignorance et son ingratitude, les bienfaits de Dieu, et qu'il se les attribue à lui-même!

2. L'amour-propre est le principe de tout mal. D'où viennent les injustices et les autres fautes? De l'amour-propre : c'est lui qui fait commettre l'injustice contre Dieu, contre soi-même, contre le prochain et contre la sainte Église. On la commet contre Dieu en ne rendant pas honneur et gloire à son nom, comme on y est obligé; contre soi-même en ne haïssant pas le vice et en n'aimant pas la vertu; et contre le prochain en n'étant pas bon à son égard. Celui qui est puissant n'observe pas la justice lorsqu'il ne la rend que pour plaire aux créatures et dans son intérêt humain, lorsqu'il n'obéit pas à l'Église, qu'il ne la soutient pas, mais qu'il la persécute sans cesse. Tout ce mal vient de l'amour-propre, qui empêche de connaître la vérité parce qu'elle prive de la

lumière. Ceci est bien certain, tous les jours nous le voyons et nous l'éprouvons en nous-même.

- 3. Je ne voudrais pas, mon très-cher Père, que ce nuage vous privât de la lumière; mais je veux que vous ayez en vous cette lumière qui fait connaître et discerner la vérité. Il me semble, d'après ce que j'ai appris, que vous commencez à vous laisser conduire par ceux qui sont dans les ténèbres : et vous savez que si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous les deux dans le précipice (1). Il vous en arrivera de même si vous ne remédiez pas à ce que j'apprends. Je suis bien étonnée qu'un homme catholique qui veut craindre Dieu et être courageux, se laisse guider comme un enfant, et ne voie pas à quelle ruine il s'expose en laissant souiller la lumière de la très-sainte Foi par les conseils de ceux que nous voyons être les membres du démon, ces arbres corrompus qui nous ont montré leur impiété, et qui ont semé le poison de l'hérésie en disant que le Pape Urbain VI n'est pas le vrai Pape. Ouvrez les yeux de l'intelligence, et voyez s'ils ne mentent pas effrontément. Ne peut-on pas les confondre par eux-mêmes, et de quelque côté que nous nous tournions, ne sont-ils pas dignes de châtiments? S'ils disent qu'ils l'ont élu par crainte de la colère du peuple, ils ne disent pas la vérité, car ils l'ont élu par une élection aussi canonique et aussi régulière qu'aucune autre élection de Souverain Pontife.
  - 4. Ils se hâtèrent, il est vrai, de faire l'élection, par

<sup>(1)</sup> Charles V se déclara contre Urbain VI à l'instigation des cardinaux français, et par intérêt politique. Il voulait un Pape français à Avignon, et il fut véritablement le chef du parti de l'antipape Clément VII.

crainte de quelque mouvement populaire; mais ce n'est pas par crainte qu'ils ont choisi monseigneur Bartholomeo, archevêque de Bari, qui est aujourd'hui le Pape Urbain VI. Je le reconnais et je ne le nie pas : celui qu'ils ont élu par peur, c'est monseigneur de Saint-Pierre: c'est évident pour tous; mais l'élection du Pape Urbain s'est faite régulièrement, comme je l'ai dit. Ils l'ont annoncée eux-mêmes à vous, à nous, à tous les princes du monde, et ils ont confirmé leurs paroles par des actes, en lui rendant hommage, en le reconnaissant pour le Christ de la terre, en le couronnant avec grande solennité, en renouvelant l'élection avec un grand accord. Ils lui demandèrent des grâces comme Souverain Pontife, et ils en profitèrent. S'il n'était pas vrai que le Pape Urbain fût Pape, s'ils l'avaient nommé par peur, ne seraient-ils pas dignes d'une éternelle confusion? Quoi! les colonnes de l'Église, ceux qui sont établis pour répandre la Foi, ont voulu par crainte de la mort corporelle nous entraîner avec eux dans la mort éternelle! Ils nous ont désigné pour Père celui qui ne l'était pas! Et ne sont-ils pas des voleurs, puisqu'ils ont demandé et reçu des grâces qu'ils ne devaient pas recevoir! Oui assurément; mais ce qu'ils disent est faux, et le Pape Urbain VI est bien le véritable Pape. Les pauvres insensés qu'aveugle l'amour-propre! ils nous ont montré et prouvé la vérité, et ils prétendent maintenant que c'est un mensonge. Ils l'ont reconnue, cette vérité, jusqu'au moment où Sa Sainteté a voulu corriger leurs vices (1). Dès qu'Urbain VI a voulu les reprendre et leur montrer qu'il n'approuvait pas leur conduite

<sup>(1)</sup> Lettre xxx1, 8.

scandaleuse, et qu'il voulait y porter remède, ils se sont aussitôt révoltés. Et contre qui? Contre la sainte Foi : ils ont fait pire que des renégats.

- 5. O hommes misérables! ils ne connaissent pas leur malheur et la voie qu'ils suivent; s'ils la connaissaient, ils imploreraient le secours de Dieu, ils reconnaîtraient leurs fautes, et ils ne seraient pas obstinés comme les démons qu'ils imitent, et dont ils remplissent l'office. L'office du démon est d'éloigner les ames de Jésus crucifié, de les détourner de la voie de la vérité, de les conduire au mensonge et de se les attacher, à lui le père du mensonge, par les peines et les supplices, en leur donnant ce qu'il a pour lui-mème. Ils font de mème : ils détruisent la vérité qu'ils nous avaient donnée, en propageant le mensonge; ils ont mis la division dans le monde entier; et le mal qu'ils ont, ils veulent nous le communiquer. Voulons-nous bien connaître la vérité, regardons, examinons leur vie et leurs mœurs: ils suivent les sentiers de l'iniquité, car les démons ressemblent aux démons, ils s'accordent ensemble.
- 6. Pardonnez-moi, mon très-cher Père. Je vous appelle Père parce que je vous crois le partisan de la vérité et l'ennemi du mensonge. Si je parle ainsi d'eux, ce n'est pas contre leurs personnes, c'est contre leurs vices, contre l'hérésie qu'ils ont répandue par toute la terre, contre la cruauté qu'ils ont pour eux-mêmes et pour les pauvres àmes qu'ils font périr; et il faudra qu'ils en rendent compte devant le Juge suprême. S'ils avaient été des hommes craignant Dieu, ou, à défaut de Dicu, les reproches du monde, le Pape Urbain aurait eu beau leur faire plus qu'il n'a fait et les couvrir d'une plus grande confusion, ils auraient tout supporté

avec patience, préféré mille morts, pour ne pas faire ce qu'ils ont fait. Ils ne pouvaient tomber dans une plus grande honte et un plus grand malheur; car aux yeux de tous, ce sont des hérétiques et des schismatiques qui outragent la sainte Foi. Si je considère le tort qu'ils font à leur âme et à leur corps, je vois que l'hérésie les prive de Dieu et de la grâce, et les dépouille même temporellement de leur dignité, et ils en sont eux-mêmes cause. Si je pense au jugement de Dieu, je vois qu'il est proche, s'ils ne sortent de ces ténèbres, car toute faute est punie, et toute vertu récompensée. Il est dur de résister à Dieu, lors même qu'on aurait toutes les forces des hommes. Dieu est la force suprême qui fortifie et délivre ceux qui mettent leur confiance et leur espérance en lui.

7. Nous voyons que tous les vrais serviteurs de Dieu obéissent au pape Urbain VI et le reconnaissent pour le vrai Souverain Pontife, comme il l'est en effet. Vous ne trouverez pas un serviteur de Dieu qui soutienne le contraire et qui serve Dieu sincèrement (1). Car je ne parle pas de ceux qui portent à l'extérieur le vêtement des brebis, et qui sont à l'intérieur des loups dévorants. Et croyez-vous que, si ce n'était pas la vérité, Dieu permettrait que ses serviteurs soient ainsi dans les ténèbres? Non, il ne le souffrirait pas. S'il le souffre pour les hommes coupables du monde, il ne le souffre pas pour ses serviteurs. Il leur a donné la lumière de la vérité en cette occasion, parce qu'il ne méprise pas les saints dé-

<sup>(1)</sup> Au commencement du schisme, l'erreur ne semblait pas possible. La vérité put s'obscurcir après le concile de Pise. Saint Vincent Ferrier fut pendant quelque temps attaché à Benoît XIII; mais il le pressa toujours de rendre la paix à l'Église en abdiquant. (Gigli, t. II, p. 19.)

sirs, et qu'il les exauce comme un père tendre et compatissant. Ce sont les personnes que je voudrais vous voir appeler près de vous, pour vous faire expliquer cette vérité et vous retirer de votre ignorance. Ne vous laissez pas conduire par l'intérêt personnel; ce serait plus fâcheux pour vous que pour d'autres. Ayez compassion de tant d'ames que vous livrez aux mains du démon. Si vous ne voulez pas faire le bien, au moins ne faites pas le mal. Souvent le mal nuit plus à celui qui le fait qu'à celui auquel on veut le faire; et c'est un si grand mal que celui qui nous fait perdre la grâce de Dieu, qui détruit les biens de la terre et qui cause la mort de tant d'hommes!

8. Hélas! il semble que nous ne voyons plus la lumière; le nuage de l'amour-propre nous en a privés, et nous aveugle tellement, que nous sommes disposés à recevoir tous les faux renseignements que nous donnent contre la vérité ceux qui s'aiment eux-mêmes. Si nous avions la lumière, il n'en serait point ainsi, mais vous voudriez, avec une grande prudence et une sainte crainte de Dieu, chercher et connaître la vérité auprès de ceux qui sont instruits et consciencieux. Si vous le voulez, vous ne tomberez pas dans l'erreur, car vous avez près de vous la source de la science (1). Je ne crains rien si vous y avez recours; et vous savez ce que deviendra votre royaume, si vous consultez des hommes consciencieux qui ne cèdent pas à l'opinion des hommes et à la crainte servile, mais qui n'écoutent que la vérité. Ils vous éclai-

<sup>(1)</sup> Sainte Catherine désigne ainsi l'Université de Paris, qui se prononça d'abord pour Urbain VI. Elle subit ensuite l'influence royale, et reconnut Clément VII, par un acte du 30 mai 1379. Elle répara cette faute, en travaillant avec zèle à l'extinction du schisme.

reront et vous mettront l'esprit et l'âme en paix. Oui, très-cher Père, changez de conduite, rentrez en vousmême; pensez que vous devez mourir, et vous ne savez pas quand; considérez Dieu et la vérité, et non la passion et l'amour de la patrie. Devant Dieu, nous ne devons établir aucune différence entre les nations, car nous sommes tous sortis de sa sainte pensée, tous créés à son image et ressemblance, tous rachetés avec le précieux sang de son Fils unique. Je suis certaine que si vous avez la lumière, vous agirez de la sorte et vous n'attendrez pas le temps, car le temps ne vous attend pas (1). Vous les inviterez à retourner à la sainte et véritable obéissance. Vous ne pouvez pas faire autrement. Je vous ai dit que je désirais voir en vous une vraie et parfaite lumière, asin qu'avec cette lumière vous aimiez et craigniez la Vérité. Alors mon âme se réjouira de votre salut en vous voyant sortir d'une si grande erreur. Je termine : demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Pardonnez-moi, si j'ai trop parlé. L'amour de votre salut me fait désirer de vous dire ces choses de vive voix plutôt que par lettres. Que Dieu vous remplisse de sa très-douce grâce. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> Charles V mourut l'année suivante, avec le désir de faire cesser le schisme.

# XXXIV (190). — AU DUC D'ANJOU (1).

Elle le prie de s'unir à la Croix et à la passion de Jésus-Christ, en méprisant les plaisirs et les vanités du monde. — Elle l'exhorte à se croiser contre les infidèles.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

- 1. Très-cher Seigneur et Frère dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir le cœur attaché et cloué sur la Croix, et si bien, que vous soyez de plus en plus enflammé de zèle et d'ardeur pour lever l'étendard de la très-sainte Croix. Je suis certaine que si vous regardez l'Agneau immolé et consumé d'amour sur la Croix pour vous délivrer de la mort et vous rendre la vie de la grâce, cette sainte pensée vous excitera à le faire bientôt, et bannira de votre cœur et de votre âme toutes les jouissances déréglées et les vanités du monde. Ces jouissances passent
- (1) Louis d'Anjou était second fils du roi Jean, qu'il remplaça comme otage en Angleterre. Il fut régent pendant la minorité de son neveu Charles VI, et devint chef de la seconde branche d'Anjou à Naples. La reine Jeanne l'ayant nommé son héritier, il se fit couronner roi par l'antipape Clément VII. En 1382, il passa en Italie, et disputa inutilement le trône à Charles Durazzo. Il mourut en 1382. La lettre de sainte Catherine est de 1376, pendant son séjour à Avignon.

comme le vent, et laissent toujours la mort dans l'âme de celui qui les possède; et, si avant de mourir il ne se corrige pas, elles le conduisent à la mort éternelle : il s'est privé par sa faute de la vision de Dieu, et il s'est rendu digne de la vision et de la société des démons. Il est juste et convenable qu'une peine infinie punisse celui qui offense Dieu, le Bien infini. Je parle de ceux qui dépensent leur vie dans les plaisirs et dans la magnificence, cherchant à se distinguer par le luxe et les grands repas. Ils n'emploient jamais à d'autres choses leurs richesses, tandis que les pauvres meurent de faim. Ils recherchent sans cesse l'abondance des provisions, la beauté des vases, les tables délicates et choisies, et les vêtements somptueux; mais ils ne s'occupent pas de leur pauvre àme, qui se meurt de faim, parce qu'ils lui enlèvent la nourriture de la vertu, de la sainte confession, de la parole de Dieu, de son Fils le Verbe incarné, dont nous devons suivre les traces avec amour, aimant ce qu'il aime, cherchant ce qu'il cherche, aimant la vertu, détestant le vice, cherchant l'honneur de Dieu, notre salut et celui du prochain. Le Christ a dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais encore de la parole de Dieu (1).

2. Aussi je veux, cher et doux Seigneur, mon frère dans le Christ, le doux Jésus, que vous suiviez par la vertu cette douce parole de Jésus crucifié, et que vous ne vous laissiez pas tromper par le monde et entraîner par la jeunesse (2) Car si nous suivions le monde, on pourrait bien nous dire cette parole que le Christ béni

<sup>(1)</sup> S. Luc., IV, 4.

<sup>(2)</sup> En 1376, Louis d'Anjou avait trente-neuf ans.

adressait aux Juifs : « Ceux-là sont semblables à des sépulcres qui sont parés et blanchis au dehors, mais qui sont pleins au dedans d'ossements et de corruption de mort (1). » Oh! que la douce Vérité suprême parlait bien! Oui, ceux qui paraissent si beaux avec tous leurs ornements, ont le cœur rempli de choses mortes et passagères qui engendrent le dégoût, la honte et la corruption dans l'âme et dans le corps. Mais j'espère de la Bonté divine que vous vous appliquerez si bien à corriger votre vie, que cela ne vous regardera pas, et que, rempli d'un ardent amour, vous prendrez la Croix, qui détruit en nous la mort du péché mortel, et qui nous donne la vie. Vous le ferez en élevant l'étendard de la Croix; vous effacerez toutes les offenses que vous avez commises contre Dieu, et Dieu vous dira ensuite: Viens, mon fils bien-aimé, tu t'es fatigué pour moi, je te consolerai et je te mènerai aux noces de la vie éternelle, où le rassasiement est sans dégoût, la faim sans souffrance, et le plaisir sans honte. Ce ne sont pas comme les joies et les festins du monde, qui coûtent beaucoup sans aucun profit; plus l'homme en prend, plus il est vide; plus il cherche le plaisir, plus il trouve la tristesse. Vous l'avez bien vu hier : vous aviez préparé une belle fête et un grand repas, et tout a fini dans la douleur (2). Dieu l'a permis par amour pour votre àme; il a voulu vous montrer à vous et à ceux qui vous entouraient que toutes nos joies sont vaines. Dicu a montré aussi que ces réunions, ces discours, ces usages,

<sup>(1)</sup> S. Matth., xxiii, 27.

<sup>(2)</sup> D'après les anciens manuscrits, cet accident dont parle sainte Catherine serait la chute d'une muraille qui, au milieu d'un grand festin, avait tué plusieurs personnes.

ces conseils ne lui étaient pas agréables. Hélas! je craîns bien que notre folie soit si grande, qu'elle nous empêche de comprendre les jugements de Dieu.

- 3. Je vous dis de la part de Jésus crucifié de vous rappeler toujours la journée d'hier, afin que toutes vos actions soient faites dans l'ordre, dans la vertu et la crainte de Dieu, et non pas sans cette crainte. Ayez bon courage, parce que j'espère de la Bonté divine qu'elle vous aidera à le faire, que vous ne souffrirez pas de l'accident qui est arrivé, et que ce sera une peine profitable qui vous donnera une sainte connaissance de vous-même. Ce sera un heureux frein qui retiendra en vous toute vanité déréglée, comme on fait au cheval qui s'emporte : on lui tire la bride pour qu'il ne s'écarte pas de son chemin.
- 4. Oui, mon doux fils dans le Christ, notre doux Jésus, embrassez la très-sainte Croix, et répondez à Dieu qui vous appelle avec cette Croix; vous accomplirez ainsi la volonté de Dieu et mon désir. Je vous ai dit que je désirais voir votre cœur et vos désirs attachés et cloués à la Croix. Faites qu'avant le départ du Saint-Père (1) vous vous entendiez définitivement avec Sa Sainteté au sujet de la croisade : le plus tôt sera le meilleur, pour le peuple chrétien et pour les infidèles. Pas de négligence, ne tardez pas davantage. Faites en sorte que le temps vous manque, plutôt pour les affaires temporelles que pour les affaires spirituelles, surtout pour cette sainte entreprise, que Dieu vous a confiée; et rendez-vous digne de ce que souvent sa bonté infinie a fait faire à ses grands serviteurs. Je ne vous en dis pas

<sup>(1)</sup> Grégoire XI partit d'Avignon le 13 septembre 1376,

davantage. Souvenez-vous, Monseigneur, que vous devez mourir, et vous ne savez pas quand. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Pardonnez à ma présomption. Doux Jésus, Jésus amour.

### XXXV (312). — A LA REINE DE NAPLES (1).

De l'amour filial envers Dieu, et de la crainte servile et mercenaire. — De la justice envers soi-même et envers le prochain. — Elle l'excite à concourir à la croisade publiée par le Souverain Pontife.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Ma très-révérende et très-chère Mère dans le Christ Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris et je vous encourage dans le précieux sang du Fils de Dieu, avec le désir de vous voir une vraie et parfaite fille de Dieu. Vous savez que le serviteur ne veut jamais offenser le maître en sa présence, parce qu'il craint la peine qui suit la faute commise; et c'est cette crainte qui le fait servir avec soin et empressement. Mais le vrai fils aime mieux mourir que d'offenser son père; et ce n'est pas par crainte de la peine et par peur de lui, mais c'est à cause du respect et de l'amour qu'il a pour son père

<sup>(1)</sup> Jeanne, reine de Naples, était fille de Charles d'Anjou, duc de Calabre; elle eut quatre maris. 1. André de Hongrie, son cousin; 2. Louis de Tarente; 3. Jacques d'Aragon, et Otton de Brunswick, qui lui survécut. Elle ne laissa pas d'enfants. Ce fut elle qui vendit au Saint-Siége Avignon et le comtat Venaissin, en 1348, pour quatre-vingt mille florins d'or.

qu'il ne l'offense pas. C'est là le fils qui a droit à l'héritage, parce qu'il n'a pas renoncé au testament du père, mais qu'il observe et suit ses traces. Je vous prie d'agir ainsi, vénérable Mère dans le Christ Jésus. Vous savez que nous sommes toujours comme des serviteurs en présence de ce Maître; son œil, qui voit dans le secret, est sans cesse sur nous. L'éternelle Vérité suprême distingue bien celui qui la sert et celui qui ne la sert pas. L'âme doit donc craindre d'offenser son Créateur, car ce Maître punit le mal et récompense le bien; et personne, ni par sa puissance, ni par ses richesses, ni par son talent, ne peut s'affranchir de ce Maître, le doux Jésus.

2. Oh! combien est douce et sainte cette servitude, qui met un frein à l'àme, la dirige, l'empêche de tomber dans la triste servitude du péché, et lui fait fuir toutes les choses qui pourraient la porter au mal! Tout ce qu'elle voit contraire à la volonté du Maître, elle le hait, parce qu'elle sait que si elle l'aimait, elle encourrait ses jugements. Lorsque l'âme éveillée par la crainte voit qu'elle est obligée de servir, et qu'elle ne peut éviter le regard du Maître, elle commence à déraciner l'amour déréglé du monde et à rendre ses affections conformes à la volonté de son Maître, car elle ne pourrait lui plaire autrement. Le Christ l'a dit : « Personne ne peut servir deux maîtres; s'il en sert un, il est opposé à l'autre (1); » et ainsi, lorsque notre âme est conduite par la crainte, elle sert avec empressement et combat le péché en elle : cette crainte la rend semblable au serviteur de la maison qui est chargé de laver ce qui

<sup>(1)</sup> S. Matth., v1, 24.

est sale. Mais si l'âme devient la fille du Père, c'est-àdire si elle arrive à la charité parfaite, elle fait comme le vrai fils qui a toujours aimé son père, qui ne l'aime pas d'un amour mercenaire, à cause de l'utilité qu'il y trouve, et qui ne craint pas de l'offenser par peur du châtiment, mais seulement à cause de la bonté du père et de la nature qu'il a reçue du père par amour. La nature lui donne la force, et l'amour le contraint de l'aimer et de le servir. On peut dire que celui-là est un vrai fils. Notre amour envers notre Père céleste consiste donc à l'aimer non pas à cause du profit que nous y trouvons, ou de la crainte des châtiments qu'il peut nous infliger, mais seulement parce qu'il est souverainement juste, souverainement bon dans son infinie bonté, parce qu'il est vraiment digne d'être aimé, et que rien n'est digne de l'être en debors de lui; mais en lui et pour lui nous devons aimer toute créature. Voilà comment on aime un père.

3. La crainte est chargée de purifier l'âme; l'amour doit ensuite la remplir de vertus, et en bannir l'ambition, la vaine gloire, l'impatience, l'injustice, la vanité, la misère du monde; il doit effacer le souvenir des injures reçues, pour n'y laisser que celui des bienfaits et de la bonté, avec la vraie et parfaite humilité, avec la patience à supporter ses peines pour le doux Jésus, avec la sainte justice qui rend à chacun ce qui lui est dû. Et remarquez que vous pouvez pratiquer la justice de deux manières : la première en vous-même, en rendant à Dieu la gloire et l'honneur qu'il mérite, en reconnaissant que vous recevez tout bien de lui et pour lui, en vous attribuant ce qui vous appartient, le péché et le mal, que vous devez haïr parce que c'est le péché qui a percé et cloué

le Fils de Dieu sur le bois de la très-sainte Croix. L'autre justice est celle qu'on doit aux créatures, et vous devez l'exercer de tout votre pouvoir dans votre royaume.

- 4. Je vous en conjure au nom du Christ Jésus, veillez sans cesse à ce qu'il ne se commette pas d'injustices et qu'on rende bien à chacun ce qui lui est dû, au grand comme au petit. Et gardez-vous bien d'y manquer par complaisance ou par crainte des créatures; autrement vous ne seriez pas la vraie fille du Père. Consultez toujours l'honneur de Dieu, et vous aimerez mieux mourir que de l'offenser. Lorsque le vase est pur du vice et du péché, et qu'il est rempli de vertus, le cœur ne peut se défendre d'aimer, parce qu'il a trouvé la source de la bonté de Dieu qui opère en lui, et parce que la créature a été faite à l'image et ressemblance du Créateur. Le Créateur n'y était pas obligé, nous ne lui avons rien demandé, et nous ne pouvions pas lui ètre utiles; mais c'est uniquement la force de son amour infini et de son ineffable charité qui l'y a poussé. C'est aussi cet amour qui a uni Dieu à l'homme, et l'a abaissé jusqu'à lui. O douce et vénérable Mère, combien la créature devrait avoir honte de s'enorgueillir de son rang et de ses grandeurs, en voyant son Créateur s'humilier si profondément et courir avec une si ardente charité à la mort ignominieuse de la Croix! C'est de ce très-doux amour que mon àme désire vous voir revêtue, car sans cet amour vous ne pouvez plaire à Dieu et avoir la vie de la grâce.
- 5. J'ai de douces et bonnes nouvelles à vous apprendre. Notre doux Christ de la terre, le Souverain Pontife, a envoyé une bulle à trois religieux qu'il a choisis : au provincial des Frères Prêcheurs, au ministre

des Frères Mineurs et à un de nos Frères, serviteur de Dieu (1). Il leur a commandé de rechercher et de faire connaître en Italie et dans les autres pays tous ceux qui ont le désir de mourir pour le Christ au delà des mers, et de combattre les infidèles. Ceux-là doivent écrire ou se présenter, en déclarant que si les chrétiens veulent entreprendre la croisade, ils sont prêts à leur donner tout le secours de leur puissance et de leurs armes. Je vous en prie et je vous en conjure de la part de Jésus crucifié, embrasez-vous d'un saint désir, et préparez-vous à fournir les secours et les forces nécessaires, quand le moment sera venu, afin de retirer le saint tombeau de notre doux Sauveur des mains du démon, et de faire participer comme nous les infidèles au sang du Fils de Dieu. Je vous prie, ma Mère, de ne pas dédaigner de me faire connaître votre saint et bon désir au sujet de cette sainte entreprise. Je termine; que la paix et la grace du Saint-Esprit soient toujours dans votre àme. Demeurez dans la sainte dilection de Dieu, et pardonnez-moi ma présomption. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> Voir Lettre LI.

# XXXVI (313). — A LA REINE JEANNE DE NAPLES.

De l'union de Dieu et de l'âme par l'incarnation du Verbe, et comment elle se perfectionne par la charité et les autres vertus.

— Elle se réjouit du désir qu'elle a manifesté de prendre part à la croisade.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Glorieuse et très-chère Mère, madame la Reine, votre indigne Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, vous écrit dans son précieux sang, avec le désir de vous voir la vraie fille et l'épouse choisie de Dieu. La douce Vérité suprême vous a choisie pour sa fille; car nous sommes sortis de Dieu notre Créateur; il a dit : Faisons l'homme à notre image et ressemblance. La créature raisonnable est devenue son épouse, lorsque Dieu a pris la nature humaine. O trèsdoux amour Jésus, afin de montrer que vous la preniez pour Épouse, huit jours après votre naissance vous lui avez donné l'anneau nuptial de votre main très-douce et très-sainte, au moment de la Circoncision. Vous savez bien, ma vénérable Mère, qu'au bout de huit jours il a donné un anneau de sa chair, comme gage de ce qu'il devait payer entièrement sur le bois de la très-sainte

Croix, lorsque l'Agneau sans tache, l'Époux divin, fut immolé et répandit de toutes les parties de son corps les flots de son sang pour laver les souillures et les péchés de son Épouse l'humanité. Et remarquez que son ardente charité ne nous a pas donné un anneau d'or, mais un anneau de sa très-pure chair; et ce très-doux Père n'a pas fait le festin des noces avec la chair des animaux, mais avec son précieux corps: la nourriture a été l'Agneau préparé par le feu de la charité, sur le bois de la douce Croix.

- 2. Je vous supplie instamment au nom du Christ Jésus de consacrer tout votre cœur, toute votre âme, toutes vos forces à aimer et servir ce doux et cher Père, cet Époux qui est Dieu, la Vérité suprême, éternelle, qui nous a tant aimés sans être aimé. Oui, qu'aucune créature ne résiste, quel que soit son rang, sa grandeur, sa puissance : toutes les gloires du monde ne sont-elles pas vaines? ne passent-elles pas comme le vent? Qu'aucune créature ne s'éloigne de ce véritable amour, qui est la gloire, la vie, le bonheur de l'âme; et alors nous montrerons que nous sommes des épouses fidèles. Et aussi, quand l'âme n'aime que son Créateur, elle ne désire rien hors de lui. Ce qu'elle aime, ce qu'elle fait, c'est pour lui, et tout ce qu'elle voit en dehors de sa volonté, comme les vices, les péchés, les injustices, elle le déteste; et la sainte haine qu'elle a conçue contre le péché est si forte, qu'elle aimerait mieux mourir que de violer la foi qu'elle doit à son éternel Époux. Soyons, soyons fidèles, en suivant les traces de Jésus crucifié, en détestant le vice, en embrassant la vertu, en faisant de grandes choses pour lui.
  - 3. Je vous dirai, Madame, que mon àme a été dans

la joie et l'allégresse lorsque j'ai reçu votre lettre; elle m'a bien consolée par la sainte et bonne disposition où vous paraissez être de sacrifier vos biens et votre vie pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Le plus beau sacrifice, le plus grand amour qu'on puisse lui offrir, c'est d'être prêt à donner sa vie pour lui s'il le faut. Oh! quelle douceur ce serait de voir donner sang pour sang! Et je vois tellement augmenter en vous le feu du saint désir par le souvenir du sang du Fils de Dieu, que vous avez pris le titre de Reine de Jérusalem (1). Vous serez le chef et la cause de cette sainte croisade, et les Saints-Lieux ne seront plus possédés par les méchants infidèles, mais par des chrétiens qui les honorent, et par vous comme votre bien. Sachez que le Saint-Père a le plus grand désir d'apprendre de vous-même le dessein que le divin Époux a mis dans votre âme ; je voudrais que vous lui écriviez que votre désir augmente de plus en plus, et que vous lui demandiez d'entreprendre vousmême la croisade avec tous les chrétiens qui voudraient vous suivre. Car si vous vous prononciez, et si vous preniez l'initiative, vous entraîneriez certainement beaucoup de monde. Je vous conjure donc par l'amour de Jésus crucifié de montrer votre zèle, et je prie autant que le peut ma faiblesse, la souveraine et éternelle bonté de Dieu, de vous accorder pour cela et pour toutes vos bonnes œuvres une parfaite lumière, en augmentant toujours en vous vos saints désirs, afin qu'embrasée du feu de l'amour, vous parveniez, de la souveraineté de cette vie misérable et caduque, à l'éternelle cité de Jérusalem, à la vision de la paix, où la divine

<sup>(1)</sup> Depuis l'année 1272, les rois de Naples prenaient le nom de rois de Jérusalem. (Gigli, t. II, p. 536.)

Clémence nous fera tous rois et seigneurs, où seront récompensées toutes les peines de ceux qui auront souffert pour son très-doux amour. Demeurez dans la sainte dilection de Dieu. Jésus, Jésus, Jésus.

Faite le 4 du mois d'août.

## XXXVII (314). — A LA REINE DE NAPLES.

Des vertus que doit produire notre âme. — Elle l'invite à préparer la croisade.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-aimée et très-révérende Mère et sœur dans le Christ Jésus, madame la Reine, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris avec le désir de vous voir remplie de l'abondance de la grâce du Saint-Esprit, afin que, comme une terre fertile, vous donniez des fruits bons et délicieux, et que vous ne produisiez pas des ronces et des épines. Vous savez, très-chère Mère, que nous sommes semblables à des champs où Dieu dans sa miséricorde a jeté sa semence, c'est-à-dire l'amour avec lequel il nous a créés en nous tirant de son sein par amour, et non par devoir. Nous ne lui avons pas demandé de nous créer; mais lui, poussé par le feu de sa charité, il nous a créés pour que nous voyions et que nous goûtions sa souveraine et éternelle beauté. Et afin que cette semence porte du fruit et que les plantes grandissent, il nous a donné l'eau du saint baptême. Le fruit est bien agréable et bien doux, mais il faut un jardinier pour le soigner et le conserver. O très-doux amour Jésus, vous nous avez

donné le meilleur et le plus puissant jardinier que nous puissions avoir, en nous donnant la raison et le libre arbitre. Il est si fort, que ni les démons ni les créatures ne peuvent l'ébranler, et le contraindre à un péché mortel s'il n'y consent pas. N'est-ce pas ce que disait l'ardent saint Paul lorsqu'il s'écriait : « Qui pourra me séparer de la charité du Christ? Ce ne sera ni la faim, ni la soif, ni les persécutions, ni les anges, ni les démons (1); » comme s'il disait : Puisqu'il est impossible de me séparer de la charité divine si je ne le veux pas, je suis donc bien fort. Dieu nous a donné aussi le temps, car sans le temps, le jardinier ne pourrait rien faire; mais avec le temps, c'est-à-dire pendant que nous vivons, le jardinier peut retourner la terre et recueillir le fruit; alors la main de l'amour, du saint et vrai désir, prend le fruit et le porte dans le grenier, c'est-à-dire qu'il fait tout pour Dieu, et qu'il recherche dans toutes ses œuvres la louange et la gloire de son nom.

2. Vous me direz peut-être que le jardinier a pour compagnon la partie sensitive, qui souvent le vole et l'arrête en semant et en recueillant bien souvent la semence du démon, c'est-à-dire les jouissances coupables, les plaisirs du monde, les richesses, les honneurs et l'amour de nous - même, ce dangereux ennemi, capable de détruire et de corrompre toutes nos œuvres; oui, celui qui s'aime lui-même en dehors de Dieu, et qui ne cherche que son propre honneur, ne fait rien de bon. S'il est puissant, il n'exercera pas loyalement la justice, mais il la rendra selon le bon plaisir des créatures, parce qu'il écoutera son amour-propre. Je ne veux pas qu'il

<sup>(1)</sup> Ép. aux Rom., viii, 35.

en soit ainsi pour vous; car si vous recherchez uniquement l'honneur de Dieu et le salut des créatures, votre justice et toutes vos œuvres seront conformes à la droite raison, et la force du libre arbitre fera tenir tranquille la sensualité. Courage donc, très-chère Mère; car par la greffe que Dieu a faite en nous, arbres stériles, c'est-à-dire par l'union de la nature divine avec la nature humaine, la raison est tellement fortifiée, qu'elle est entraînée à l'aimer; et la sensualité est tellement affaiblie, que quand elle veut nuire à la raison, elle ne peut rien contre elle.

3. Nous voyons bien, très-chère Mère, que notre chair, c'est-à-dire l'humanité du Christ, qui vient d'Adam, a été si flagellée, si tourmentée par les coups, les outrages, et enfin par la mort honteuse de la Croix, qu'elle doit maintenant nous être assujettie, et ne jamais se révolter contre Dieu et la raison. O amour ineffable, très-doux Jésus, comment la créature peut-elle ne pas se perdre et se sacrifier pour vous? O greffe incomparable, Verbe incarné, Fils de Dieu, qui avez détruit le ver de l'ancien péché d'Adam, et arraché le fruit sauvage! Ce péché commis avait tellement ravagé notre jardin, qu'il ne pouvait produire aucune vertu qui donne la vie. O doux feu d'amour, vous avez tellement uni Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, que la séve stérile qui donnait la mort est devenue bonne et fertile, et donne toujours la vie, si nous voulons nous servir de la force de la raison. Regardez, regardez l'amour ineffable que Dieu nous porte, et la douceur du fruit délicieux de l'Agneau sans tache, ce bon grain qui a été semé dans le doux champ de Marie. Que notre jardinier ne dorme plus dans la négligence, car voici le moment :

il est fort par sa nature, et il a été fortifié par l'union de Dieu avec l'homme. Je vous prie au nom du Christ. le doux Jésus, d'exciter votre amour et votre désir, et de prendre l'arbre de la très-sainte Croix, pour le planter dans le jardin de votre âme; car c'est un arbre riche en fruits de vraies et solides vertus. Vous voyez bien qu'outre l'union que Dieu a faite avec sa eréature, il s'est attaché à la sainte Croix, et il veut, il demande que nous nous unissions à cet arbre par l'amour et le désir; alors notre jardin ne pourra produire que des fruits suaves et délicieux. C'est pourquoi j'ai dit que je désirais vous voir un champ fertile. Nous avons vu le moyen de produire du fruit, et comment on le récolte. en se servant de la force et de la puissance du bon jardinier, de la raison et du libre arbitre, avec le souvenir de l'Agneau immolé pour détruire la partie sensitive.

4. Maintenant done, très-chère sœur, il n'est plus temps de dormir, car le temps ne dort pas, et s'enfuit toujours comme le vent. Élevez en vous par l'amour l'étendard de la très-sainte Croix; il faudra bientôt le déployer, car il me semble que le Saint-Père va l'arborer contre les Turcs. Je vous prie de vous tenir prète, afin que nous allions tous en bonne compagnie mourir pour le Christ. Je vous prie et je vous conjure de la part de Jésus crucifié d'assister son Épouse dans ses besoins, par vos biens, votre personne et vos conseils. Montrez autant que vous le pourrez que vous êtes la fille fidèle de la douce et sainte Église. Vous savez bien qu'elle est une mère qui nourrit ses fils sur son sein en leur donnant un lait très-doux qui est leur vie. Il est bien insensé le fils qui n'aide pas sa mère, lorsqu'un

membre corrompu se révolte contre elle (1). Je veux que vous soyez une fille véritable, et que vous assistiez toujours votre Mère. Je termine. Pardonnez à mon ignorance. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Je vous recommande le Frère Pierre, qui vous porte cette lettre : c'est mon cher Père et mon fils.

<sup>(1)</sup> Cette lettre est sans doute de 1375, au moment de la guerre des Florentins contre l'Église.

## XXXVIII (315). — A LA REINE DE NAPLES (1).

De la lumière nécessaire pour connaître la vérité. — Des dangers de l'amour de soi-même. — Elle déplore la mauvaise foi de ceux qui, après avoir élu pour Souverain Pontife Urbain VI, ne veulent plus le reconnaître.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chère Mère dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir éclairée de la vraie et parfaite lumière, afin qu'en toutes vos œuvres vous receviez la lumière qui est la vie de la grâce; car toutes les œuvres qui sont faites avec la lumière de la crainte de Dieu donnent la vie; mais sans cette lumière nous faisons tout dans la mort, nous marchons dans les ténèbres, avec une telle ignorance, un tel aveuglement, que nous prenons la vérité pour le mensonge, et le mensonge pour la vérité, la lumière pour les ténèbres, et les ténèbres pour la lumière. De là vient que le goût de l'âme se pervertit, et qu'alors les choses bonnes lui paraissent mauvaises, et les mauvaises lui paraissent bonnes : elle a

<sup>(1)</sup> Cette lettre est du 7 octobre 1378; elle est par conséquent écrite de Sienne, avant le départ de sainte Catherine pour Rome.

perdu la connaissance d'elle-même, et ne connaît plus son mal. Cela vient de la privation de la lumière. Hélas! hélas! très-chère Mère, tout cela procède du nuage de l'amour-propre, qui obscurcit l'œil de notre intelligence et nous empêche de discerner la vérité. L'amour-propre nous rend faibles et légers comme la feuille qu'agite le vent; c'est un poison qui empoisonne l'âme; et il ne l'empoisonne pas sans nuire aussi aux autres, car dès que nous sommes privés de la charité, nous n'avons plus de bienveillance et d'affection pour le prochain, et d'obéissance pour la sainte Église.

2. Remarquez-le bien : ce poison, les uns le prennent et le donnent au prochain, non pas actuellement, mais mentalement, en lui refusant l'affection qui lui est due. Mais il en est d'autres aussi qui non-seulement lui refusent cette affection, mais s'efforcent encore de lui communiquer le poison qu'ils ont pris eux-mêmes. Hélas! ceux-là font l'office des démons, qui ne se contentent pas d'être privés de Dieu, l'éternelle et souveraine Lumière, mais font tout ce qui est en leur pouvoir pour nous en priver. Il est vrai que la créature raisonnable ne doit pas être assez folle, assez insensée pour consentir à la volonté du démon. Il me semble qu'aujourd'hui dans le monde entier, et surtout dans le corps mystique de la sainte Église, il y en a beaucoup qui remplissent cet office. On ne devrait pas les appeler des hommes et des clercs, mais des démons incarnés; ils sont privés de la lumière de la vérité, et égarés par l'amour d'eux-mèmes; et nous avons dit que l'amourpropre est un venin qui empoisonne l'âme. Qui, c'est un venin. Ouvrez l'œil de l'intelligence, et, s'il n'est pas obscurci par l'amour-propre et par la complaisance

pour les créatures, vous reconnaîtrez que ceux qui devaient être les colonnes de la sainte Église ont répandu avec méchanceté le venin de l'hérésie, qui les empoisonne avec ceux qui les approchent.

3. O hommes qui êtes non pas des hommes, mais plutôt des démons visibles, combien vous aveugle cet amour déréglé que vous avez placé dans la corruption des corps, dans les délices et les honneurs du monde! Le Vicaire du Christ voulait corriger votre vie, afin que vous soyez des fleurs parfumées dans le jardin de la sainte Église : vous l'aviez choisi par une élection régulière; et maintenant vous répandez le poison du mensonge, et vous dites qu'il n'est pas le vrai Pape, parce que vous l'avez nommé par crainte et par peur de la colère du peuple. Ce n'est pas vrai; mais si cela était, vous seriez dignes de mort pour avoir choisi un Pape avec la crainte des hommes, et non pas avec la crainte de Dieu. Mais vous ne pouvez le dire. Le dire, oui; mais le prouver, non. Ce que vous avez fait par crainte, pour apaiser le peuple, tout le monde le voit d'une manière évidente, c'est quand vous avez dit en revêtant de la chape messire de Saint-Pierre, que vous l'aviez nommé Pape. Ce n'était pas la vérité, comme on l'a vu quand l'émeute a cessé. Il a confessé, et vous aussi, qu'il n'était pas Pape, mais que le Pape élu était messire Barthélemi, archevêque de Bari. S'il-n'était pas Pape; qui vous forçait de le choisir de nouveau dans une élection régulière faite sans aucune violence, de le couronner avec tant de solennité et avec toute la pompe que demande cette cérémonie, comme ne l'a jamais été aucun de ses prédécesseurs? Je ne sais vraiment ce qui vous pousse maintenant à dire le contraire. C'est

l'amour-propre, qui ne peut supporter la réprimande. Avant qu'il ait commencé à vous blesser par ses paroles et à vouloir arracher les épines du jardin de l'Église, vous confessiez et vous annonciez à nous, ses brebis, que le Pape Urbain VI était le vrai Pape. Vous avez eonfessé, et vous n'avez pas nié, qu'il est le Vicaire du Christ, celui qui tient les clefs du Sang dans la vérité, cette vérité qui ne sera jamais confondue par les menteurs et les hommes pervers du monde, car la vérité est ce qui nous délivre.

4. Malheureux! vous ne voyez pas où vous êtes tombés, parce que vous êtes privés de lumières. Vous ne savez pas que la barque de la sainte Église peut bien être agitée par les vents contraires, mais qu'elle ne périt jamais, ainsi que ceux qui s'appuient sur elle. En voulant vous élever, vous êtes submergés; en voulant vivre, vous êtes tombés dans la plus triste mort que vous pouviez rencontrer; en voulant posséder des richesses, vous êtes devenus mendiants, vous êtes tombés dans la misère la plus profonde; en voulant conserver votre rang, vous l'avez perdu, vous avez été cruels pour vous-mêmes; et maintenant que vous vous êtes empoisonnés, vous voulez empoisonner les autres. N'aurezvous pas pitié de tant de brebis que vous éloignez ainsi du bercail? Vous êtes placés pour répandre la Foi, et vous l'éteignez, vous la souillez par le schisme que vous faites naître; vous deviez être des flambeaux sur le eandélabre pour éclairer les ténèbres, et vous obscurcissez la lumière par les ténèbres. De combien de maux n'êtesvous pas et ne serez-vous pas cause, si vous ne changez! et par un juste jugement de Dieu, vous vous perdrez àme et corps. Ne pensez pas que Dieu vous épargnera

par égard pour votre barrette et votre dignité: vous serez au contraire punis bien plus sévèrement, comme le fils qui outrage sa mère mérite une punition plus grande, parce qu'il commet une plus grande faute qu'une autre personne. La justice divine veut que le châtiment soit en raison de l'offense. Hélas! ne le faites plus, pour l'amour de Dieu; revenez un peu à vous, et rejetez le poison de l'amour-propre, afin de connaître et d'aimer la vérité.

5. N'attendez pas le chàtiment, car il sera rude pour celui qui résiste à Dieu. Ceci est bien vrai, très-chère Mère : je dis très-chère, autant que vous serez, comme autrefois, la servante fidèle de la sainte Église, qui, vous le savez, vous a nourrie sur son sein (1). Je vous ai dit la vérité, ils ont pris l'office du démon, et, d'après ce que j'apprends, ce qu'ils ont en eux, ils veulent vous le donner : vous, sa fille, ils veulent vous détourner de l'obéissance et du respect que vous devez à votre Père le Pape Urbain VI, qui est vraiment le Christ de la terre: et tout autre qui se présenterait tant qu'il vivra, n'est pas le Pape, mais il est pire que l'Antechrist. Ne doutez pas de cette vérité, qui est si évidente, qu'elle a été reconnue par ceux qui ont fait l'élection, et qui la nient maintenant par passion. Si ce n'était pas la vérité, ils ne devaient pas lui demander des grâces et les recevoir : car ils devaient bien voir qu'il ne pouvait les donner; mais, parce qu'il le pouvait, ils les ont demandées, et en ont usé. Si vous croyez le contraire,

<sup>(1)</sup> La reine Jeanne avait été jusqu'alors dévouée au Saint-Siége. Elle devait beaucoup de reconnaissance au Pape Clément VI, qui lui servit pour ainsi dire de tuteur lorsqu'elle monta sur le trône, à l'âge de dix-neuf ans.

vous ressemblerez à une aveugle, et vous serez comme ceux dont nous avons dit qu'ils étaient privés de la lumière. Vous changerez la lumière en ténèbres, si vous croyez que le Pape Urbain VI n'est pas véritablement une lumière, le vrai Christ de la terre, le ministre du sang du Christ qui est au ciel. Vous ferez des ténèbres. Non pas que cette lumière puisse être elle même obscurcie, mais vous produirez les ténèbres dans votre esprit et dans votre àme; et vous aurez beau vouloir changer les ténèbres en lumière, vous ne le pourrez pas, malgré tous vos efforts. La vérité peut bien être un peu obscurcie par quelque nuage, mais ce nuage se dissipe malgré ceux qui veulent le contraire.

6. Vous prenez les ténèbres pour la lumière lorsque vous donnez votre aide et votre protection à ces hommes coupables (1). Je n'attaque pas leur dignité, mais leurs vices et leur méchanceté; car ils ont fait un autre Pape, et quand il a été fait, on a dit que c'était par votre main : et vous croyez qu'il est Pape. Ces ténèbres dont vous voudriez faire la lumière causeront votre ruine et la leur; car vous savez que Dieu ne laisse jamais impunies les fautes commises, surtout celles contre la sainte Église. N'attendez donc pas les coups de la justice divine, mais aimez mieux mourir que d'agir contre le Pape. Si vous ne voulez pas l'assister dans ses besoins, Dieu vous en demandera compte; mais si vous ne le faites pas, vous devez au moins ne pas agir contre lui, et rester neutre, tant que cette vérité, que vous ne voyez pas bien, ne scra pas claire pour votre esprit. En le faisant, vous montrerez que vous avez la lumière, que

<sup>(1)</sup> Jeanne de Naples fut une des causes principales du schisme, en donnant aide et protection aux cardinaux révoltés.

vous avez perdu votre faiblesse de femme, et que vous avez le courage d'un homme. Si à cause de votre peu de lumière vous suivez une autre voie, vous montrerez que vous êtes une femme irrésolue; vous deviendrez faible parce que vous vous serez éloignée de votre chef, du Christ du ciel et du Christ de la terre, qui vous fortifie; vous aurez altéré votre goût comme une malade : la bonne doctrine vous paraîtra mauvaise, et la mauvaise vous semblera bonne. La bonne doctrine est celle que veut donner le Vicaire de Jésus-Christ à ceux qui se nourrissent sur le sein de son Épouse; et vous montrerez qu'elle ne vous paraît pas véritablement bonne. Si elle vous paraissait bonne, vous l'adopteriez et vous ne vous en sépareriez pas : vous semblez aimer, au contraire, l'iniquité, la doctrine et la conduite coupable de ceux qui s'aiment eux-mêmes. Si elle ne vous plaisait pas, vous ne vous uniriez pas à eux en les aidant, en les protégeant; mais vous vous en éloigneriez. Unissez-vous à la vérité, et séparez-vous du mensonge; autrement vous rempliriez le même office qu'eux : vous ne vous contenteriez pas du mal et du poison qui est tombé dans votre âme, mais vous le communiqueriez aux autres en commandant à vos sujets, qui accepteraient ce que vous avez vousmême.

7. Tous ces malheurs, ces inconvénients arriveront, ou sont arrivés, si vous avez été ou si vous êtes privée de lumière; mais si vous avez la lumière, vous ne tomberez pas dans ces ténèbres. C'est pourquoi je vous ai dit que je désirais vous voir éclairée de la vraie et parfaite lumière. Si vous avez cette lumière, on s'en apercevra aux fruits que vous porterez maintenant : si vous vous attachez avec le respect qui lui est dû, à votre Père,

au Pape Urbain VI, vous montrerez un fruit de vie, et alors mon àme sera bien heureuse, parce que je verrai en vous le fruit de la véritable obéissance, où vous trouverez la vie de la grâce; si vous vous en séparez, et si vous adhérez à l'opinion de ceux qui lui sont opposés et qui mentent à leur conscience, vous porterez les fruits empoisonnés d'une désobéissance qui engendre la mort éternelle. Si votre vie finit dans cet état, j'en aurai une peine, une douleur inexprimable, à cause de la damnation qui punira votre faute. C'est parce que je vous aime avec tendresse que je désire ardemment le salut de votre àme et de votre corps : je vous ai écrit asin que, si vous êtes tombée dans ces ténèbres, vous puissiez en sortir, et que, si vous n'y êtes pas, vous aimiez mieux mourir que d'y tomber jamais. J'ai déchargé ma conscience; je suis certaine que Dieu vous a tant donné d'intelligence, que, si vous le voulez, vous connaîtrez la Vérité. En la connaissant vous l'aimerez, et en l'aimant vous ne pourrez jamais l'offenser. Baignez-vous dans le sang de Jésus crucifié, c'est là que se consument tout amour propre et toute complaisance humaine. Cherchez uniquement à plaire à Dieu, et non pas aux créatures en dehors de sa volonté. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Pardonnez-moi, si je vous ai importunée trop longtemps; mais l'amour de votre salut et la douleur profonde que me cause ce que je vois dans la sainte Église doivent me servir d'excuses. Si je le pouvais, à l'égard de ceux qui répandent une semblable hérésie dans le corps mystique de l'Église et dans toute la chrétienté, j'agirais plus que je ne parlerais.

8. Je me servirai surtout des armes de la prière. La

mienne est bien faible à cause de mes fautes, mais celles des autres serviteurs de Dieu sont puissantes, et l'iniquité des hommes du monde ne peut leur résister : elles sont si fortes, que non-seulement elles triomphent de l'homme, mais encore qu'elles lient les mains de la justice divine, en apaisant la colère de Dieu et en l'inclinant à faire miséricorde au monde. C'est ainsi que nous nous défendrons et que nous demanderons son secours, en le suppliant de briser le cœur des Pharaons, de l'amollir, afin qu'ils se convertissent et qu'ils donnent l'exemple d'une vie sainte et honnète, d'une vraie et parfaite obéissance. Doux Jésus, Jésus amour.

## XXXIX (316). — A LA REINE DE NAPLES (1).

Des deux manières que nous avons de connaître la vérité. — Elle prie la reine de sortir de l'erreur où elle est, en ne voulant pas reconnaître pour Pape Urbain VI. — Du compte terrible qu'elle aura à rendre à Dieu.

## AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chère Mère dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir affermie dans la vérité, qu'il est nécessaire de connaître et d'aimer pour être sauvé. Celui qui sera fondé sur la connaissance de la Vérité, le Christ, le doux Jésus, celui-là recevra et goûtera la paix et le repos de son àme dans l'amour de la charité. Cette charité, l'âme la reçoit par cette connaissance. Il y a deux moyens principaux de connaître cette vérité. Il faut d'abord reconnaître que tout ce qui a l'existence doit être aimé en Dieu et pour Dieu, qui est la Vérité même, et sans lequel rien n'existe. Celui qui se séparerait de la vérité marcherait dans la voie du mensonge en suivant le démon, qui en est le père. Je dis qu'il y a surtout deux moyens de connaître la vé-

<sup>(1)</sup> Cette lettre fut écrite peu de jours après l'arrivée de sainte Catherine à Rome, le 28 novembre 1378.

rité. Le premier est de connaître la vérité de Dieu, qui nous aime d'un amour ineffable. Il nous a aimés avant que nous fussions; il nous a créés par amour, pour que nous ayons la vie éternelle et que nous goûtions à jamais la félicité parfaite. Telle a été, telle est la vérité. Ou'est-ce qui prouve qu'il en est ainsi? Le sang répandu pour nous avec un si ardent amour. Dans ee doux sang du Verbe, du Fils de Dieu, nous connaîtrons la vérité de sa doctrine, qui donne la vie, la lumière, en dissipant toutes les ténèbres de l'amour sensitif et des complaisances humaines, de manière que le cœur vraiment libre connaît et suit la doctrine de Jésus crucifié, qui est fondée sur la vérité. Nous devons enfin connaître et voir la vérité dans notre prochain, grand ou petit, serviteur ou maître. Quand nous le voyons faire une chose, et nous inviter à la faire aussi, nous devons examiner si cette chose est fondée ou non sur la vérité, et quel est le motif qui la fait entreprendre. Celui qui ne le fait pas agit comme un insensé, comme un aveugle qui suit un autre aveugle guidé par le mensonge, et il montre qu'il n'a pas en lui la vérité et qu'il ne la cherche pas. Il en est quelquesois de tellement insensés, que pour cette chose ils vont perdre la vie de l'âme et du corps avec leurs biens temporels; et ils ne s'en inquiètent pas, parce qu'ils sont aveugles, et ne connaissent pas ce qu'ils devraient connaître : ils marchent dans les ténèbres comme des femmes faibles et irrésolues.

2. O très-chère Mère, si vous aimez la vérité et si vous êtes soumise à la sainte Église; mais autrement je ne vous appellerai plus ma mère; je ne vous parlerai plus avec respect, parce que je vois un grand changement dans votre personne. De reine vous êtes devenue

servante et esclave d'une chose qui est néant; vous vous ètes soumise au mensonge, au démon, qui en est le père; vous avez abandonné le conseil de l'Esprit-Saint pour prendre celui des démons incarnés; vous étiez un membre uni à la vigne véritable, et vous vous êtes retranchée de cette vigne avec le couteau de l'amourpropre. Vous étiez la fille légitime et bien-aimée de votre Père, le Vicaire du Christ en ce monde, du Pape Urbain VI, qui est véritablement le Souverain Pontife; vous avez quitté le sein de votre Mère, la sainte Église, où vous avez été si longtemps nourrie. Hélas! hélas! on peut vous pleurer comme morte, vous êtes séparée de la vie de la grâce; morte pour l'âme, morte pour le corps, si vous ne quittez une si grande erreur. Il me semble que vous n'avez pas compris la vérité de Dieu, comme je l'ai dit; car si vous l'aviez connue, vous auriez mieux aimé mourir que d'offenser Dieu mortellement. Vous ne l'avez pas connue dans votre prochain; mais, poussée par l'ignorance et la passion, vous avez suivi et exécuté le plus déplorable conseil qu'on puisse avoir. Quelle honte pour une personne qui a été chrétienne, catholique et vertueuse, de faire comme le chrétien qui renie sa foi, et d'abandonner les saintes doctrines et le respect que vous aviez pour l'Église!

3. Hélas! ouvrez l'œil de votre intelligence, et ne dormez plus dans un tel abime; n'attendez pas le moment de la mort, après laquelle vous ne pourrez plus vous excuser, et dire: Je croyais faire bien: car vous connaissez que vous faites mal. Oui, dans votre faiblesse et votre égarement, vous vous laissez guider par la passion. Je crois bien que le conseil n'est pas venu de vous. Tachez, je vous conjure, de connaître la vérité, et qui

sont ceux qui vous font prendre le mensonge pour la vérité en disant que le Pape Urbain VI n'est pas le vrai Pape, et que l'antipape, qui est réellement un antechrist, un membre du démon, est le Christ de la terre? Quelle preuve ont-ils pour le dire? Aucune : leur langage est faux et trompeur ; ils mentent sur leur tête. Et que peuvent dire ces hommes pervers, qui sont plutôt des démons incarnés que des hommes? De quelque côté qu'ils se tournent, ils doivent reconnaître qu'ils sont coupables. S'il était vrai que le Pape Urbain VI ne fût point Pape, ils mériteraient mille morts, comme des menteurs convaincus d'imposture. Si d'abord ils l'avaient élu par peur, et non véritablement par une élection régulière, et nous l'avaient cependant présenté comme le vrai Pape, ils nous auraient donné le mensonge pour la vérité, en nous faisant obéir et rendre hommage avec eux à celui qui ne le méritait pas. Ils l'avaient déjà reconnu, lui avaient demandé des grâces, et les avaient recues de lui comme du Souverain-Pontife. Je dis que s'il avait été vrai qu'il ne fut point Pape, ce qui est faux par la bonté de Dieu qui nous a fait miséricorde, je dis que pour cela seulement on ne saurait trop les punir; mais ils sont dignes de mille morts, parce qu'ils disent qu'ils ont élu le Pape par crainte, et que cela n'est pas; ils ne disent pas la vérité, comme des hommes adonnés au mensonge, et ils ne peuvent la cacher parce qu'on voit trop bien leurs ténèbres et leur corruption.

4. On a parfaitement connu celui qu'ils avaient nommé par crainte, quand ils ont eu nommé le vrai Pape, monseigneur Bartholomeo, archevêque de Bari, qui est maintenant le Pape Urbain VI; c'était monseigneur de Saint-

Pierre qui, en bomme juste et bon, a déclaré qu'il n'était pas Pape, mais que c'était monseigneur Bartholomeo, archevêque de Bari, aujourd'hui le Pape Urbain VI, choisi et reconnu comme Souverain Pontife et comme un homme très-juste par tous les fidèles chrétiens, malgré les méchants, qui ne sont plus chrétiens, qui n'ont plus le nom du Christ dans la bouche et dans les cœurs, mais qui sont des infidèles séparés de la foi, de l'obéissance de la sainte Église, du Vicaire de Jésus-Christ sur terre, membres retranchés de la vraie Vigne, fauteurs de schisme et d'hérésie. Vous ne devez pas être assez ignorante, assez séparée de la vraie lumière, pour ne pas connaître leur vie coupable et sans crainte de Dieu. Ceux qui vous ont persuadé une semblable hérésie portent des fruits qui montrent quels arbres ils sont : leur conduite prouve bien qu'ils ne disent pas la vérité. Les conseillers qui les entourent, amis ou étrangers, peuvent bien être des hommes de science, mais non pas de vertu; et leur vie, au lieu d'être digne de louanges, mériterait plutôt des reproches pour bien des raisons (1). Où est l'homme juste qu'ils ont choisi pour antipape, si le Souverain Pontife, le Pape Urbain VI, n'est pas véritablement le Vicaire du Christ? Qui ont-ils choisi? un homme de sainte vie? Non, mais un homme coupable, un démon, car il fait l'office des démons. Le démon cherche à nous séparer de la vérité, et lui fait de même. Et pourquoi n'ont-ils pas choisi un homme juste? Parce qu'ils savaient bien qu'un homme juste

<sup>(1)</sup> La conduite des cardinaux révoltés laissait beaucoup à désirer, comme on peut le voir dans les lettres de sainte Catherine à Grégoire XI. L'antipape Clément VII devait être plus indulgent pour eux que le Pape Urbain VI. (Voir Gigli, t. II, p. 558.)

aurait mieux aimé mourir que d'accepter leur proposition, car il n'aurait vu en eux aucune apparence de vérité; mais les démons ont choisi le démon, les menteurs le mensonge. Tout prouve que le Pape Urbain VI est le vrai Pape, et qu'ils sont privés de la vérité et passionnés pour le mensonge.

5. Si vous me dites que malgré toutes ces choses vous n'êtes pas bien convaincue, pourquoi ne restezvous pas au moins neutre? Admettons que vous n'êtes pas convaincue autant que vous pourriez l'être; si vous ne voulez pas assister temporellement le Souverain Pontife jusqu'à ce que vous ayez d'autres preuves, - et alors vous serez obligée de le faire, car les enfants doivent subvenir aux besoins de leur père, - obéissezlui au moins dans les choses spirituelles, et ne vous prononcez pas pour les autres. Mais vous vous laissez égarer par la haine, le dédain, par la crainte de perdre ce dont vous vous êtes privée vous-même. Vous avez cru un maudit parleur qui vous a ôté la lumière (1); vous ne connaissez plus la vérité, vous vous obstinez dans le mal, et cette obstination vous empêche de voir le châtiment qui vous menace. Hélas! je vous le dis avec une douleur profonde, car j'aime votre salut de toute mon àme, si vous ne changez pas, si vous ne vous convertissez pas en quittant cette erreur et les autres, le souverain Juge, qui ne laisse jamais nos fautes impunies, lorsque l'âme ne les efface pas par la contrition du cœur, la confession et la satisfaction, le souverain Juge vous punira de manière à effrayer tous ceux qui voudraient se révolter contre la sainte Église. N'attendez

<sup>(1)</sup> Sainte Catherine désigne ainsi un jurisconsulte célèbre qui avait entraîné la reine Jeanne dans le schisme.

pas ses coups, car il est dur de résister à la divine justice. Vous devez mourir, et vous ne savez pas quand.

6. Ni vos richesses, ni votre puissance, ni les honneurs du monde, les barons et les peuples qui sont vos sujets quant au corps, ne pourront vous défendre devant le souverain Juge et vous soustraire à la justice divine; mais quelquefois Dieu les prend pour bourreaux, afin qu'ils punissent ses ennemis (1). Vous avez excité et vous excitez le peuple et vos sujets à être plutôt contre vous qu'avec vous, parce qu'ils ont trouvé en vous peu de vérité; ils ont trouvé, non pas un cœur généreux et viril, mais un cœur de femme sans force, sans fermeté, un cœur agité comme la feuille par le vent. Ils se rappellent bien que quand le Pape Urbain VI, le vrai Pape, fut nommé par une bonne et sincère élection, et qu'il fut solennellement couronné, vous avez fait une grande et magnifique fête, comme le devait un fils pour l'exaltation de son père, et une mère pour celle de son fils ; car il était votre père et votre fils , votre père par la dignité qu'il venait de recevoir, votre fils parce qu'il était sujet de royaume (2); et vous avez bien fait : vous avez de plus commandé d'obéir à Sa Sainteté comme au Souverain Pontife; et maintenant je vois que vous êtes changée comme une femme sans fermeté, et vous voulez qu'ils fassent le contraire. O malheureuse passion! Ce mal que vous avez, vous voulez le leur donner, et vous croyez qu'ils pourront vous aimer, vous être

<sup>(1)</sup> Sainte Catherine prophétise ainsi la mort malheureuse de la reine Jeanne, qui fut étranglée par l'ordre de Charles de Duras, le 22 mai 1382.

<sup>(2)</sup> La reine Jeanne, non-seulement avait fait célébrer des fètes magnifiques à l'occasion de l'élection d'Urbain VI; mais elle lui avait envoyé quarante mille écus d'or, avec de riches présents.

fidèles, quand ils voient que vous les éloignez de la vie pour les conduire à la mort, et qu'au lieu de la vérité vous leur donnez le mensonge. Vous les séparez du Christ du ciel et du Christ de la terre, et vous voulez les lier au démon et à l'antechrist, le partisan et l'apôtre du mensonge, lui et vous tous qui le suivez.

7. Ne le faites plus, pour l'amour de Jésus crucifié. Vous appelez sur vous les jugements divins, et je gémis de voir que vous ne conjurez pas l'orage qui vous menace. Vous ne pouvez sortir des mains de Dieu, car vous appartenez à sa justice ou à sa miséricorde. Changez donc votre vie, afin d'échapper à sa justice et de rester dans sa miséricorde; n'attendez pas le temps : lorsque vous le voudrez, vous ne le pourrez plus. Pauvre brebis, retournez au bercail et laissez-vous conduire par le pasteur, afin que le loup infernal ne vous dévore pas; reprenez pour guides les serviteurs de Dieu, qui vous aiment vraiment plus que vous ne vous aimez vousmême; écoutez plutôt leurs bons et sages conseils que ceux des démons incarnés. Ils vous trompent en vous faisant craindre de perdre les biens temporels, qui passent comme le vent, qui nous quittent ou que nous quittons par la mort. Ce sont eux qui vous ont conduite où vous êtes. Vous gémirez peut-être, en disant : Hélas! hélas! comment changer la position où je me suis mise en écoutant par crainte les mauvais conseils? c'est moimême qui me suis perdue. Mais il est encore temps, très-chère Mère, d'éviter la justice de Dieu. Revenez à l'obéissance de la sainte Église, reconnaissez le mal que vous avez fait, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et Dieu regardera l'humilité de sa servante; il vous fera miséricorde et apaisera la colère que lui causent

vos fautes. Grâce au sang du Christ, vous vous attacherez, vous vous lierez à lui par les liens de la charité, et dans cette charité vous connaîtrez et vous aimerez la vérité.

8. La vérité vous délivrera du mensonge, elle dissipera vos ténèbres, vous donnera la lumière et la connaissance dans la miséricorde de Dieu. Dans cette vérité, vous serez libre, mais pas autrement. Parce que la vérité nous délivre et que je désire votre salut, j'ai dit que je désirais vous voir affermie dans la vérité, pour que vous ne soyez pas blessée par le mensonge. Je vous conjure d'accomplir en vous la volonté de Dieu et le désir de mon âme. Oui, je désire votre salut de toutes mes forces, de tout mon cœur et de toute mon âme. C'est la bonté de Dieu, qui vous aime d'un amour ineffable, qui m'a poussée à vous écrire avec une douleur profonde. Je vous avais déjà écrit sur ce sujet : pardonnez si je vous importune, et si je vous parle sans assez de respect; c'est l'amour que j'ai pour vous qui me fait parler avec tant d'assurance; la faute que vous avez commise m'oblige à vous tenir un pareil langage. J'aimerais bien mieux vous dire la vérité de vive voix, pour votre salut, et surtout pour l'honneur de Dieu. J'aimerais mieux employer les actions que les paroles à l'égard de ceux qui ont fait le mal; mais vous êtes bien coupable vous-même; car ni les démons ni les créatures ne peuvent vous forcer à la moindre faute si vous ne le voulez pas. Baignez-vous un peu dans le sang de Jésus crucifié; c'est là que se dissipe le nuage de l'amour-propre, et que se perdent la crainte servile, le poison de la haine et du mépris. Je ne vous en dis pas davantage. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

# XL (317). — A LA REINE JEANNE

DE NAPLES (1).

Elle lui reproche son obstination, et la menace des châtiments de Dieu. — Elle l'exhorte à avoir pitié de son âme.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chère Mère dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de voir que vous avez compassion de vous-mème, de votre âme et de votre corps; car, si nous n'avons pas pitié de notre âme, la miséricorde et la pitié des autres nous serviront peu. L'âme est bien cruelle, lorsqu'elle met elle-même dans les mains de son ennemi le glaive avec lequel il peut la tuer. Car nos ennemis n'ont pas d'armes qui puissent nous blesser; ils le voudraient bien, mais ils ne le peuvent pas: il n'y a que la volonté qui commet l'offense; et cette volonté, ni les démons, ni les créatures ne peuvent l'ébranler et la forcer à la moindre faute plus qu'elle ne le veut. Ainsi, la volonté coupable qui consent aux tentations de l'en-

<sup>(1)</sup> Cette lettre, écrite en extase, est du 6 mai 1379.

nemi est un glaive qui tue l'âme, quand elle le livre à ses ennemis, avec la main du libre arbitre. Qui est plus cruel de l'ennemi, ou de la personne qui reçoit la blessure? C'est nous qui sommes plus cruels, car nous consentons à notre mort.

- 2. Nous avons trois ennemis principaux : le démon d'abord, qui est faible, si nous ne le rendons pas fort en consentant à ses tentations; il perd sa force par la vertu du sang de l'humble Agneau sans tache : le monde, avec ses honneurs, ses délices, est encore notre ennemi; mais il est faible, si nous ne le fortifions pas par notre faute, en possédant ses biens avec un amour déréglé : c'est par la douceur, l'humilité, la pauvreté, les opprobres, les affronts et les outrages de Jésus crucifié, qu'a été vaincu ce tyran du monde. Notre troisième ennemi, qui est notre propre fragilité, a été affaibli, et notre raison fortifiée, par l'union que Dieu a faite avec notre humanité dans l'incarnation de son Verbe, et par la mort de ce doux et tendre Verbe, Jésus crucifié. Aussi nous sommes forts, et nos ennemis sont faibles: il est donc bien vrai que nous sommes plus cruels pour nous que nos ennemis; car sans nous ils ne pourraient nous tuer ni nous blesser. Dieu nous les a donnés, non pas pour que nous soyons vaincus, mais pour que nous en triomphions : c'est ainsi que nous montrons notre force et notre constance. Mais je ne vois pas que nous puissions éviter cette cruauté et acquérir cette compassion sans la lumière de la très-sainte Foi, en voyant avec l'œil de l'intelligence combien cette cruauté déplaît à Dieu et nuit à l'âme et au corps, et combien cette compassion est agréable à Dieu et utile à notre salut.
  - 3. O très-chère Mère, je vous appelle Mère, à la

condition que vous serez la fille soumise de la sainte Église, - il me semble que vous n'avez aucune compassion de vous-même. Hélas! hélas! parce que je vous aime, je gémis du triste état de votre âme et de votre corps; je donnerais de bon cœur ma vie pour vous sauver de cette cruauté (1). Je vous ai écrit plusieurs fois avec compassion, pour vous montrer que ce qu'on vous donne pour la vérité est un mensonge, et que la verge de la justice divine est prête à vous frapper, si vous ne sortez de cette erreur. Le péché est naturel à l'homme, mais la persévérance dans le péché est l'œuvre du démon. Hélas! personne ne vous dit la vérité, et vous ne cherchez pas les serviteurs de Dieu qui pourraient vous la dire, afin de vous retirer de l'état de damnation. Oh! combien mon âme serait heureuse, si je pouvais aller vous trouver et donner ma vie pour vous rendre les biens du ciel et de la terre, pour ôter l'arme de la cruauté, avec laquelle vous vous tuez vous-même, et pour vous aider à prendre l'arme de la piété, qui tue le vice, c'est-à-dire à vous revêtir de la sainte crainte de Dieu et de l'amour de la vérité, et de vous unir à sa douce volonté. Hélas! n'attendez pas le temps que vous n'êtes pas sûre d'avoir; ne faites pas que mes yeux aient à répandre des torrents de larmes sur votre pauvre àme et sur votre corps. Votre àme, je l'aime comme la mienne, et je vois qu'elle est morte, puisqu'elle est séparée de sa vie. Ce n'est pas le Pape Urbain VI qu'elle poursuit, c'est la vérité, c'est notre Foi.

4. Ma Mère et ma fille, d'après ce que vous m'écri-

<sup>(1)</sup> Le désir de sainte Catherine était d'aller à Naples; Urbain VI voulait l'envoyer à la reine; mais il en fut empêché par le refus de sainte Catherine de Suède. (Vie de sainte Catherine. p. 111, c. 1.)

viez, j'espérais que cette Foi serait par vous, avec la grâce divine, répandue parmi les infidèles, annoncée et secourue parmi nous, lorsque nous avons vu paraître le schisme; j'espérais que vous la défendriez contre ceux qui en sont souillés; mais je vois maintenant que vous faites tout le contraire, à cause du mauvais conseil que vous avez reçu en punition de mes péchés; vous l'avez écouté sans avoir compassion de votre salut; et il n'y a pas de créature qui puisse réparer votre malheur : vous serez obligée d'en rendre compte vous-même devant le souverain Juge. Vous n'avez pas péché par ignorance de la vérité, car vous la connaissiez; mais vous ne savez pas revenir sur ce que vous avez fait, parce que l'arme mauvaise de la volonté propre vous retient et vous aveugle, en vous faisant regarder comme une honte ce qui vous honorerait au contraire beaucoup : car en persévérant dans votre faute et dans le mal que vous commettez, vous vous faites blâmer et mépriser par toutes les créatures, tandis qu'en vous convertissant, vous vous honorerez, et la gloire de votre conduite détruira la mauvaise impression de vos erreurs passées. Quant aux biens temporels et éphémères qui fuient comme le vent, yous n'avez pas non plus raison; car vous devez craindre d'en être enfin privée, d'être déclarée publiquement hérétique. Mon cœur se brise et ne peut se briser davantage dans la crainte que le démon n'obscurcisse l'œil de votre intelligence au point de vous empêcher d'éviter le malheur et la confusion qui vous menacent, et vous ne pouvez pas certainement tomber dans une infortune plus grande.

5. Vous ne pouvez vous excuser en disant : Cela m'arrive injustement, et ce qui arrive injustement ne

cause pas de honte. Vous le mériterez justement par la faute que vous avez commise; et le Pape peut le faire, comme le véritable Souverain Pontife, car il a été bien et légitimement élu. S'il ne l'avait pas été, vous ne seriez pas coupable. Il serait donc dans son droit; par amour, et comme un bon père qui veut donner à son fils le temps de se corriger, il ne l'a pas fait, mais je crains qu'il n'y soit enfin forcé par la justice et par votre longue persévérance dans le mal. Et je ne vous dis pas cela légèrement et sans savoir ce que je dis (1). Si vous me dites : Je suis sans inquiétude, je suis forte et puissante, j'ai d'autres princes qui me soutiendront, et je sais qu'il est faible; je vous répondrai, que c'est en vain que travaille celui qui compte sur sa force et sa vigilance pour garder la cité, si Dieu ne la garde. Oserez-vous dire que vous avez Dieu pour vous? Non, il est impossible de le dire, car vous l'avez mis contre vous : en vous mettant contre la vérité, vous vous êtes mise contre lui. La vérité délivre celui qui est pour la vérité, et personne ne peut la confondre. Vous avez raison de craindre, et de ne pas vous confier dans votre force et votre puissance, même lorsqu'elle serait plus grande que celle que vous avez; et lui a raison de se rassurer de sa faiblesse dans le Christ, le doux Jésus, dont il tient la place, et de se confier en sa force et en son secours. De quel côté viendra le secours? Personne ne peut l'imaginer; mais vous savez que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?

6. Craignons douc Dieu, et tremblons sous la verge de sa justice; corrigeons-nous, et n'allons pas au delà:

<sup>(1)</sup> Urbain VI différa longtemps; il n'excommunia la reine Jeanne que dans les premiers mois de 1380.

ayez compassion de vous-même, et vous attirerez sur vous la compassion de Dieu. Ayez aussi compassion de tant d'ames qui périssent à cause de vous, et dont il faudra rendre compte devant Dieu au moment suprême de la mort. Revenez, il en est encore temps, et il vous recevra avec une grande bonté. Je suis persuadée que si vous avez compassion de votre àme et aussi de votre corps, si vous ne leur êtes pas cruelle, vous le ferez, et vous aurez pitié de vos sujets; mais pas autrement. C'est pourquoi je vous ai dit que je désirais vous voir compatissante et non cruelle pour votre âme. Je vous en conjure par l'amour de Jésus crucifié, croyez cette vérité et faites-la publier telle qu'elle a été annoncée à vous et aux autres princes du monde. Si vous dites : Je doute encore, restez neutre au moins, jusqu'à ce que vous voyiez avec évidence, et ne faites pas ce que vous ne devez pas faire; recherchez les explications et les conseils de ceux que vous voyez craindre Dieu, et n'écoutez pas les membres du démon qui vous conseilleraient mal sur ce qu'ils ignorent eux-mêmes. Craignez Dieu, fixez vos regards sur lui, et pensez qu'il vous voit, que son œil est toujours sur vous, et que sa justice veut que toute faute soit punie et tout bien récompensé. Ayez, ayez pitié de vous-même. Je ne vous en dis pas davantage. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

## XLI (318). — A LA REINE,

## QUI ÉTAIT A NAPLES.

Elle la prie de s'appliquer à la connaissance d'elle-même pour connaître le danger où elle se trouve. — Elle la presse de revenir à l'obéissance de la sainte Église.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chère et très-révérende Mère, je vous aimerai quand je vous verrai la fille soumise et obéissante de la sainte Église; je vous respecterai quand vous en serez digne, en abandonnant les ténèbres de l'hérésie et en suivant la lumière. Moi, Catherine, l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de voir en vous une vraie connaissance de vous-même et de votre Créateur. Et cette connaissance est nécessaire à notre salut, car toute vertu vient de cette sainte connaissance. Où se trouve la véritable humilité? Dans la connaissance de nous-même : car l'àme qui reconnaît qu'elle n'est rien, et qu'elle tient de Dieu tout son être, ne peut lever la tête avec orgueil contre son Créateur, ni contre son prochain; car ce qui n'est rien par soi-même ne peut s'enorgueillir. Et où l'âme s'afflige-t-elle de sa faute? Dans la connaissance d'elle-même, en considérant pieusement quelle est celle qui a offensé Dieu, et quel est le Dieu qu'elle a offensé. Elle voit qu'elle n'est, quant à son corps, qu'un peu de fange faite avec le rebut de la terre, et qu'elle n'est réellement qu'un foyer de corruption, méprisable sous tous les rapports, soumise à toutes sortes de misères et de nécessités, sujette à la mort, qu'elle attend sans savoir l'heure. Quand elle voit qu'un être si misérable est un instrument qui ne sert à autre chose qu'à offenser audacieusement l'éternel et souverain Bien, la douce bonté de Dieu, dont elle a reçu l'être et toutes les grâces ajoutées à la vie spirituelle et temporelle, alors elle déteste sa fragilité, et elle reconnaît, par les grâces reçues de Dieu, que nous devons le servir et non pas l'offenser.

2. Nous sommes tenus à lui rendre gloire; nous ne pouvons lui être utiles, puisqu'il est notre Dieu, et qu'il n'a pas besoin de nous, tandis que nous avons besoin de lui; car sans lui nous ne pourrions rien avoir. Par notre faute, nous perdons la vie de la grâce et notre dignité; car nous perdons la lumière de la raison et nous devenons semblables à l'animal, qui en est privé. O aveuglement humain! peut-il y avoir de misère plus grande que de ressembler à des animaux stupides? Si quelqu'un nous dit : Tu n'es qu'un animal stupide, nous ne pourrons le souffrir, et nous chercherons à nous venger de celui qui nous l'aura dit : et cependant notre faiblesse est telle, que nous descendons nous-mêmes au rang des bêtes, et que nous ne nous vengeons pas de l'appétit sensitif et de l'amour-propre qui nous mettent dans cet état. Et tout cela nous arrive, parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, nous ne déplorons pas nos fautes. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas ce qui suit la faute et où elle nous conduit : car si nous le connaissions véritablement, nous quitterions le vice et les habitudes déréglées, et nous embrasserions la vertu. Alors nous rendrions honneur à Dieu, nous conserverions la beauté, la dignité de notre âme; nous suivrions la doctrine de la vérité, et en la suivant nous serions les fils de cette vérité.

3. O très-douce Mère, je désire vous voir affermie dans cette vérité; vous la suivrez en vous connaissant bien vous-même, mais pas autrement: c'est pourquoi je vous ai dit que je désirais vous voir connaître vous-même. Je vous invite à la connaissance de cette vérité, afin que vous puissiez l'aimer. C'est la vérité que Dieu vous a crééc pour vous donner la vie éternelle; et si vous regardez l'humble Agneau, vous verrez que son sang a manifesté cette vérité; car il a été répandu et donné pour notre rançon, et il est distribué dans le corps de la sainte Église, qui promet à celui qui l'aime, qu'en vertu de ce sang il recevra la vie éternelle au moyen de la sainte confession, de la contrition et de la satisfaction; elle lui promet aussi que tout bien sera récompensé, et toute faute punie, nous donnant ainsi la sainte crainte et l'amour, en nous invitant, si nous craignons la peine, à craindre aussi la faute. Vous savez bien, très-chère Mère, que la vérité ne peut mentir : pourquoi donc combattre cette vérité? Car en combattant la vérité de la sainte Église et du Pape Urbain VI, vous combattez la vérité de Dieu et vous perdez le fruit du sang de Jésus-Christ, puisque la sainte Église est fondée sur cette vérité. Si vous ne pensez pas à votre salut, pensez du moins aux peuples qui vous sont confiés, à vos sujets, que vous avez gouvernés si longtemps avec tant de sagesse et dans une paix si profonde: et maintenant, parce que vous combattez la vérité, les voilà malheureusement divisés, se faisant la guerre et se déchirant comme des bêtes féroces.

4. Hélas! comment votre cœur ne se brise-t-il pas de les voir ainsi séparés? L'un tient pour la rose blanche, et l'autre pour la rose rouge; celui-ci pour la vérité, celui-là pour le mensonge (1). Hélas! que mon âme est à plaindre! Vous ne voyez pas qu'ils ont tous été créés par la rose très-pure de l'éternelle volonté de Dieu, et qu'ils ont été régénérés à la grâce dans la rose rouge très-ardente du sang de Jésus-Christ; et ce sang nous a lavés de nos fautes par le saint baptême, nous a rendus chrétiens, et nous a mis dans le jardin de la sainte Église. Considérez que ni vous ni d'autres ne pouvez les purifier et leur donner ces deux roses glorieuses; il n'y a que notre Mère la sainte Église qui les donne par le moyen du Souverain Pontife, et c'est le Pape Urbain VI qui tient les cless du précieux Sang; comment donc votre àme peut-elle consentir à les priver de ce que vous ne pouvez leur donner? Ne voyez-vous pas que vous êtes cruelle pour vous-même? car le tort que vous leur faites diminue votre puissance; et de plus vous êtes tenue de rendre compte à Dieu des âmes qui périssent. Et quel compte pourrons-nous rendre? Un bien terrible; et de quelle confusion serons-nous couverts lorsque nous nous présenterons devant le souverain Juge à l'heure suprême de la mort qui approche! Hélas! si cela ne vous touche

<sup>(1)</sup> Les deux partis d'Urbain VI et de Clément VII avaient, à ce qu'il paraît, pris pour signe de ralliement la rose blanche et la rose rouge, comme le firent plus tard, en Angleterre, les maisons de York et de Lancastre.

pas, vous devriez au moins être ébranlée par le mépris où vous êtes tombée. La faute que vous avez commise après votre conversion est bien plus grave que la première (1); elle a déplu bien davantage à Dieu et aux créatures; car cette dernière fois, vous aviez reconnu la vérité et votre faute, et vous vouliez recourir, comme une fille soumise, à la miséricorde et à la bonté de votre Père, et ensuite vous avez fait pire qu'auparavant.

5. Est-ce parce que votre cœur n'était pas sincère, et simulait ce qui n'était pas? est-ce parce que la justice divine a voulu me faire expier mes anciens péchés par cette affliction nouvelle? Je ne mérite pas de vous voir dans la paix et le repos, vous nourrissant sur le sein de la sainte Église, qui attend pour vous donner et pour recevoir de vous la nourriture : elle vous nourrirait de grâces dans le sang de l'Agneau, et vous la soutiendriez avec vos ressources. Voyez combien l'Église de Rome, qui est le centre de notre Foi, est restée veuve de son Époux, et nous privés de notre Père. Lorsqu'elle l'a retrouvé, je vous admirais; vous étiez la colonne qui soutenait cet Époux, le bouclier qui parait les coups et qui s'opposait à ceux qui voulaient l'enlever : quelle ingratitude maintenant! car non-seulement il est votre Père par sa dignité, mais il est votre fils : et n'est-ce pas une grande cruauté d'agir si différemment, une fille agir contre son père, une mère contre son fils! Ma peine est si grande, qu'il m'est impossible de porter en cette vie une croix plus pesante. Et je pense que j'ai reçu de vous une lettre où vous me confessez que le Pape Urbain était bien le Sou-

<sup>(1)</sup> Après la défaite des troupes de Clément VII par le comte Albéric de Balbiano, la reine de Naples avait envoyé des ambassadeurs à Urbain VI; mais elle les rappela sans rien conclure.

verain Pontife; vous me disiez que vous vouliez lui obéir: et je vois maintenant le contraire.

6. Oh! pour l'amour de Dieu, confessez sincèrement votre faute. La confession, pour être bonne, doit être accompagnée de la contrition du cœur et de la satisfaction. Satisfaites donc en rendant l'obéissance que vous devez, puisque vous avez reconnu qu'Urbain VI était le Vicaire de Jésus-Christ sur terre. Soyez obéissante, et vous recevrez le fruit de la grâce, vous apaiserez la colère de Dieu contre vous. Où est la vérité qui doit toujours se trouver dans la bouche d'une reine (1)? Sa parole devrait être certaine comme l'Évangile, et lorsqu'elle a promis quelque chose conforme à la raison et selon Dieu, elle ne devrait jamais changer: et je vois, je prouve que vous avez promis d'obéir au Souverain Pontife; et ensuite vous avez dit et fait tout le contraire. Ouel étonnement et quelle affreuse douleur de voir l'œil de votre intelligence tellement obscurci par l'amour-propre, les illusions du démon et les mauvais conseils, que vous ne vous inquiétez pas de la damnation de votre âme, de la ruine de votre peuple qui se perd âme et corps, de votre malheur et du mépris du monde. Très-douce Mère, pour l'amour de Jésus crucifié, soyez-moi douce, et non pas amère; revenez un peu à vous-même, et ne dormez plus d'un pareil sommeil; mais réveillez-vous en profitant de cet instant qui vous est accordé. N'attendez pas le temps, car lui n'attend pas. Connaissez-vous véritablement vous-même, et connaissez la grande bonté de Dieu à votre égard. Il est patient, et ne vous a pas ôté la vie dans cet état ténébreux; c'est une preuve de

<sup>(1)</sup> C'était ce que disait le roi de France Jean, cousin de la reine.

son infinie miséricorde. Embrassez donc la vertu par un saint désir, revètez-vous de la vérité en revenant à votre Père avec humilité et sincérité, et vous trouverez la miséricorde et la clémence dans Sa Sainteté; car c'est un Père tendre, qui désire la vie de son enfant.

7. Pour l'amour de Jésus crucifié, ne restez pas dans la mort spirituelle, afin que cette souillure si triste et si déplorable ne vous reste pas après votre vie; car la mort corporelle vous menace sans cesse, vous et les autres, surtout ceux qui ont passé l'âge de la jeunesse (1); aucune créature, quelle que soit sa puissance, ne saurait s'en défendre; c'est une sentence qui nous atteint dès que nous sommes conçus dans le sein de notre mère; personne ne peut éviter de la subir : et nous ne sommes pas des animaux, qui une fois morts n'existent plus; nous sommes des créatures raisonnables créées à l'image et ressemblance de Dieu; et quand le corps meurt, l'âme ne meurt pas quant à l'être, mais elle meurt quant à la grâce par sa faute en mourant dans le péché mortel. Ainsi il n'y a pas à reculer. Soyez compatissante et non pas cruelle pour vous-même; répondez à Dieu qui vous appelle avec clémence et bonté; ne soyez pas lente à lui répondre, mais répondez-lui généreusement, afin que vous n'entendiez pas cette dure parole : Tu ne t'es pas souvenue de moi pendant la vie, je ne me rappelle pas de toi dans la mort; tu ne m'as pas répondu quand je t'appelais, quand il était temps; le temps est maintenant passé, il n'y a plus de remède. J'espère que l'infinie bonté de Dieu yous fera la grâce de vous forcer à lui répondre avec un grand zèle, avec une prompte obéissance

<sup>(1)</sup> La reine Jeanne avait alors cinquante-cinq ans.

à la sainte Église et au Pape Urbain VI. Dieu ne méprisera pas tant de prières et de larmes que ses serviteurs lui offrent pour votre salut. Soyez reconnaissante de tant de bienfaits, afin qu'il nourrisse en vous la source de la piété. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

# XLII (188). — AU ROI LOUIS DE HONGRIE (1).

De la charité et des effets qu'elle produit. — Aveuglement de ceux qui refusent de reconnaître le véritable Pape Urbain VI. — Sainte Catherine exhorte ce prince à prendre la défense de la sainte Église, et à ne pas se laisser entraîner par l'amour de la reine Jeanne, qui est tombée dans l'hérésie.

## AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-cher Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, l'esclave des serviteurs de Jésus Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir fondée dans la vraie et parfaite charité. La charité ne cherche pas ses intérêts, mais seulement la gloire et l'honneur de Dieu dans le salut des àmes; elle ne cherche pas le prochain pour soi-même, mais pour Dieu. La charité est une mère qui nourrit sur son sein les vertus, ses enfants; car sans la charité, aucune vertu ne peut exister. L'homme pourrait bien faire des actes de vertu, mais il n'aurait pas de vertu réelle sans l'effet de la charité. Aussi le glorieux apôtre saint Paul disait : « J'aurais

<sup>(1)</sup> Le roi Louis de Hongrie était petit-fils de Charles II, roi de Naples, fils de Charles I<sup>er</sup>, duc d'Anjou, et frère de saint Louis. Il naquit en 1326, fut roi de Hongrie en 1342, roi de Pologne en 1370, et il mourut en 1382. Il mérita par sa valeur et sa sagesse le surnom de Grand.

beau donner mes biens aux pauvres, livrer mon corps aux flammes, parler la langue des anges, connaître les choses futures, si je n'ai pas la charité, tout m'est inutile (1). » La charité aime ce que Dieu aime, et déteste ce que Dieu déteste. Celui qui la possède se dépouille du vieil homme, c'est-à-dire du péché, qui déplaît tellement à Dieu, qu'il a voulu le punir sur le corps de son Fils. Il se revêt de l'homme nouveau, du Christ, le doux Jésus; il s'unit à lui, en suivant sa doctrine dans quelque position qu'il soit.

2. L'ame qui est dans la charité n'oublie jamais de suivre les traces du Christ; elle méprise le monde avec toutes ses délices, les prenant pour ce qu'elles valent, pour des choses sans durée et sans consistance; elle les reçoit et les possède comme des choses prètées, et non comme des choses qui lui appartiennent, parce qu'elle voit et comprend qu'elles lui manquent ou qu'elle leur manque au moment de la mort. La charité rend l'âme bienveillante et tendre pour ses ennemis, pour ceux que le monde prend pour des ennemis, mais qui ne sont pas des ennemis. Les véritables ennemis de l'homme sont le monde, le démon, la chair fragile et notre nature, qui combat sans cesse contre l'esprit. Le monde par ses plaisirs nous entraîne à la légèreté de cœur, à des joies frivoles et déréglées; le démon, par les pensées qu'il met dans le cœur de ceux qui nous font injure, nous excite à la colère et à l'impatience, pour nous priver de la charité, qui donne la vie de la grâce; la sensualité, par ses mouvements et ses révoltes, nous sollicite à toute sorte de vice. Ce sont là nos ennemis. Il est vroi que

<sup>(1)</sup> Ire Ép. aux Cer., xIII, 3.

si la raison le veut, ces ennemis deviennent faibles par la vertu du sang de Jésus - Christ. L'âme qui est dans la charité parfaite s'élève avec une grande haine contre eux; elle fait la guerre au vice, et la paix avec la vertu; mais pour ceux que le monde appelle des ennemis, pour ceux qui l'injurient ou lui prennent ses biens, elle les traite en amis, elle les aime comme des créatures que Dieu lui commande d'aimer; et souvent, avec cet amour, elle dissipe les ténèbres de la haine dans le cœur du prochain; elle semble vraiment jeter les charbons ardents de la charité sur sa tête (1).

3. C'est là un des signes particuliers qui montrent si l'âme est dans la charité ou non. Elle ne méprise personne, mais elle supporte avec patience les défauts des autres; elle ne s'irrite pas, mais elle est pleine de douceur; elle ne rend pas l'homme injuste, mais juste, lui faisant rendre à chacun ce qui lui est dû, qu'il obéisse ou qu'il commande. Il rend gloire à Dieu et louange à son nom; il a pour lui la haine et l'horreur du péché; et pour le prochain l'amour et la bienveillance. S'il est puissant et qu'il ait à exercer la justice, il écoute le grand comme le petit, le pauvre comme le riche. Il ne souille pas sa conscience en cédant aux flatteries, aux menaces, au plaisir ou au déplaisir; mais il tient la balance droite, rendant à chacun ce que veut la justice. Il sert avec zèle son prochain, montrant envers lui l'amour qu'il a pour Dieu : il ne peut rendre service à Dieu, mais il s'applique à rendre service à ce que Dieu aime tant, à la créature raisonnable, qui lui est donnée comme intermédiaire. Combien est douce la charité,

<sup>(1)</sup> Ép. aux Rom., x11, 20.

cette tendre mère! Elle est sans amertume, et toujours elle donne la joie au cœur de celui qui la possède.

- 4. Très-cher Père, vous pourrez peut-être me dire: J'aime beaucoup la charité, mais comment puis-je bien savoir si je l'ai? Je vous répondrai : Si l'âme trouve en elle-même les conditions que nous avons reconnues à la charité. Elles se résument toutes en deux principales : d'abord dans la vraie et sainte patience, qui supporte toutes les injures petites ou grandes, de quelque côté qu'elles viennent, et qui les supporte avec un esprit calme et tranquille; puis dans le zèle à soulager les besoins du prochain autant qu'il est possible. Ainsi la première condition de la charité est de supporter les injures, la seconde de donner: et que donner? L'affection de la charité, en aimant le prochain comme soi-même, et en assistant les créatures selon ce que Dieu donne de grâces et de biens spirituels et temporels : l'âme se trouve disposée à prendre et à goûter la parole de Dieu, et elle s'applique à l'observer jusqu'à la mort. Il y a bien d'autres signes de la charité, mais je ne veux pas trop m'étendre, et je parle seulement des deux principaux. Oh! combien est heureuse l'âme qui se nourrit sur le sein d'une si douce mère! Elle est humble, elle est obéissante, et elle aimerait mieux mourir que de n'être pas soumise à Jésus crucifié et à son Vicaire.
- 5. Ne faites pas comme ceux qui sont privés de la charité et plongés dans l'amour d'eux-mêmes; cet amour a empoisonné le monde entier: c'est un venin qui infecte l'àme; il la remplit de colère et d'impatience, il engendre la haine énvers Dieu et envers le prochain, il répand dans l'âme des ténèbres qui l'em-

pêchent de connaître et de discerner la vérité: et vous voyez, très-cher Père, combien les hommes coupables qui s'aiment eux-mêmes ont obscurci cette douce lumière dans le corps mystique de la sainte Église.

6. Hélas! ceux qui devaient être les colonnes et les défenseurs de la sainte Foi sont ceux qui l'ont combattue. Quels sentiments ont dirigé ceux qui ont élu le Vicaire de Jésus-Christ, le Pape Urbain VI? Ils l'ont nommé par une élection très-régulière, ils l'ont couronné avec grande solennité; ils lui ont rendu hommage comme Souverain Pontife; ils lui ont demandé des grâces, et ils en ont profité; ils l'ont annoncé par toute la terre, non par crainte des hommes, mais uniquement parce que c'était la vérité : et maintenant ils disent que ce n'est pas le Pape; ils ont nommé un antipape qu'on pourrait appeler un membre du démon; car s'il eût été membre du Christ, il eût mieux aimé mourir que de consentir à une pareille abomination. Je dis que l'amour-propre est la cause de tout le mal; car s'ils avaient aimé la vertu et non leur sensualité, ils n'auraient pas agi de la sorte, et ils auraient été contents de ce que le Christ de la terre voulait corriger leur vie et faire cesser les coupables désordres qu'eux et d'autres commettaient dans le jardin de l'Église. Il semble bien qu'ils ont pris l'office du démon. Le démon, qui a perdu Dieu et qui est privé de sa vision, voudrait que nous fussions comme lui, et il fait tous ses efforts pour nous entraîner dans l'éternelle damnation. De même, ces aveugles qui conduisent des aveugles dans les ténèbres voudraient nous faire partager leurs erreurs; ils ne songent pas, les malheureux, qu'il faudra rendre compte devant le Juge suprême de leur conduite et de tant d'âmes qui périssent par leur

faute. Je ne veux pas en dire davantage sur ce malheur et sur leur iniquité, parce qu'il me semble que Dieu a éclairé l'œil de votre intelligence pour faire connaître leurs mensonges et les droits du Pape Urbain VI qu'ils nous ont eux-mêmes annoncés; car si vous ne les connaissiez pas, vous suivriez leurs déplorables erreurs.

7. Le bon Dieu vous a fait une grande grâce en vous préservant des ténèbres et en vous donnant la lumière. Il semble que notre doux Sauveur, parce que vous avez été toujours le défenseur et le champion de notre Foi contre les infidèles, veut encore que vous sovez le défenseur de la sainte Église, et que vous vous consacriez tout entier à faire triompher la vérité et la sainte Foi contre les hérétiques et les faux chrétiens qui l'attaquent (1). Il ne faut pas perdre de temps, mais il faut répondre avec ardeur à Dieu, qui vous charge de ce ministère. Mettez de côté toute autre affaire; le doux et tendre Jésus, qui a donné sa vie pour vous avec tant d'amour, veut que vous n'ayez d'autres ennemis que les ennemis de la sainte Église et de la lumière de la très-sainte Foi. Vous devez faire la paix avec les autres par amour de la vertu, pour ne pas être privé de la charité et pour secourir la sainte Église (2). Souffrirez-vous que l'antechrist, un membre du démon, et une femme, ruinent notre foi et nous jettent dans les ténèbres et la confusion? Je vous dis que si vous et les autres princes ne faites pas ce que vous pouvez faire, vous serez cou-

<sup>(</sup>t) Louis de Hongrie avait défendu victorieusement la chrétienté contre les Tartares et les Valaches. Il avait mérité de recevoir d'Innocent VI le titre de gonfalonier de la sainte Église. Rien ne put le détacher de l'obéissance d'Urbain VI.

<sup>(2)</sup> Il était alors en guerre avec la république de Venise.

pables devant Dieu et durement repris de la négligence et de la tiédeur de votre cœur. Je ne veux pas que nous attendions son jugement, car il est bien plus terrible et bien autre que celui des hommes.

8. Je vous en conjure, venez, et ne tardez pas davantage. Prenez cette affaire en main. Puisque Dieu vous la confie et vous met le fardeau sur les épaules, acceptez avec un respectueux amour; ayez compassion de notre Père Urbain VI, qui se désole de voir ses brebis emportées par le loup infernal. Il est vrai qu'il prend courage en son Créateur comme un homme qui place toute sa foi et son espérance en lui; mais il espère aussi que Dieu vous disposera à recevoir le fardeau pour l'honneur de Dieu et le bien de la sainte Église. Je vous prie pour l'amour de Jésus crucifié d'accomplir la volonté de Dieu et son désir en vous. Oui, ouvrez l'œil de votre intelligence sur ces morts; soyez le disciple de ces glorieux martyrs qui se renonçaient eux-mêmes et se livraient aux supplices et à la mort pour l'amour de la sainte Foi. Le monde entier est divisé par le schisme; la voie de l'enfer est ouverte, et personne ne résiste, parce qu'on ne trouve que des hommes qui s'aiment eux-mêmes; ils ne recherchent que leurs intérêts particuliers, que les richesses et les honneurs du monde : et c'est là une grande pauvreté. Mais pour les âmes rachetées au prix du sang de Jésus crucifié, ils ne s'en occupent pas. Je veux donc que vous soyez dans la vraie et parfaite charité, comme je vous ai dit que je le désirais, afin que vous soyez un homme généreux et prêt à faire tout ce qui sera possible : laissez tout pour l'honneur de Dieu et pour la sainte Foi. J'espère que son infinie bonté touchera votre esprit et votre conscience : puissiez-vous trouver dans votre conscience un aiguillon qui ne vous laisse pas tranquille jusqu'à ce que je voie en vous ce que Dieu y demande!

9. Un grand bien résultera de votre arrivée : peutêtre que la vérité triomphera sans aucune force humaine, et que cette pauvre reine sortira de son obstination ou par crainte, ou par amour. Vous voyez combien elle a été protégée par le Christ de la terre, qui n'a pas voulu la priver réellement de ce dont elle s'était privée par sa conduite; il a attendu son repentir, et cela par affection pour vous. Aujourd'hui, s'il le faisait, il serait bien excusable devant Dieu et devant vous. Vous-même vous devriez être content qu'il en soit ainsi, puisqu'elle ne veut pas profiter de la miséricorde; vous ne devez vous laisser troubler par aucune passion, parce qu'il vous semblerait qu'il serait peu honorable pour vous et pour votre royaume qu'elle fût déclarée hérétique. Cela est vrai, vous trouvez peu d'honneur à voir son hérésie connue et manifestée, mais vous en trouverez à vouloir que la justice triomphe et punisse le mal dans quelque personne que ce soit, fût-ce même dans votre fils (1): et il serait même plus glorieux de faire justice de votre fils que de tout autre. Je sais bien que si vous demeurez dans la charité notre douce mère, vous reconnaîtrez qu'il en est ainsi; mais si nous nous laissons entraîner par la fumée et le bon plaisir du monde, comme font les hommes faibles d'intelligence et de volonté, vous ne le connaîtrez pas. Que Dieu répande en vous sa lumière et

<sup>(1)</sup> Louis de Hongrie n'eut que deux filles de la reine sa femme Élisabeth de Bosnie: Marie, qui lui succéda sur le trône de Hongrie, et qu'on appela *le roi Marie*; et Edwige, qui donna la couronne de Pologne à son cousin Ladislas Jagellon, duc de Lithuanie.

sa grâce; montez la barque de la sainte Église, et travaillez à la conduire au port de la paix et du repos. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Pardonnez-moi si je vous ai entretenu trop longuement; l'amour et la douleur de la perte des âmes me servent d'excuse, et aussi la volonté de Dieu, qui m'a forcée à vous écrire. Doux Jésus, Jésus amour. Encouragez la reine de la part de Jésus-Christ et de la mienne, et recommandez-moi à elle.

### XLIII (311). — A LA REINE DE HONGRIE

### mère du roi (1).

De l'amour divin; il s'accroît par la connaissance de nous-mêmes, et doit s'étendre à l'amour du prochain. — Nous devons aimer particulièrement la sainte Église.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chère et révérende Mère dans le Christ Jésus, votre indigne Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, vous écrit avec le désir de vous voir embrasée et enflammée du doux et tendre feu de l'Esprit-Saint; car c'est l'amour qui dissipe les ténèbres et donne la parfaite lumière, qui détruit l'ignorance et donne la parfaite connaissance. Oui, l'àme qui est remplie de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire du feu de la divine charité, reconnaît toujours son néant, et ne s'attribue que le péché: tout son être, toutes les grâces, tous les dons spirituels et temporels, elle reconnaît les devoir à

<sup>(1)</sup> Élisabeth, fille de Ladislas, roi de Pologne, veuve de Charles-Robert, roi de Hongrie, et mère de Louis à qui est adressée la lettre précédente. Elle mourut en 1380. Elle fut très-attachée à Urbain VI, et lui envoya une tiare magnifique enrichie de pierreries en remplacement de celle qu'avait emportée l'archevêque d'Arles, en quittant Rome avec les cardinaux français.

son Créateur; et tout ce qu'elle a reçu, tout ce qu'elle reçoit, elle sait que c'est gratuitement, et non par obligation pour des services qu'elle a rendus. Cette conviction, vénérable Mère, enrichit l'âme et lui donne le plus riche trésor qu'elle puisse posséder; car en connaissant son néant, elle est conduite peu à peu à connaître la bonté de Dieu à son égard, et de cette connaissance découle une humilité profonde qui, comme une eau bienfaisante, éteint le feu de l'orgueil, et allume le feu d'une ardente charité: il naît de la connaissance de la bonté de Dieu à son égard, parce que l'âme, en voyant l'amour infini de Dieu pour elle, ne peut s'empêcher de l'aimer.

2. Une condition de l'amour est d'aimer ce qu'aime celui qu'on aime, et de haïr ce qu'il hait : aussitôt que nous nous sommes vus et que nous avons vu la Bonté divine, nous aimons et nous haïssons; et il est impossible que, sans cette connaissance, nous puissions participer à la grâce divine, car celui qui ne se connaît pas tombe dans l'orgueil et dans tous les vices; et parce que l'orgueil aveugle l'àme, l'appauvrit, la dessèche en lui ôtant la nourriture de la grâce, celui-là n'est plus capable de se gouverner et de gouverner les autres. C'est pourquoi j'ai dit que je désirais vous voir remplie du feu de l'Esprit-Saint; car je sens que si vous voulez vous conduire et conduire vos sujets, vous avez besoin d'une grande lumière, d'un grand et ardent amour pour l'honneur de Dieu et le salut des créatures, afin de n'ètre pas égarée par l'amour-propre et la crainte servile. Mais je veux vous voir dépouillés de vous-mêmes, vous et votre fils, et tout embrasés de ce feu d'amour. C'est lorsque nous haïrons notre sensualité, qui veut toujours se

révolter contre le Créateur, que nous aimerons vraiment les vertus du doux et bon Jésus.

3. Mais vous savez que nous ne pouvons montrer cet amour sans le moyen de notre prochain, car c'est sur cet amour que reposent les commandements de la loi, aimer Dieu par-dessus toutes choses et le prochain comme nous-mêmes, d'un amour pur, et non pas mercenaire, c'est-à-dire, nous aimer, aimer le prochain pour Dieu, et Dieu pour Dieu, comme étant la Bonté suprême, qui mérite tout notre amour. Et vraiment, très-chère Mère, quand l'âme regarde l'Agneau immolé sur le bois de la très-sainte Croix, à cause de l'amour inessable qu'il a pour sa créature, elle conçoit un si grand amour pour le salut des âmes, qu'elle se livrerait cent mille fois à la mort pour sauver une âme de la mort éternelle. Personne ne peut faire un sacrifice qui soit plus agréable à Dieu que celui-là. Vous savez qu'il a tant aimé cette nourriture, qu'il n'a pas craint, pour la prendre, les amertumes, les souffrances, la mort, les outrages : notre ingratitude même ne l'a pas empêché de courir, comme enivré et passionné pour notre salut, jusqu'à l'opprobre de la très-sainte Croix. Je vous invite donc, vous et votre fils, à cette douce nourriture. Nous avons trouvé le lieu où il faut la prendre, et voici le moment, car le fruit est mûr. Ce lieu est le jardin de la très-sainte Église : dans ce jardin se nourrissent tous les fidèles chrétiens; c'est là qu'est plauté l'arbre de la Croix, où est attaché le Fruit divin, l'Agneau immolé pour nous avec un amour si ardent, qu'il désirait enflammer tous les cœurs. O Fruit très-doux, si plein de joie, d'allégresse, de consolation, quel cœur pourrait ne pas se briser d'amour en regardant ce Fruit savoureux, le doux et bon Jésus, que Dieu le Père a donné pour Époux à la sainte Église!

- 4. Oui, nous devons nous passionner pour la sainte Église par amour pour Jésus crucifié. Hàtez-vous de secourir cette Épouse baignée dans le sang de l'Agneau, et voyez que tout le monde lui nuit, les chrétiens comme les infidèles. Vous savez que c'est dans le moment du besoin que se montre l'amour : l'Église a besoin de vous, et vous avez besoin d'elle; elle a besoin de votre secours humain, et vous de son secours divin; et vous savez que plus vous lui donnerez votre secours, plus vous participerez à la grâce divine, au feu de l'Esprit-Saint qui est en elle. O douce Épouse! rachetée par le sang du Christ, vous êtes si parfaite, qu'un membre séparé de vous ne peut recevoir et goûter le fruit divin. Très-chère et vénérable Mère, nous devons donc, vous, moi, toutes les créatures, l'aimer, la servir toujours, mais surtout dans les moments difficiles. Pauvre misérable que je suis, je n'ai rien pour la servir, et si mou sang pouvait lui être utile, je le répandrais bien volontiers de toutes les parties de mon corps; je lui donnerai le peu que Dieu me donnera pour elle : je n'ai à lui offrir que des larmes, des soupirs, des prières continuelles; mais vous, ma Mère, et le seigneur maître, le Roi votre fils, vous pouvez l'aider non-seulement par vos prières et vos saints désirs, mais encore vous pouvez, par amour, l'assister temporellement.
- 5. Ne méprisez pas cette occasion, pour l'amour de Dieu; profitez en, pour Jésus crucifié, pour votre bien et l'avancement de votre salut; priez et conjurez votre cher fils d'assister et de servir la sainte Église; et si notre Christ de la terre le demande et veut le charger

de cette entreprise, pressez-le d'écouter favorablement sa demande, de s'offrir lui-même et d'encourager le Saint-Père dans son projet de faire une croisade contre ces méchants infidèles, qui possèdent ce qui nous appartient, et plus encore (1): on me dit qu'ils veulent entreprendre davantage. N'est-ce pas une honte pour les chrétiens de leur laisser posséder ce saint et vénérable lieu qui nous appartient à tant de titres? Il ne faut plus le souffrir, mais, comme des fils affamés de l'honneur de leur père, vous devez vous lever et reprendre notre bien pour le salut de leurs âmes et l'exaltation de la sainte Église. Songez que si on vous avait pris une de vos villes, vous voudriez la reprendre, vous combattriez jusqu'à la mort. Je vous conjure de faire de même et davantage pour ce qui nous a été pris; vous devez y apporter plus de zèle, car il s'agit des âmes et du saint lieu, tandis que votre ville ne regarderait que la terre.

6. Vous avez appris sans doute comment les Turcs persécutent de plus en plus les chrétiens, et s'emparent des possessions de la sainte Église. C'est pour cela que le .Saint-Père veut organiser une croisade contre eux. J'espère de la bonté de Dieu que vous et les autres vous êtes disposés à l'aider et à l'encourager dans cette entreprise autant que vous le pourrez. Je vous en prie, je vous en conjure de la part de Jésus crucifié, soyez pleine de zèle et d'ardeur: ce sera le moyen de recevoir et de conserver dans sa plénitude la grâce divine, le feu de

<sup>(</sup>t) Les Turcs avaient fait de grands ravages en Valachie, en Macédoine et en Achaïe. Ils menaçaient d'envahir toute l'Europe. Grégoire XI voulait organiser une croisade contre eux, mais il en était empêché par les guerres continuelles que lui faisaient les princes chrétiens.

l'Esprit-Saint dont mon âme désire vous voir toute embrasée. Très-chère Mère, j'ai écrit sur le même sujet qu'à vous à la reine de Naples et à plusieurs autres princes (1). Tous m'ont répondu favorablement, et ont promis le secours de leurs biens et de leur personne; ils sont tous remplis d'un grand désir de donner leur vie pour le Christ, et il leur tarde bien de voir le Saint-Père élever l'étendard de la sainte Croix. J'espère de l'ineffable charité de Dieu qu'il l'élèvera bientôt, et je vous prie de suivre leur exemple. Louange à Jésus crucifié! et qu'il vous remplisse de sa très-sainte grâce. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> A la reine de Naples, xxxıv, xxxv; au roi de France, xxxıı; au seigneur de Milan, Lxxııı; à Jean Hawkwood, Ly.

### XLIV (189). — A MESSIRE CHARLES DE LA PAIX

QUI FUT DEPUIS ROI DE LA POUILLE OU DE NAPLES (1).

Elle l'exhorte à venir au secours de la sainte Église et du Pape Urbain VI, et à combattre d'abord ses passions, à l'exemple des saints.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-cher Frère dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir un chevalier courageux qui combatte généreusement pour la gloire et l'honneur du nom de Dieu, pour l'exaltation et la réforme de la sainte Église. Mais remarquez, très-cher Frère, que vous ne pourrez faire ce bien, être courageux et secourir la sainte Église, si vous ne combattez d'abord et si vous ne faites la guerre contre nos trois grands ennemis, le monde, le démon

<sup>(1)</sup> Cette lettre est de 1380, et par conséquent une des dernières écrites par sainte Catherine. Charles Durazzo était arrière-petit-fils de Charles II, roi de Naples, et cousin de Louis le Grand, roi de Hongrie. Il avait été adopté d'abord par la reine Jeanne, qui lui préféra ensuite Louis d'Anjou; mais le Pape Urbain VI l'investit du royaume de Naples, dont il prit possession sans coup férir, et il fit étouffer la reine Jeanne en 1382, sous prétexte de la punir de l'assassinat de son premier mari. Il devint ensuite l'ennemi d'Urbain VI, hérita en 1385 du royaume de Hongrie, et mourut l'année suivante, assassiné par l'ordre de la reine douairière.

et notre chair fragile. Ce sont les trois principaux tyrans qui font mourir l'âme à la grâce dans quelque état que ce soit, si elle les laisse entrer en ouvrant avec la main du libre arbitre la porte de la volonté. Le monde nous attaque par ses joies vaines et déréglées; il étale aux regards de notre intelligence les emplois, les richesses, les honneurs, les grandeurs avec tous leurs coupables plaisirs. Toutes ces choses sont vaines et corruptibles; elles passent comme les vents, elles n'ont aucune force, aucune durée. Ne le voyons-nous pas clairement? l'homme vit aujourd'hui, et demain il est mort; il passe de la santé à la maladie, de la richesse à la pauvreté: il est élevé en dignité, et tombe bientôt dans la honte et l'avilissement.

2. L'homme sage et prudent connaît le monde, et lui fait la guerre; il ne lui livre pas son cœur par un amour déréglé; il lui ferme la porte de sa volonté; il use de ses biens comme de choses prêtées, et il les estime pour ce qu'elles valent, et pas davantage; il conçoit de la haine contre les sens, lorsqu'ils veulent posséder ou désirer ce qui est en dehors de la volonté de Dieu; il combat l'ennemi avec le glaive de la haine du vice et de l'amour de la vertu, et avec le bouclier de la très-sainte Foi; il résiste aux mouvements des passions qui peuvent l'attaquer, et il ne s'abandonne pas à l'injustice pour gagner et pour acquérir les honneurs, les richesses et les plaisirs du monde au détriment du prochain, parce qu'il les a méprisés; il ne lève pas la tête avec orgueil en se croyant plus grand que les autres et en voulant les dominer injustement, mais il s'humilie, parce qu'il se méprise lui-même avec le monde; il voudrait se faire le plus petit de tous, et en se faisant petit il devient

grand. Dans quelque position que l'on soit, ou serviteur ou maître, on est obligé de combattre cette tyrannie. Je ne dis pas que, si on veut conserver son rang dans le monde, on ne puisse vivre en état de grâce; on le peut, comme nous le prouvent David, qui fut roi, saint Louis (1), et tant de saints personnages. Ils ont possédé la puissance, mais sans désir et sans amour déréglés; on voyait briller en eux la perle précieuse de la justice avec une humilité sincère et une ardente charité; ils rendaient à chacun ce qui lui était dû, au petit comme au grand, au pauvre comme au riche.

3. Ils ne faisaient pas comme ceux qui règnent maintenant, et qui sont si remplis de l'amour d'eux-mêmes, qu'ils voudraient se faire les dieux de ce monde tyrannique. De là naissent les injustices, les meurtres, les traitements barbares et tous les autres vices. Ils laissent ainsi entrer dans la cité de l'âme leur second et troisième ennemi, le démon et la fragilité de la chair; ils s'en font les serviteurs en suivant volontairement les malices, les erreurs et les différentes tentations du démon, en écoutant les désirs de la chair et en plongeant leur âme et leur corps dans la fange de l'impureté. Si c'est un homme marié, il souille l'état du mariage par de nombreux désordres; il n'a pas pour ce sacrement le respect qui lui est dû, et il ne remplit pas le but pour lequel Dieu l'a fait; mais dans son aveuglement il souille son àme et son corps du péché maudit que Dieu déteste et qui répugne au démon même (2) Que l'infinie charité et la miséricorde divine ne s'éloignent pas de ces coupables et des autres.

<sup>(1)</sup> Le roi saint Louis était son parent par Charles d'Anjou, son bisaïeul.

<sup>(2)</sup> Dialogue, CXXIV.

Les malheureux ne pensent pas que la hache est déjà à la racine de l'arbre, et qu'il ne reste plus qu'à frapper quand le Juge suprême voudra: car nous devons mourir, et nous ne savons pas quand.

4. Celui qui craint Dieu n'agit pas ainsi; il a vu à la lumière de la très-sainte Foi combien il est dangereux d'écouter ses ennemis, il a vu à la même lumière que tout bien est récompensé, et toute faute punie; il voit qu'en suivant ses ennemis, il offense Dieu, et que l'offense est suivie du châtiment; et alors il prend le glaive de la haine et du mépris, et il retranche toute volonté déréglée en faisant le contraire de ce que veulent ses ennemis. Le monde voudrait être aimé, et il le méprise; le démon voudrait soumettre sa volonté, lui inspirer la haine et le dégoût du prochain, et remplir son cœur de sales pensées : et lui veut suivre la volonté de Dieu, rester dans l'amour du prochain, lui pardonner l'injure qu'il en reçoit, et occuper sans cesse son esprit et sa mémoire des bienfaits qu'il a reçus de la Bonté divine. La chair fragile veut jouir et satisfaire ses appétits, cette loi perverse qui enchaîne nos membres et combat toujours contre l'esprit: et lui fait tout le contraire, il la soumet au joug de la raison en affligeant et en macérant son corps ; il siége sur le tribunal de la conscience, et rend justice. S'il est vierge, il déclare qu'il veut conserver jusqu'à la mort la virginité qu'il a choisie. Le continent conserve la continence, et celui qui est dans l'état du mariage se préserve de tout péché mortel, et ne veut souiller d'aucune manière ce sacrement. Il lavera avec cette douce odeur de la pureté toutes les taches de son esprit et de son corps, et avec l'eau de la grace, avec une vie bonne et régulière, il éteindra l'incendie des passions déréglées. Il fera une guerre acharnée à ses ennemis, et il défendra victorieusement la cité de son âme, en fermant la porte de sa volonté pour n'être pas assailli par l'ennemi; et ainsi en sureté avec le trésor des vertus, il entrera par la porte de la douce volonté de Dieu en suivant la doctrine de Jésus crucifié, qui a donné sa vie pour notre salut avec tant d'amour. Il dispose ainsi sa mémoire à retenir le bienfait du sang de l'humble Agneau, son intelligence à connaître et à comprendre sa volonté, qui ne veut autre chose que sa sanctification et qui ne donne et ne permet rien que dans ce but, et sa volonté à l'aimer de tout son cœur et de toutes ses forces.

5. Celui qui agit de la sorte peut être appelé un vaillant chevalier, qui conserve et garde généreusement la cité de son àme contre les ennemis et les odieux tyrans qui voudraient l'opprimer. Il est prèt à tout faire pour Dieu, pour sa gloire et l'honneur de son nom; il peut combattre ainsi sûrement à l'extérieur pour la sainte Église, parce qu'il a bien combattu et vaincu à l'intérieur. S'il n'avait pas bien combattu au dedans, il combattrait mal au dehors; et c'est pour cela que je vous disais qu'il fallait d'abord combattre au dedans de vousmême vos trois ennemis principaux. Maintenant je vous dis, très-cher et bien-aimé frère dans le Christ, le doux Jésus, de vous appliquer à les vaincre en purifiant votre conscience par la sainte Confession, en vivant régulièrement et dans le désir de la vertu, vous réjouissant d'entendre et d'observer la douce parole de Dieu, vous rappelant sans cesse le souvenir de la mort et du sang versé pour vous, recherchant la société de ceux qui craignent. Dieu véritablement, qui sont sages, prudents et de bon

conseil. Ayez dans toutes vos œuvres les regards fixés sur Dieu, afin que vous puissiez rendre à chacun ce qui lui est dû, à Dieu la gloire, au prochain la bienveillance, et à vous-même la haine du vice et l'amour de la vertu. Réglez votre famille autant que vous le pourrez, afin que tous y vivent dans l'ordre et la sainte crainte de Dieu. Vous pourrez ainsi accomplir la volonté de Dieu en vous.

6. Dieu vous a choisi pour être une colonne dans la sainte Église, afin que vous puissiez extirper l'hérésie, confondre le mensonge et exalter la vérité, dissiper les ténèbres et faire briller la lumière en montrant que le Pape Urbain VI est le vrai Souverain Pontife que nous a choisi et donné la clémence du Saint-Esprit, malgré les hommes coupables et pervers qui s'aiment enx-mêmes et qui prétendent le contraire. Ces aveugles n'ont pas honte de parler et d'agir contre eux-mèmes en se montrant impies et menteurs. Cette vérité qu'ils nous ont annoncée, ils la nient maintenant, et les hommages qu'ils lui ont rendus, ils veulent les retirer. Ils montrent, les insensés, que la crainte les a rendus impies et idolâtres en s'inclinant devant le Pape Urbain et en le reconnaissant pour le vrai Vicaire de Jésus-Christ. S'il ne l'était pas, comme ils le disent maintenant, comment ont-ils pu tomber dans une telle faute, dans un tel avilissement d'esprit et de corps? Nous voyons donc qu'ils se déclarent impies et menteurs; n'est-ce pas une grande confusion de voir notre Foi souillée par une semblable hérésie? N'est-ce pas un grand malheur de voir tant faire contre la vérité? de voir l'Agneau poursuivi par les loups, les âmes livrées aux mains du démon, et la douce Épouse démembrée? Quel cœur assez dur pour n'être

pas attendri? quels yeux ne répandraient pas un torrent de larmes? Quel prince pourra refuser de consacrer toutes ses forces à secourir notre Foi? Il n'y a que ceux qui s'aiment eux - mêmes qui ne sentent pas cela: leur cœur est endurci par l'amour-propre, comme celui de Pharaon.

7. Non, la Bonté divine ne veut pas que votre cœur soit si dur, et elle vous appelle à secourir son Épouse. Que votre cœur s'amollisse donc, soyez généreux avec zèle et sans négligence; hâtez-vous de venir, ne tardez plus, Dieu sera pour vous. Il ne faut pas attendre le temps, car c'est un danger. Accourez donc et cachezvous dans l'arche de la sainte Église, sous l'aile de votre Père le Pape, Urbain VI, qui tient les clefs du sang de Jésus-Christ. Je sais que si vous êtes courageux, vous vous appliquerez à faire la volonté de Dieu, sans vous occuper de vous-même : autrement, non. C'est pourquoi je vous ai dit que je désirais vous voir un vaillant chevalier: et je vous prie qu'il en soit ainsi, pour l'amour de Jésus crucifié. Quelle honte pour les princes du monde, et quelle offense à Dieu, de voir leurs cœurs, si glacés! Ils n'ont encore fait que des promesses pour secourir la douce Épouse du Christ! Comment donneraient-ils leur vie pour la vérité, lorsqu'ils regardent à lui donner quelques biens et quelques secours temporels? Je crois qu'ils en seront sévèrement punis. Je ne veux pas que vous agissiez comme eux, mais donnons avec joie notre vie, s'il le faut. Pardonnez-moi si je vous ai trop longuement parlé. La douleur du péché et l'amour de la sainte Église me serviront d'excuse devant Dieu et devant vous. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

## XLV (192). — AU COMTE DE FONDI (1).

De la vigne de notre âme, et de l'amour-propre, qui la rend stérile.

— Le Pape Urbain VI est le vrai Souverain Pontife.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Mon très-cher Père et Frère dans le Christ le doux Jésus, moi, Catherine, l'esclave des serviteurs de Dieu, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir un bon ouvrier dans la vigne de votre âme, afin que vous rapportiez beaucoup de fruit au temps de la récolte, c'est à-dire au moment de la mort, où toute faute est punie, et toute vertu récompensée. Vous savez que la Vérité éternelle nous a créés à son image et ressemblance; Dieu a fait de nous son temple, où il veut habiter par sa grâce, pourvu que l'ouvrier de cette vigne veuille bien la cultiver; car si elle n'est pas cultivée, si elle est couverte de ronces et d'épines, il ne pourra pas y habiter. Voyons, très-cher Père, quel ouvrier y a placé le Maître. Il y a mis le libre arbitre, auquel est confié tout pouvoir. Personne ne peut ouvrir ou fermer

<sup>(1)</sup> Le comte de Fondi, Honoré Gaétan, fut un des principaux fauteurs du schisme; ses États sur les confins de ceux de l'Eglise servirent de retraite aux cardinaux séparés d'Urbain VI, qui nommèrent, le 20 septembre 1378, l'antipape Clément VII.

la porte de la volonté, si le libre arbitre ne le veut pas. La lumière de l'intelligence lui est donnée pour connaître les amis et les ennemis qui veulent entrer et passer par la porte; et à cette porte est placé le chien de la conscience, qui aboie quand il entend venir, s'il est levé et ne dort pas. Cette lumière fait voir et discerner le fruit à l'ouvrier; il ôte la terre, pour que le fruit soit pur, et il le met dans la mémoire comme dans un grenier, où s'entasse le souvenir des bienfaits de Dieu. Au milieu de la vigne est placé le vase de son cœur plein du précieux Sang, pour arroser les plantes afin qu'elles ne se dessèchent pas. C'est ainsi qu'est créée et disposée cette vigne, qui est aussi, nous l'avons dit, le temple où Dieu doit habiter par sa grâce.

2. Mais je m'aperçois que le venin de l'amour-propre et de la colère a empoisonné et corrompu cet ouvrier, tellement que notre vigne est toute inculte, et qu'elle ne porte que des fruits de mort ou des fruits sauvages et amers, parce que les semeurs du mal, les démons visibles et invisibles, ont passé par la porte de la volonté, les invisibles par la porte des mauvaises pensées, et les visibles par celle des mauvais conseils, qui éloignent de la vérité au moyen des mensonges, des flatteries et des mauvais exemples. Cette semence qu'ils ont en eux, ils la mettent en nous, et le libre arbitre en l'acceptant fait naître des fruits de mort, c'est-à-dire des péchés mortels. Oh! combien est affreuse à voir cette vigne qui s'est toute couverte des épines de l'orgueil et de l'avarice, des ronces de la colère, de l'impatience et de la désobéissance, qui est toute pleine d'herbes vénéneuses! Ce jardin est devenu une écurie où nous nous plaisons dans le fumier de l'impureté. Notre jardin n'est pas fermé, il est ouvert,

et nos ennemis, les vices et les démons peuvent y entrer comme dans leur habitation. La fontaine est tarie, la fontaine de la grâce que nous avions reçue au saint Baptême par la vertu de ce Sang qui baignait notre cœur plein d'amour. L'œil de l'intelligence ne voit plus que les ténèbres, parce qu'il est privé de la lumière de la trèssainte Foi; il ne voit et ne connaît plus que l'amour sensitif, et il en remplit la mémoire; il n'a et ne peut avoir d'autres souvenirs que des mouvements et des désirs déréglés, tant qu'il est dans cet état.

- 3. Près de cette vigne la douce Vérité suprème avait placé une autre vigne, celle du prochain, qui est si unie à la nôtre, que nous ne pouvons y rien faire sans le faire aussi à la sienne. Aussi nous est-il commandé de la gouverner comme la nôtre, puisqu'il est dit : « Aime Dieu par-dessus toute chose, et le prochain comme toimême (1).» Oh! combien est cruel l'ouvrier qui gouverne mal sa vigne, et ne lui fait rapporter d'autre fruit que quelques actes de vertu si amers, que personne ne peut en goûter! Ce sont les bonnes œuvres faites en dehors de la charité. Combien est malheureuse cette àme qui au moment de la récolte ne se trouve aucun fruit! C'est là qu'elle voit sa mort, et dans la mort elle connaît son malheur : et alors elle voudrait avoir le temps de cultiver sa vigne, mais elle ne le trouve pas. L'homme ignorant croyait pouvoir disposer du temps à son gré, mais il n'en est point ainsi. Profitous donc du temps présent, qui nous est accordé par miséricorde.
- 4. O très-cher Père, reconnaissez l'état où vous êtes, et voyez votre vigne. Je suis triste jusqu'à la mort de

<sup>(1)</sup> S. Matth., xxII, 37-39.

voir ce que le tyran du libre arbitre a fait de votre jardin, où florissaient, à la lumière de la Foi, les exemples de vertu et de vérité. Votre jardin est devenu maintenant un bois sauvage. Vous ne pouvez donner des fruits de vie, puisque vous êtes séparé de la vérité, dont vous vous ètes fait le persécuteur : en aimant le mensonge vous avez perdu la foi, et vous moissonnez l'infidélité. Et pourquoi portez-vous ces fruits de mort? A cause de l'amour que vous avez pour la sensualité, et de la baine que vous sentez pour votre chef. Ne voyons-nous pas que le Juge suprême n'a pas les yeux fermés sur nous? Comment pouvez-vous faire ce que vous ne devez pas faire contre votre chef? Le Pape Urbain VI n'est-il pas le véritable Pape? Vous savez bien au fond de votre cœur que c'est là le vrai Souverain Pontife, et celui qui dit le contraire est un hérétique réprouvé de Dieu; ce n'est plus un catholique fidèle, c'est un chrétien renégat qui renonce à sa foi. Nous devons croire qu'il est le Pape élu régulièrement, qu'il est le Vicaire du Christ sur la terre, et que nous devons lui obéir jusqu'à la mort. Lors même qu'il serait un père cruel pour nous, et qu'il nous chasserait en nous injuriant et en nous maltraitant d'un bout de la terre à l'autre, nous ne devrions pas oublier et-persécuter la vérité.

5. Si vous me dites: On m'assure au contraire que le Pape Urbain VI n'est pas véritablement le Souverain Pontife, je vous répondrai que je sais que Dieu vous a donné assez de lumière, si vous ne l'obscurcissez pas avec les ténèbres de la colère et du mépris, pour reconnaître que ceux qui parlent de la sorte mentent sur leur tête, pervertissent la vérité qu'ils nous avaient euxmêmes donnée, et veulent la changer en mensonge. Je

sais bien que vous connaissez les motifs qui poussent ceux qui étaient chargés de répandre la foi et la vérité, et qui maintenant ont souillé la foi et nié la vérité. Ils ont fait naître dans l'Église un schisme si déplorable, qu'ils sont dignes de mille morts. Vous savez qu'ils ont été poussés par la passion qui vous a poussé vous même, par l'amour-propre, qui ne peut supporter une parole, un reproche dur, ou la perte des biens de la terre (1). Vous avez conçu l'indignation, et enfanté la colère. C'est ainsi qu'ils se privent des biens du ciel, eux et quiconque agit contre la vérité. Les raisons qui prouvent cette vérité sont si claires, si simples, si manifestes, que les personnes les plus bornées peuvent les comprendre. Aussi je ne m'arrête pas à vous les expliquer, parce que je sais que votre intelligence vous suffit.

6. Vous connaissez la vérité, car vous l'avez reconnue, vous l'avez confessée, vous lui avez rendu hommage. Combien je suis assiligée de voir votre âme égarée au point d'agir contre cette vérité! combien doit souffrir votre conscience! Vous qui avez été un fils obéissant, un serviteur dévoué de la sainte Église (2), vous avez reçu une semence si fatale, que vous ne produisez plus que des fruits de mort. Non-seulement vous vous perdez vous-même, mais voyez combien vous perdez d'âmes et de corps dont il vous faudra rendre compte au Juge suprême. Ne faites plus ainsi, pour l'amour de Dieu. Le péché est une chose ordinaire à l'homme, mais

<sup>(1)</sup> Urbain VI ôta au comte de Fondi le gouvernement de la ville d'Anagni, qu'il avait reçu pour une somme de vingt mille florins qu'il avait prêtée à Grégoire XI. Le Pape soutenait que cet argent n'avait pas profité à l'Église.

<sup>(2)</sup> Le comte de Fondi avait fidèlement servi l'Église sous Grégoire XI, et avait maintenu la ville de Rome dans l'obéissance au Saint-Siége.

la persévérance dans le péché est le propre du démon. Rentrez en vous-même, et reconnaissez le danger de votre âme et de votre corps. Aucune faute ne reste impunie, surtout celle qui se commet contre la sainte Église: cela s'est toujours vu. Aussi je vous conjure, pour l'amour du Sang répandu pour vous avec tant d'amour, de revenir humblement à votre Père, qui vous attend les bras ouverts avec bonté pour vous faire miséricorde, à vous et à tous ceux qui voudront la recevoir. Suivons la raison avec le libre arbitre, et commençons à remuer cette terre de l'amour déréglé et coupable, cet amour terrestre qui ne veut se nourrir que des choses passagères comme le vent, pour qu'il devienne un amour céleste qui cherche les biens du ciel, seuls fermes, assurés et à l'abri de tout changement.

7. Ouvrons la porte de notre volonté pour recevoir le bon laboureur, le Christ, le doux Jésus crucifié, qui sème par la main du libre arbitre la semence de sa doctrine; et cette semence produit les fruits des vraies et solides vertus. Ces vertus, le libre arbitre les sépare de la terre, c'est-à dire qu'il ne les sème et ne les recueille en lui par aucun amour terrestre, par aucune jouissance humaine, mais par la haine et le mépris de soimême. Il ne les jette pas au dehors, mais ce qu'il recueille, il le place dans sa mémoire, par le souvenir des bienfaits de Dieu, reconnaissant tenir tout de lui et non de sa propre vertu. Quel arbre y planter? L'arbre de la charité parfaite, dont la cime s'unit au ciel, c'est-à-dire à la charité infinie de Dieu. Ses rameaux couvrent toute la vigne, et conservent les fruits dans leur fraîcheur, parce que toutes les vertus viennent et vivent de la charité. Comment l'arroser? Non pas avec l'eau, mais avec-

le Sang précieux versé avec tant d'amour. Ce sang est dans le vase du cœur; et non-seulement il arrose cette douce vigne, ce beau jardin, mais il désaltère abondamment le chien de la conscience, asin que, fortisié, il fasse bonne garde à la porte de la volonté, et que personne ne passe sans qu'il en avertisse. Il éveille la raison par ses cris; et la raison avec la lumière de l'intelligence regarde si ce sont des amis ou des ennemis. Si ce sont des amis envoyés par la clémence du Saint-Esprit, c'est-à-dire de saintes et bonnes pensées, de sages conseils et des œuvres parfaites, le libre arbitre les reçoit, en ouvrant la porte avec la clef de l'amour. Si ce sont des ennemis, des pensées coupables, il les chasse avec la verge de la haine et du mépris; il ne les laisse passer que quand elles sont changées, et il ferme la porte de la volonté, qui ne consent pas.

8. Alors Dieu, voyant que le libre arbitre, l'ouvrier qu'il a mis dans la vigne, a bien travaillé en lui-même et dans le prochain qu'il a secouru autant qu'il lui a été possible par amour et par charité, Dieu se repose dans cette âme par sa grâce. Le bien que nous faisons n'augmente pas son repos, car il n'a pas besoin de nous; mais sa grâce se repose en nous. Cette grâce nous donne la vie, et nous revêt en couvrant notre nudité. Elle nous donne la lumière et rassasie l'âme, et en la rassasiant elle la laisse affamée; elle lui sert sa nourriture sur la table de la très-sainte Croix : elle met dans la bouche du saint désir le lait de la divine douceur; elle y ajoute la myrrhe de l'amertume du péché et de la Croix, c'est-à-dire des peines que le Fils de Dieu a souffertes pour nous, et l'encens des humbles et ferventes prières qu'elle offre sans cesse avec ardeur pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes. Oh! combien est heureuse cette âme! Elle goûte véritablement la vie éternelle; mais nous, ingrats que nous sommes, nous ne nous occupons pas de ce bonheur: si nous y pensions, nous aimerions mieux mourir que de perdre un si grand bien. Sortons de cette ignorance par la vérité. En la cherchant sincèrement, nous irons où Dieu l'a placée; et si nous la cherchons ailleurs, nous ne la trouverons pas.

9. Nous avons dit comment nous sommes la vigne, comment elle est ornée, et comment Dieu veut qu'elle soit cultivée. Et maintenant où cette vigne est-elle placée? Dans la vigne de la sainte Église, et le vigneron choisi est le Christ de la terre, qui administre le Sang précieux. Avec la serpe de la pénitence que nous recevons dans la sainte Confession, il retranche le vice de l'àme, il la nourrit sur son sein, et l'attache avec les liens de la sainte obéissance : et sans ces liens notre vigne serait ruinée; la tempète en perdrait tout le fruit, si elle n'était liée par l'obéissance. Aussi je vous conjure de retourner humblement et avec empressement à ce joug (1). Cherchez le vigneron et cultivez la vigne de votre âme dans la vigne de la sainte Église; autrement vous seriez privé de tout bien, et vous tomberiez dans toute sorte de malheurs. Voici le moment; pour l'amour de Dieu, quittez vos erreurs; car, le moment passé, il n'y a plus de remède. La mort vient bien vite, sans que nous nous en apercevions; et lorsque nous nous trouverons dans les mains du souverain Juge, il sera

<sup>(1)</sup> Les exhortations de sainte Catherine ne furent pas écoutées: le comte de Fondi fut excommunié en 1378, et persévéra dans le schisme jusqu'à sa mort, arrivée en 1400.

bien dur de lui résister. Je suis certaine que si vous cultivez bien votre vigne, vous n'hésiterez pas à revenir; mais vous reconnaîtrez avec une humilité profonde les fautes que vous avez commises contre Dieu, vous demanderez en grâce au Saint-Père de vous ramener dans son bercail. Vous ne le pouvez pas autrement. C'est pourquoi je vous ai dit que je désirais vous voir un bon vigneron dans la vigne de votre àme; et je vous en conjure autant que je le sais et que je le puis. Pensez que l'œil de Dieu est sur vous; n'attendons pas les chàtiments de Celui qui voit au fond de notre cœur. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Pardonnez-moi si j'ai trop parlé; mais l'amour que j'ai pour votre salut et la douleur que je ressens de vous voir offenser Dieu et votre àme en sont cause. Je n'ai pu me taire et ne pas vous dire la vérité. Doux Jésus, Jésus amour.

## XLVI (196). — AUX SEIGNEURS BANNERETS

## ET AUX QUATRE PRUD'HOMMES DÉFENSEURS DE LA RÉPUBLIQUE DE ROME (1).

De la reconnaissance envers Dieu. — De l'amour du prochain et de la paix. — Sainte Catherine leur reproche l'ingratitude dont on a usé à l'égard de Jean Cenci, qui avait procuré la reddition du château Saint-Ange.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chers Frères et Seigneurs de la terre dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir reconnaissants de tous les bienfaits que vous avez reçus de Dieu, afin qu'ils augmentent et nourrissent en vous la source de l'amour divin dans vos âmes. La reconnaissance est très-agréable à Dieu, et nous est très-utile; mais l'ingratitude lui

<sup>(1)</sup> Cette lettre est du 6 mai 1379. La ville de Rome avait profité du séjour des Papes à Avignon pour se donner une forme de gouvernement démocratique indépendant du Saint-Siège et des empereurs. Sous le pontificat d'Urbain VI, l'administration reposait sur les chefs de quartier, appelés seigneurs bannerets, à cause de leurs bannières. Il leur était adjoint quatre prud'hommes, qui s'occupaient principalement des hesoins publics et des œuvres de charité. Le nom de république se conserva à Rome jusque sous Boniface IX.

déplaît beaucoup et nous fait grand tort : elle tarit la source de la piété en nous, et nous invitons Dieu à ne plus augmenter ses grâces et à nous priver de celles qu'il nous a faites. Il faut donc s'appliquer avec un grand zèle à voir les bienfaits de Dieu, car en les voyant nous les reconnaitrons, et en les reconnaissant nous rendrons gloire et louange à son nom. Et comment montrerons-nous notre reconnaissance et notre ingratitude? Je vais vous le dire: Nous montrerons notre ingratitude en offensant la bonté de Dieu et notre prochain, en les offensant de mille manières et par mille injustices; en ne leur rendant pas ce que nous sommes obligés de leur rendre, c'est-à-dire, en n'aimant pas Dieu par-dessus toutes choses, et le prochain comme nousmême. Nous faisons tout le contraire : cet amour que nous devions lui donner, nous le donnons à la sensualité; nous l'offensons avec notre cœur, notre esprit, avec toutes les puissances de notre âme et tous les membres de notre corps, qui devraient être des instruments de vertu, et qui sont des instruments de vice; et ces vices nous causent la mort éternelle, si notre vie se termine dans le péché mortel. De quelque côté que nous nous tournions, nous ne trouvons que misère: et tout cela vient de l'ingratitude.

2. L'ingratitude enfante l'orgueil, la vanité, la légèreté de cœur, et toutes les souillures qui font croire que l'homme n'a d'autre pensée que de se rouler dans la fange de la débauche comme l'animal immonde; elle prive l'àme de la charité fraternelle envers le prochain, et lui en inspire la haine et l'éloignement; ou, si elle l'aime, c'est par intérêt, et non pour Dieu. De là cette facilité à écouter tous les mauvais rapports, à juger les

autres défavorablement, n'examinant pas avec prudence celui qui dit le mal et celui dont il parle, si c'est par dépit, par envie ou par erreur. Souvent l'homme ignorant dit ce qui lui vient à la bouche, et ne fait pasattention à ses paroles; mais celui qui hait les écoute, et l'envieux ne regarde pas si elles contiennent plus de vérités que de mensonges; il ne songe qu'à faire tort au prochain et à nuire à sa réputation. Vous voyez que cela arrive tous les jours. Celui qui est puissant ne s'applique pas à rendre la justice aux autres, il n'écoute que son bon plaisir ou celui des créatures; il viole le bon droit et vend la vie de son prochain, parce que son cœur est privé de la charité; et l'amour-propre le rend si étroit, qu'il ne peut plus contenir Dieu et le prochain par la sainte justice; il ne cherche pas à secourir son semblable, et, au lieu de l'assister, il lui vole son bien de mille manières, quand il peut faire des gains illicites dont lui faudra rendre compte au moment de la mort. Sa langue, qui était faite pour rendre gloire et louange au nom de Dieu, pour confesser ses péchés et conseiller son prochain, il l'emploie à blasphémer, à jurer, à mentir, à calomnier; et non seulement il blasphème, il dit du mal des créatures, mais il s'en prend à Dieu et aux saints, il semble vouloir les fouler aux pieds. Vous savez bien que c'est la vérité; tous, pour ainsi dire, petits et grands, se sont fait une habitude de ce vice. par la faute de ceux qui vendent la justice, et qui ne font pas ce que la raison commande. Mais Dieu montre combien ces choses lui déplaisent en nous punissant un peu par les fléaux et les malheurs qui nous affligent tous les jours : et il le fait justement, bien qu'il le fasse avec une grande miséricorde. Tels sont les fruits que produit

l'homme ingrat, et les signes qui prouvent son ingratitude.

3. Tout le contraire arrive pour l'homme fidèle et reconnaissant à l'égard de son Créateur : il lui rend justice en lui rendant ce qui lui est dû, c'est-à-dire la louange et l'honneur que Dieu demande; il le fait en l'aimant par-dessus toutes choses, et en aimant le prochain comme lui-même. Il contemple l'humilité de Dieu pour abaisser son orgueil; il combat l'injustice par la justice, et il foule l'envie aux pieds par l'amour du prochain; il élargit son cœur dans la charité, et il se purifie de toute souillure dans la pureté du Christ, dans l'abondance de son sang précieux. Il vit honnêtement, et il secourt son prochain, sujet ou seigneur, dans ses besoins, autant qu'il le peut. Il donne de son bien, et ne prend pas celui des autres; il est juste pour le petit comme pour le grand, pour le pauvre comme pour le riche, selon les lois de la vraie justice. Il n'est pas prompt à croire aux défauts de son prochain, mais il examine avec prudence et maturité de cœur celui qui parle et celui dont il parle. Il est reconnaissant pour celui qui le sert, parce qu'il est reconnaissant pour Dieu; et nonseulement il sert celui qui le sert, mais il aime et fait miséricorde à celui qui le dessert. Sa vie est réglée, parce qu'il a réglé toutes les trois puissances de son âme : sa mémoire retient les bienfaits de Dieu par le souvenir, son intelligence s'applique à comprendre sa volonté, et sa volonté à l'aimer; et il dispose de même tous les instruments de son corps pour la pratique de la vertu. Il est patient et bienveillant, il aime l'union et déteste la discorde; il est fidèle à Dieu, à la sainte Église et à son Vicaire, et il se nourrit comme un enfant véritable sur le sein de l'obéissance. Voilà comme nous montrons que nous sommes reconnaissants envers Dieu; et alors se multiplient les grâces temporelles et spirituelles.

4. Je veux donc, mes très-chers Frères, que vous soyez reconnaissants des grâces que vous a faites et que vous fait notre Créateur, pour qu'elles augmentent; et puisque vous venez d'en recevoir de miraculeuses (1), je veux que vous en rendiez grâces à son nom, reconnaissant avec une humilité sincère que vous les tenez de Dieu, et non de votre propre puissance, sachant bien que tous vos efforts n'auraient jamais pu faire seuls ce que Dieu a fait. Il a jeté les regards de sa miséricorde sur nous; le danger était trop grand, et nous devons tout lui attribuer. Notre Saint-Père le Pape Urbain VI nous a donné l'exemple, et il a témoigné sa reconnaissance à Dieu par un acte d'humilité qui ne se fait plus depuis bien longtemps: il a voulu suivre la procession pieds nus (2). Nous, qui sommes ses enfants, suivons les traces de notre Père en reconnaissant que ces grâces viennent de Dieu, et non de nous. Je veux aussi que vous soyez reconnaissants à l'égard de cette compagnie dont les membres se sont faits les instruments du Christ (3). Assistez-les dans leurs besoins, surtout les pauvres blessés. Soyez charitables et pacifiques envers eux pour conserver leurs secours et ne pas leur donner sujet de

<sup>(1)</sup> Sainte Catherine parle de la victoire remportée, le 29 avril de cette année, par les troupes d'Urbain VI sur celles des partisans de Clément VII. (*Voir* la lettre xLVII.)

<sup>(2)</sup> Lettre xx.

<sup>(3)</sup> Il s'agit de la compagnie de Saint-Georges, qui avait surtout décidé la victoire du 29 avril. Cette troupe de condottieri quitta en effet le service de l'Église.

se tourner contre vous. Il faut le faire, mes très-doux Frères, par reconnaissance et par nécessité. Je suis certaine que si vous avez la vertu de reconnaissance, vous vous appliquerez à cela et à tout ce que nous avons dit : autrement, non. C'est pourquoi je vous ai dit que je désirais vous voir reconnaissants des services que vous avez reçus de Dieu, afin d'accomplir tout ce qui est nécessaire au salut de l'âme et du corps.

5. Il me semble qu'on est un peu ingrat à l'égard de Jean Cenci (1). Je sais avec quel zèle et quel cœur généreux il a, uniquement pour plaire à Dieu et pour nous servir, quitté tout pour vous délivrer du malheur qui vous menaçait du côté du château Saint-Ange. Il s'est conduit avec une parfaite prudence : et maintenant, non-seulement on ne lui témoigne aucune reconnaissance, mais encore le vice de l'envie jette contre lui le venin des calomnies et des murmures. Je ne voudrais pas que vous agissiez ainsi avec lui et avec ceux qui vous servent; ce serait offenser Dieu et vous nuire : car la ville a besoin d'hommes sages, prudents et consciencieux. Ne faites donc plus ainsi, pour l'amour de Jésus crucifié; prenez les moyens qui paraîtront les meilleurs à Vos Seigneuries pour que l'erreur des ignorants n'empêche pas ce bien. Je vous dis cela dans votre intérêt. et non par aucune affection particulière : vous savez bien que je suis étrangère; je vous parle pour votre bonheur, que je désire de toute mon âme. Je sais qu'en hommes sages et discrets, vous considèrerez la pureté des sentiments qui me font vous écrire, et vous pardonnerez

<sup>(1)</sup> Jean Cenci avait le plus contribué à décider la remise du château-Saint-Ange, qui était gardé, depuis Grégoire XI, par un Français, Gui de Provins.

ainsi à la hardiesse avec laquelle j'ose le faire. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu; soyez pleins de reconnaissance pour Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

# XLVII (219). — AU COMTE ALBÉRIC DE BALBIANO,

CAPITAINE GÉNÉRAL DE LA COMPAGNIE DE SAINT-GEORGES, ET AUX AUTRES CHEFS.

LETTRE ÉCRITE EN EXTASE, LE 6e JOUR DE MAI 1379 (1).

Elle les exhorte à être fidèles à la sainte Église et au Souverain Pontife Urbain VI. — Elle leur conseille la prière, la confession, et la dévotion à la sainte Vierge.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chers Frères dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir, vous et toute votre compagnie, fidèles à notre sainte Mère l'Eglise et à Sa Sainteté le Pape Urbain VI, le vrai et Souverain Pontife, combattant tous loyalement et fidèlement pour la vérité, afin que vous receviez la récompense de vos peines. Qu'est-ce qui nous donne et nous ôte cette récompense? Je vous le dirai. La lu-

<sup>(1)</sup> Albéric de Balbiano était un officier de fortune dont la valeur et les talents avaient réuni une troupe de quatre mille hommes, qui prit le nom de compagnie de Saint-Georges, et acquit une grande réputation en Italie. Le comte Albéric délivra Rome, menacée par l'armée des partisans de Clément VII. Il ne resta pas fidèle à Urbain VI. (Voir Gigli, t. II, p. 205, et la lettre xxxIII.)

mière de la très-sainte Foi, qui nous fait voir la grandeur et la bonté de Celui que nous servons, et nous fait connaître le fruit qui nous en récompense: et en le connaissant nous l'aimons. Cette lumière qui nous donne cette connaissance, nourrit et augmente l'amour du but qu'on se propose et de Celui qu'on sert. Quel est le maître pour lequel vous êtes descendu sur le champ de bataille? C'est Jésus crucifié, l'éternelle et souveraine Bonté, dont personne ne peut comprendre la grandeur; lui seul peut la comprendre. C'est un Maître si fidèle, que, pour rendre l'homme capable de recevoir le fruit de ses peines, il a couru tout transporté d'amour à la mort honteuse de la très-sainte Croix, et nous a donné au milieu des peines et des supplices les flots de son sang. O Frères et Fils bien-aimés, vous êtes des chevaliers venus sur le champ de bataille pour donner votre vie par amour de la Vie, pour répandre votre sang par amour du sang de Jésus crucifié. Voici le temps des nouveaux martyrs; vous êtes les premiers qui ayez donné votre sang : quelle récompense recevrez - vous? La vie éternelle, qui est une récompense infinie. Que sont toutes vos fatigues, comparées à une si grande récompense? Elles ne sont rien. Aussi saint Paul dit que les souffrances de cette vie ne peuvent être comparées à la gloire future qui nous est préparée dans l'autre vie (1).

2. La récompense est donc bien grande, et on y gagne toujours, soit qu'on vive, soit qu'on meure. Si vous mourez, vous gagnez la vic éternelle, et vous serez placé pour toujours dans une paix certaine; si

<sup>(1)</sup> Aux Rom., viii, 18.

vous triomphez, vous aurez fait à Dieu le sacrifice volontaire de votre vie, et vous pourrez posséder vos biens en toute sûreté de conscience. Si à la lumière de la trèssainte Foi vous considérez cet honneur, vous serez plus forts et plus fidêles à Jésus crucifié et à la sainte Église; car en servant l'Église et le Vicaire du Christ, vous le servez aussi. Je vous ai dit que le Maître que vous servez est Jésus crucifié. Voulez-vous être forts de manière qu'un seul en vaudra beaucoup? Mettez devant les yeux de votre intelligence le sang du doux et bon Jésus, l'humble Agneau, et notre Foi, que vous voyez souillée par des hommes méchants qui s'aiment eux-mêmes et qui sont les membres du démon, puisqu'ils nient la vérité qu'ils nous avaient affirmée, puisqu'ils disent que le Pape Urbain VI n'est pas le vrai Pape. Ils ne disent pas la vérité, ils mentent, et leurs mensonges retombent sur leurs têtes. C'est bien véritablement le Pape à qui sont confiées les clefs du Sang. Courage donc, car vous combattez pour la vérité, et cette vérité est notre force. Ne craignez rien, car la vérité délivre. Et afin de mieux appeler le secours de Dieu sur cette sainte entreprise, l'éternelle Vérité veut que vous la commenciez avec une bonne et sainte intention, vous appliquant à prendre pour base et principe de vos actions l'honneur de Dieu, la défense de la Foi, de la sainte Église et du Vicaire de Jésus-Christ : et cela avec une conscience pure, vous y préparant, vous et les autres, autant que vous le pourrez, par une sainte confession. Vous savez que le péché appelle la colère de Dieu sur nous, et empêche les saintes et bonnes œuvres.

3. En votre qualité de chefs, donnez-leur les premiers l'exemple d'une sainte et véritable crainte de Dieu: autrement la verge de la justice se lèverait sur nous. Si tous ceux que vous commandez n'ont pas le temps de se confesser, qu'ils le fassent intérieurement, avec un saint désir. De cette manière vous serez fidèles, et vous montrerez vraiment par vos œuvres que vous avez vu la lumière de la très-sainte Foi, qui vous appelle à la servir, et que vous avez compris sa grandeur, sa bonté et la récompense qui doit suivre la peine.

- 4. Je disais encore: Qui nous empêche d'être fidèles, qui nous rend infidèles à Dieu et aux créatures? L'amour de nous-mêmes; c'est un venin qui empoisonne le monde entier, c'est un nuage qui obscurcit l'œil de notre intelligence, et qui l'empêche de connaître et de discerner la vérité. L'homme alors ne voit plus que son plaisir, et le cherche plutôt dans les créatures que dans le Créateur; il ne pense qu'aux biens passagers de cette vie ténébreuse, et il poursuit les honneurs, les délices et les richesses du monde, qui disparaissent comme le vent. Cet amour déréglé, qui inspire toutes ses œuvres, rend l'homme peu loyal et peu fidèle, à moins qu'il n'y trouve son avantage; et il y a un grand danger qu'il ne périsse et ne fasse périr les autres, parce qu'il ne cherche en toute occasion qu'à acquérir du bien. Son esprit ne peut diriger son corps à faire deux choses à la fois, à piller et à combattre. Vous savez que beaucoup se sont ainsi perdus. La vérité veut que, pour éviter ce malheur, vous le sachiez et vous en avertissiez ceux qui sont sous votre commandement.
- 5. Aussi je vous prie, pour l'amour de Jésus crucifié, de vous appliquer à vous entourer de bons et sages conseils, et de choisir pour officiers des hommes courageux, aussi fidèles et consciencieux que vous le pourrez;

car ce sont les bons chefs qui font les bons soldats. Soyez toujours vigilants, pour qu'il n'y ait pas de trahison au dedans ni au dehors; et comme il est bien difficile de s'en préserver, je veux que la première chose que vous fassiez, le matin et le soir, vous et les autres, soit de vous offrir à notre douce Mère Marie, la suppliant d'être votre avocate, votre défense, et de ne pas permettre, à cause du tendre Verbe qu'elle a porté dans son sein, qu'il vous arrive aucune trahison, ou que, s'il en arrive, vous y succombiez. Je suis certaine que si vous commencez à lui faire cette douce offrande, elle accueillera avec bonté votre demande; car elle est une Mère de grace et de miséricorde pour nous, pauvres pécheurs. Mais si, comme nous l'avons dit, nous avions un amour déréglé pour ce qui nous ôte la fidélité, nous nous priverions de tous les biens, et nous nous rendrions dignes de tous les maux : nous perdrions la vie éternelle qui doit récompenser nos peines. C'est pourquoi je vous ai dit que je désirais vous voir fidèles à la sainte mère l'Église et au Christ de la terre, le Pape Urbain VI.

6. Courage, courage dans le Christ, le doux Jésus; ayez toujours présent ce sang répandu avec un si ardent amour. Combattez avec l'étendard de la très-sainte Croix, et songez que le sang des glorieux martyrs crie toujours en la présence de Dieu et appelle sur vous son secours. Pensez que cette terre est le jardin du Christ béni et le siége de notre Foi; tous doivent être animés pour elle d'un grand zèle. Nous rachèterons nos péchés si nous voulons servir généreusement Dieu et la sainte Église. Je ne vous en dis pas davantage. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Soyez reconnais-

sants, vous et les vôtres, des bienfaits que vous avez reçus de Dieu, et du glorieux chevalier saint Georges, dont vous portez le nom : il vous défendra et sera votre garde jusqu'à la mort.

7. Pardonnez, si je vous importune de mes paroles; l'amour de la sainte Église et de votre salut me sert d'excuses, et ma conscience a été forcée par la douce volonté de Dieu. Nous ferons comme Moïse: lorsque le peuple combattait, Moïse priait; et pendant qu'il priait, le peuple triomphait (1): nous ferons de même, pour que nos prières soient agréées de Dieu. Lisez s'il vous plait cette lettre, vous et les autres chefs. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> Exode, xvii, 11.

## XLVIII (197). — AUX HUIT DE LA GUERRE

CHOISIS PAR LA COMMUNE DE FLORENCE QUI AVAIENT ENGAGÉ LA SAINTE A ALLER TRÖUVER LE PAPE GRÉGOIRE X1 (1).

Elle les exhorte à poursuivre avec constance et humilité de cœur leur sainte résolution de faire la paix avec le Pape.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chers Pères et Frères dans le Christ Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Dieu, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir véritablement les enfants humbles et soumis de votre Père, pour que vous ne vous démentiez jamais, mais que vous ayez un regret sincère de l'offense commise contre lui; car celui qui ne se repent pas de ses fautes n'est pas digne de recevoir miséricorde. Je vous invite donc à être humbles de cœur, à ne pas tourner la tête en arrière, mais à poursuivre ce que vous avez commencé, faisant tous les jours des efforts

<sup>(1)</sup> Sainte Catherine arriva à Avignon le 18 juin 1376, et cette lettre est du 28. Elle est adressée aux Huit de la guerre qui gouvernaient Florence depuis la rupture avec le Saint-Siége. Ces magistrats firent échouer par leur mauvaise foi les négociations de sainte Catherine. Le but providentiel de son voyage fut le retour des Papes en Italie.

plus parfaits pour être reçus dans les bras de votre Père. Vous êtes des enfants morts; demandez-lui la vie, et j'espère de la bonté de Dieu que vous l'obtiendrez, pourvu que vous vouliez vous humilier et reconnaître vos fautes.

2. Mais je me plains beaucoup de vous, s'il est vrai, comme on le dit, que vous ayez mis des impôts sur les clercs (1). Si cela est vrai, c'est un grand malheur, pour deux raisons : d'abord, parce que vous offensez Dieu, car vous ne pouvez le faire en conscience. Mais il semble que vous ayez perdu le sentiment de ce qui est bien, pour vous attacher uniquement aux choses sensibles et frivoles, qui passent comme le vent. Nous ne pensons pas que nous sommes mortels, et que nous devons mourir, nous ne savons pas quand; et c'est une grande folie de s'ôter ainsi la vie de la grâce et de se donner la mort. Je ne veux plus que vous agissiez ainsi : ce serait retourner en arrière, et vous savez que ce n'est pas celui qui commence qui mérite la couronne, mais celui qui persévère jusqu'à la fin. Je vous dis de même que vous n'arriverez pas à conclure la paix si vous ne persévérez pas dans votre humilité, et si vous ne cessez d'offenser les ministres et les prêtres de la sainte Église. Ensuite, non-seulement vous aurez le malheur d'offenser Dieu, mais encore vous vous nuirez en arrêtant les négociations; car lorsque le Saint-Père saura votre conduite, il sera plus irrité contre vous. C'est ce qu'ont dit quelques cardinaux qui cherchent et désirent sincèrement la paix. En apprenant votre conduite, ils croient que vous ne voulez pas la paix; car, si vous la vouliez, vous éviteriez

<sup>(1)</sup> Non-seulement les Florentins imposèrent le clergé, mais ils firent vendre pour cent mille florins de biens ecclésiastiques.

de faire la moindre chose contre la volonté du Saint-Père et les usages de la sainte Église. Je crois qu'ils pourront parler dans ce sens au doux Christ de la terre; et s'ils le font, ils auront raison. Je vous en conjure, mes très-chers Pères, ne mettez pas obstacle à la grâce de l'Esprit-Saint; vous ne la méritez pas, mais sa clémence est prête à vous la donner. Vous me couvrirez de honte et de confusion, si vous me faites dire une chose, et si vous faites le contraire. Je vous prie qu'il n'en soit plus ainsi; que vos paroles et vos actions prouvent que vous voulez la paix, et non la guerre.

3. Je me suis entretenue avec le Saint-Père, et il m'a écoutée avec bienveillance. Par un effet de la bonté de Dieu et de la sienne, il a témoigné avoir un amoursincère de la paix, comme un bon père qui ne regarde pas l'offense que son fils lui a faite, mais seulement s'il s'est humilié, pour pouvoir lui faire entièrement miséricorde (1). Je ne saurais vous exprimer la joie que j'ai ressentie lorsque, après avoir longtemps conféré avec lui, il a fini par me dire que, les choses étant telles que je les lui exposais, il était prêt à vous recevoir comme ses enfants, et à faire ce qui me paraîtrait le meilleur. Je ne vous en écris pas davantage. Il me semble que le Saint-Père ne pouvait pas vous donner une autre réponse avant l'arrivée de vos ambassadeurs, et je m'étonne qu'ils ne soient pas encore arrivés. Quand ils seront arrivés je les verrai, et je verrai ensuite le Saint-Père, et je vous écrirai quelles sont ses dispositions: mais n'allez pas gâter la bonne semence avec vos impôts

<sup>(1)</sup> Grégoire XI donna plein pouvoir à sainte Catherine de fixer les conditions de la paix. (Vie de sainte Catherine, p. 111, ch. 6.)

et vos nouvelles. Ne le faites plus, pour l'amour de Jésus crucifié et dans votre intérèt. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

Datée d'Avignon, le 28 juin 1376.

## XLIX (198). — AUX SEIGNEURS DE FLORENCE (1).

De la paix que Jésus-Christ nous a laissée par testament. — Elle les exhorte à la concorde et à l'union avec la sainte Église et le Souverain Pontife.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chers et très-aimés Frères dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, en me rappelant cette parole que notre Sauveur disait à ses disciples : « J'ai désiré d'un grand désir faire la pâque avec vous avant de mourir (1). » Notre Sauveur avait longtemps fait la pâque avec eux. De quelle pâque parle-t-il? De la dernière pâque qu'il fit en se donnant lui-même à eux. Il montre bien l'ardent amour qu'il a pour notre salut. Il ne dit pas je désire, mais il dit: J'ai désiré d'un grand désir; comme s'il disait : J'ai désiré depuis bien longtemps accomplir votre rédemption, me donner à vous en nourriture, et me livrer à la mort pour vous rendre la vie. C'est

<sup>(1)</sup> La Seigneurie de Florence se composait du gonfalonier de la justice et des prieurs des arts.

<sup>(2)</sup> S. Luc, xxII, 15.

là cette pâque qu'il désire, c'est là sa joie, son bonheur, sa fête, car il va faire ce qu'il a tant désiré; et pour exprimer sa joie, il appelle ce moment la pâque.

- 2. Et puis il leur laisse la paix et l'union, le précepte de s'aimer les uns les autres; c'est là son testament, le signe qui fait reconnaître les enfants et les vrais disciples du Christ. C'est ce que ce Père véritable nous laisse par testament. Nous qui sommes ses enfants, nous ne devons pas renoncer à ce testament, car celui qui y renonce ne doit pas avoir l'héritage.
- 3. Je désire donc aussi d'un grand désir vous voir des enfants dociles et non rebelles à notre Père; ne renoncez pas au testament de la paix, et accomplissez cette paix en étant liés et unis dans les liens et l'amour d'une ardente charité. Si vous y ètes fidèles, il se donnera lui-même à vous en nourriture, et vous recevrez le fruit du sang du Fils de Dieu. C'est par son moyen que nous recevons l'héritage de la vie éternelle; car, avant que son sang fût répandu, la vie éternelle était fermée, et personne ne pouvait arriver à sa fin, qui est Dieu, pour lequel l'homme a été créé. Mais parce que l'homme n'est pas resté sous le joug de l'obéissance, et s'est révolté contre le commandement de Dieu, la mort est venue dans l'homme; et Dieu, animé par le feu de sa charité infinie, nous a donné le Verbe, son Fils unique, qui, pour obéir à son Père, nous a donné son sang avec tant d'amour. Que tous les cœurs ignorants et superbes devraient avoir honte de méconnaître cet inessable bienfait! De son sang il nous a fait un bain pour laver nos infirmités, et de ses clous des clefs pour nous ouvrir les portes du ciel. Oui, mes enfants et mes frères, je ne veux pas que vous soyez ingrats, et que vous mécon-

naissiez cet amour ineffable que Dieu vous montre; car vous savez bien que l'ingratitude fait tarir la source de la piété. La pâque que mon âme désire faire avec vous, c'est que vous soyez les enfants paisibles et soumis de votre Chef, et que vous lui obéissiez jusqu'à la mort.

- 4. Vous savez bien que le Christ nous a laissé son Vicaire, et qu'il nous l'a laissé pour le salut de nos âmes; car autrement nous ne pouvons avoir la santé, qui est dans le corps mystique de la sainte Église. Le Christ en est le chef, et nous les membres; et celui qui n'obéira pas au Christ de la terre, qui représente le Christ du ciel, ne participera pas au fruit du sang du Fils de Dieu; car Dieu a voulu que nous recevions par ses mains ce sang, et tous les sacrements de la sainte Église, qui nous donnent la vie par ce sang. Nous ne pouvons avancer par une autre voie, ni entrer par une autre porte; car la Vérité suprème a dit : Je suis la voie, la vérité, la vie. Celui qui va par cette voie suit la vérité et non le mensonge : c'est la voie de la haine du péché, et non la voie de l'amour-propre, de cet amour qui est cause de tout mal. Cette voie nous donne l'amour des vertus, qui sont la vie de l'âme; car l'âme reçoit un tel amour du prochain, qu'elle aimerait mieux mourir que de l'offenser, parce qu'elle voit qu'en offensant la créature elle offense le Créateur. C'est donc bien la voie de la vérité. C'est aussi la porte par laquelle il faut entrer lorsque nous avons parcouru la voie; car il est dit: Personne ne peut aller au Père, si ce n'est par moi.
  - 5. Vous voyez donc, mes enfants bien-aimés, que celui qui se révolte contre la sainte Église et contre notre Père

tombe dans la mort comme un membre corrompu (1); car ce que nous faisons au Christ de la terre, nous le faisons au Christ du ciel, c'est à lui que s'adressent nos hommages ou nos offenses. Vous le voyez bien, et croyez, mes Frères, que je vous le dis avec peine et gémissements, par votre désobéissance et vos persécutions, vous êtes tombés dans la mort et dans la haine de Dieu. Et il ne pouvait pas vous arriver un plus grand malheur que d'être privés de sa grâce : toute la puissance des hommes vous servira de peu sans la puissance de Dieu. Hélas! c'est en vain que se fatigue celui qui garde la cité, si Dieu ne la garde lui-même (2). En étant en guerre avec Dieu par l'injure que vous avez faite à son Vicaire, à notre Père, je dis que vous vous êtes affaiblis, puisque vous avez perdu son secours. Je sais que beaucoup ne croient pas avoir offensé Dieu, et qu'ils s'imaginent lui avoir été agréables en persécutant l'Église et ses pasteurs; ils se défendent en disant : Ils sont coupables, et font beaucoup de mal; et moi je vous dis ce que Dieu veut et vous ordonne : lors même que les Pasteurs de l'Église et le Christ de la terre seraient des démons incarnés, au lieu d'avoir la douceur et la bonté d'un père, il faudrait leur être soumis et obéissant, non pas à cause d'eux, mais à cause de l'obéissance que nous devons à Dieu, qu'ils représentent.

6. Vous savez qu'un fils n'a jamais raison contre son père, lors même que celui-ci est mauvais et qu'il lui fait injure; car l'existence qu'il a reçue de son père est

<sup>(1)</sup> Cette lettre fut sans doute écrite après le retour d'Avignon. Les Florentins ne voulurent pas observer l'interdit, et forçaient le clergé à le violer.

<sup>(2)</sup> Psaume cxxvi, 1.

un si grand bienfait, que rien ne pourra l'acquitter envers lui. Songez que l'existence et la grâce que nous tirons du corps mystique de la sainte Église sont des bienfaits si grands, qu'aucun hommage, aucun acte ne pourront jamais acquitter cette dette. Hélas! hélas! mes enfants, je vons le dis en pleurant et je vous en conjure de la part de Jésus crucifié, réconciliez-vous, faites la paix avec lui; ne continuez pas la guerre, et n'attendez pas que la colère de Dieu éclate sur vous. Car je vous le dis: Dieu regarde cette injure comme faite à lui-même. Réfugiez-vous donc sous les ailes de l'amour et de la crainte de Dieu; humiliez-vous, et faites tous vos efforts pour retrouver la paix et l'union avec votre Père. Ouvrez, ouvrez les yeux de votre intelligence, et ne marchez pas dans cet aveuglement; car nous ne sommes pas des juifs et des sarrasins, mais nous sommes des chrétiens baptisés et rachetés par le sang du Christ. Nous ne devons nous révolter contre notre Chef pour aucune injure reçue; nous ne devons pas combattre chrétiens contre chrétiens, mais nous devons combattre contre les infidèles qui nous font injure, car ils possèdent ce qui n'est pas à eux, mais à nous.

7. Ne dormez donc plus, pour l'amour de Dieu, dans une telle ignorance et une semblable obstination; levez-vous, et courez vous jeter dans les bras de notre Père, qui vous recevra avec bonté. Si vous le faites, vous aurez la paix et le repos spirituel et temporel, et avec vous toute la Toscane. La guerre sera détournée sur les infidèles, et tous suivront l'étendard de la sainte Croix. Si vous n'arrivez pas à conclure la paix, vous et toute la Toscane vous aurez plus à souffrir que n'out jamais souffert nos ancêtres. Ne pensez pas que Dieu

dorme sur les injures qui sont faites à son Épouse : il veille; et ne croyez pas le contraire parce que nous voyons la prospérité s'accroître, car sous la prospérité se cache la verge de sa main puissante. Dieu est disposé à nous montrer sa miséricorde : ne soyez donc plus endurcis, mes Frères, mais humiliez-vous pendant que vous le pouvez encore, car l'âme qui s'humilie sera exaltée, le Christ l'a dit, et celui qui s'exalte sera humilié (1) par la justice, les fléaux et les châtiments de Dieu. Marchez douc dans la paix et l'union, c'est cette pâque que je désire faire avec vous. Je ne vois pas d'autre lieu pour faire cette pâque que le corps mystique de la sainte Église; car c'est là qu'est le bain du sang du Fils de Dieu, où nous laverons les souillures de nos péchés; c'est là qu'on trouve la nourriture qui rassasie et nourrit l'âme, et le vêtement nuptial qu'il faut avoir si nous voulons entrer aux noces de la vie éternelle auxquelles nous invite l'Agneau immolé et abandonné pour nous sur la croix.

8. C'est le vêtement de la paix qui pacifie le cœur et cache la honte de notre nudité, c'est à-dire de nos misères nombreuses, de nos défauts, des divisions que nous avons les uns les autres, et qui nous dépouillent du vêtement de la grâce. Puisque la douce bonté de Dieu nous rend ce vêtement, ne soyez pas négligents à aller le solliciter de notre Chef, pour que la mort ne vous trouve pas nus; car nous devons mourir, et nous ne savons pas quand. N'attendez pas le temps, car le temps ne vous attend pas. Ce serait une grande simplicité d'attendre et d'espérer ce dont je ne suis pas cer-

<sup>(1)</sup> S. Luc, xiv, 11.

taine et que je ne possède pas véritablement. Je termine. Pardonnez-moi ma hardiesse : vous devez l'attribuer à l'amour que j'ai pour le salut de votre âme et de votre corps, et à la douleur que me cause le dommage spirituel et temporel que vous recevez. Et croyez bien que j'aimerais mieux vous parler de vive voix que par lettres. Si par moi il peut se faire quelque chose pour l'honneur de Dieu et votre réconciliation avec la sainte Église, je suis prête à donner ma vie s'il le faut. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

## L (199). — AUX SEIGNEURS PRIEURS DES ARTS

ET AU GONFALONIER DE LA JUSTICE DU PEUPLE ET DE LA COMMUNE DE FLORENCE (1).

De la reconnaissance envers Dieu, et de l'amour que nous devons avoir envers le prochain, et en particulier envers le Souverain Pontife et la sainte Église.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chers Frères dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir pleins de reconnaissance pour les grâces que vous recevez de votre Créateur. Cette reconnaissance alimente la source de la piété dans l'âme, tandis que l'ingratitude la dessèche. Il faut donc, pour l'honneur de Dieu et notre bien-être, nous montrer reconnaissants et fidèles. Mais je ne puis comprendre que nous puissions l'être tant que nous serons revêtus

<sup>(1)</sup> Cette lettre est écrite de Rome en 1379. — Les prieurs des arts, ou chefs de corps d'état, étaient arrivés, en 1343, à s'emparer de Florence, en excluant les nobles de toutes les charges. Les nobles, pour prendre part aux affaires publiques, se firent inscrire dans les corps d'état: le gonfalonier chargé de rendre la justice était le premier magistrat de Florence.

du vieux vêtement de l'amour sensitif. Car celui qui s'aime de l'amour sensitif est ce vieil homme dont se sont revêtus nos premiers parents Adam et Ève, qui ont tari la source de la piété non-seulement en eux-mêmes, mais encore dans tout le genre humain, tellement que la vie éternelle fut fermée, et que personne avec sa justice ne pouvait y entrer. Quelle fut la cause d'un si grand malheur? L'amour-propre, cet amour qui rend l'homme ingrat, et qui enfante l'orgueil. C'est ainsi qu'Adam ne fut pas reconnaissant de l'innocence et de la puissance que Dieu lui avait données en le faisant maître et seigneur de toutes les créatures privées de raison; l'animal qu'il eût appelé serait venu à lui comme son sujet. Mais après que son ingratitude lui eut fait transgresser le commandement de Dieu, il trouva la révolte dans tous les animaux, et comme il s'était révolté contre Dieu, il trouva en lui-même la révolte de cette loi mauvaise de la chair fragile, qui combat sans cesse contre l'esprit. Quiconque est revètu du vieil homme ne peut être agréable à Dieu ni aux créatures.

2. D'où vient l'ingratitude? De l'amour-propre, qui détruit la charité et rend l'homme orgueilleux en lui faisant croire que ce qu'il a de bien vient de lui et non pas de Dieu. Il ne voit pas son néant, parce que l'amour-propre l'a aveuglé. S'il se voyait, il reconnaîtrait que l'être et toutes les grâces qui sont ajoutées à son être spirituel et temporel, lui viennent de Dieu, parce que Dieu seul est Celui qui est. L'ingrat n'est pas patient, parce qu'il est séparé de la charité et de l'amour du prochain; son espérance est vaine, parce qu'il se confie en lui-même: il espère dans le secours des hommes, et non dans le secours de Dieu. Sa foi est morte, parce

qu'elle est sans bonnes œuvres, et que la foi sans les œuvres est morte. S'il est sujet, il se révolte; s'il est seigneur possédant des États, il commet l'injustice, et ne rend la justice qu'avec un esprit qui n'est pas la justice, mais plutôt l'injustice, car il la rend par haine ou par antipathie contre les autres, pour plaire ou ne pas déplaire aux créatures, ou pour son utilité particulière. Nous voyons donc qu'en toute chose il ne pratique pas la sainte justice. Les nobles se sont faits tyrans, et au sein de la commune, le peuple ne se nourrit pas de justice et de charité fraternelle, mais chacun trompe et ment pour son intérêt, sans s'occuper de l'intérêt général. Tous cherchent le pouvoir pour eux-mêmes, et non pour le bien de la ville. Les aveugles ne voient pas ce qui leur arrive; ils perdent en croyant acquérir, et ce qu'ils croient posséder leur échappe quand ils n'y pensent pas. Nous l'avons vu et nous l'avons éprouvé. La justice de Dieu le permet pour nous corriger de notre ingratitude et nous faire rentrer en nous-mêmes, en nous humiliant sous la verge de sa main puissante. Celui qui est ainsi aveuglé par l'ignorance et l'ingratitude peut-il être assez insensé pour penser acquérir et conserver la grâce, et posséder la puissance sur lui-même, en soumettant avec ingratitude la raison à sa propre fragilité? Il n'y a aucun mal, mes très-chers Frères, qui ne sorte de ce vice.

3. Il vous est donc nécessaire de vous dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire de l'amour-propre, d'où vient l'ingratitude, et de vous revêtir de l'homme nouveau, du Christ, du doux Jésus, c'est-à-dire de sa doctrine, en suivant ses traces. Pour obéir à son Père, pour nous sauver et expier la faute de notre premier père, il a fait

le contraire de ce qu'Adam avait fait. Adam, par sa désobéissance, a couru au plaisir avec orgueil et oubli des bienfaits reçus; et le doux et tendre Verbe, transporté d'amour, a couru par obéissance jusqu'à la mort honteuse de la Croix. Dieu s'est abaissé jusqu'à l'homme en prenant notre humanité, et l'Homme-Dieu s'est humilié jusqu'à la mort honteuse de la Croix. Il a ainsi expié notre ingratitude en se faisant notre médiateur. Il faut nous revêtir de la doctrine de cet Homme nouveau avec un véritable et saint zèle, il faut nous revêtir de la charité qu'il nous a montrée par tant d'amour. A moins que l'homme ne soit plus dur qu'un rocher, à moins qu'il ne soit grossier et sans intelligence, il ne pourra s'empêcher d'aimer; car une loi de l'amour est d'aimer quand on se voit aimé. Mais le nuage de l'amour-propre nous prive de la lumière, nous ne voyons pas, et celui qui ne voit pas ne connaît pas, n'aime pas, et en n'aimant pas il ne peut être reconnaissant. Il faut donc la lumière pour connaître combien Dieu nous aime, quels sont nos défauts, et à qui Dieu veut que nous prouvions l'amour que nous avons pour lui.

4. Nous voyons que le prochain nous a été donné comme moyen de montrer l'amour que nous avons pour Dieu; car, dans l'impuissance où nous sommes de rendre service au Bien suprème, Dieu veut que nous le fassions pour notre prochain, et que nous prouvions en lui notre amour en l'assistant, le secourant, le conseillant, chacun selon son état. C'est une dette que chacun est tenu de lui payer, comme aussi nous devons ètre soumis et obéissants à la sainte Église, et l'assister autant que nous le pourrons. Si nous sommes tenus à secourir notre frère dans ses besoins, combien devons-nous faire plus pour

notre Mère la sainte Église, et notre Père le Christ de la terre! C'est à leur égard surtout que nous montrerons notre reconnaissance des bienfaits reçus, et que nous alimenterons en nous la source de la piété. C'est à cette reconnaissance que je vous invite, et il me semble que jusqu'à présent, vous l'avez peu ressentie. Ne faites pas ainsi, très-chers Frères, car la verge de la justice divine qui nous a frappés et nous frappera n'est pas brisée: rappelez-vous toujours les fautes que vous avez commises et les grâces que vous avez reçues, afin que vous soyez reconnaissants et que vous nourrissiez en vous la source de la piété (1).

5. Ne nous trompons pas, mes doux Frères, nos fautes sont nombreuses, nous avons commis bien des iniquités contre Dieu, contre le prochain, contre le Vicaire de Jésus-Christ, contre la sainte Église, et ces iniquités, vous ne pouvez les excuscr par les défauts des pasteurs et des ministres de la sainte Église : ear ce n'est pas à vous de les punir, mais au Juge suprême et à son représentant. Maintenant, malgré ces fautes qui méritaient une si grande punition, vous avez reçu miséricorde, vous avez été remis avec bonté sur le sein de la sainte Église, et vous pouvez, si vous le voulez, recevoir le fruit du précieux Sang par le Pape Urbain VI, le vrai Souverain Pontife, le Vicaire du Christ sur terre, qui vous a pardonné et absous avec tant de charité, vous accordant ee que vous lui demandiez, vous traitant non pas comme des enfants qui se sont révoltés contre leur père, mais comme des enfants qui ne l'ont jamais offensé. Et maintenant que vous le voyez dans de si

<sup>(1)</sup> La paix fut conclue entre les Florentins et le Saint-Siége au mois de juillet 1378.

grandes difficultés, non-seulement vous ne l'aidez pas, mais vous ne faites pas ce que vous avez promis. Vous donnez ainsi des preuves de cette grande ingratitude pour laquelle je crains bien, si vous ne changez, que Dieu ne permette que vous vous en punissiez vous-mêmes, comme vous l'avez fait autrefois.

6. Je vous prie donc, pour l'amour de Jésus crucifié et dans votre intérêt, d'affermir votre cœur, pour qu'il n'hésite plus et qu'il croie fermement que le Pape Urbain VI est le véritable Souverain Pontife. Montrez que vous êtes reconnaissants et fidèles à la vérité, en accomplissant ce que vous avez promis de faire pour la sainte Église et pour votre Père. Examinez bien si cela vous est utile ou non. Vous êtes affaiblis par vos divisions, et il y a de grands orages dans le monde. C'est le seul moyen de conserver vos États; vous les perdrez par l'ingratitude. C'est pourquoi je vous ai dit que je désirais vous voir pleins de reconnaissance, car je vois que c'est par cette vertu que nous alimentons la source de la piété, et que nous invitons Dieu à augmenter et à multiplier ses grâces. Je veux donc que vous vous appliquiez à la montrer, comme des fils véritables qui doivent dans la sainte Église combattre pour la vérité, pour la Foi, en dissipant et en détruisant tout ce qui pourrait lui porter atteinte. C'est ainsi que vous reconnaîtrez les grâces recues, et que vous vous purifierez de vos fautes. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Aimez-vous, aimez-vous les uns les autres; car si vous vous nuisez entre vous, personne ne vous fera du bien. Ne dormez plus sur le lit de l'ingratitude, mais soyez reconnaissants pour Dieu, pour la sainte Église, et pour notre Père Urbain VI. Vous serez bénis alors, et vous conserverez les biens de la grâce spirituelle et temporelle. Perdez l'amour-propre, et persévérez dans son amour par la charité. Rendez à chacun ce qui lui est dû. Pardonnez à mon ignorance; c'est l'amour de votre salut qui m'a portée à vous écrire, et j'y ai été forcée par la douce Bonté divine. Doux Jésus, Jésus amour.

## LI (215). — A BUONACORSO DE LAPO,

A FLORENCE, LORSQUE LA SAINTE ÉTAIT A AVIGNON (1).

Elle se plaint des Florentins qui n'usaient pas des moyens convenables pour demander au Pape la paix, comme ils l'avaient promis d'abord.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-cher Frère dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir, vous et les autres seigneurs, pacifier vos cœurs et vos âmes dans le très-doux Sang. C'est dans ce sang que s'éteignent la haine et la guerre, et que s'abaisse l'orgueil de l'homme. Car dans ce sang l'homme voit Dieu descendre jusqu'à lui en revêtant notre humanité; et cette humanité a été percée et clouée sur la Croix, par toutes les blessures du corps de Jésus crucifié; ce sang a coulé et s'est répandu sur nous, et voici qu'il nous est distribué par les ministres de la sainte Église. Je vous prie par l'amour de Jésus crucifié de recevoir ce trésor du Sang que vous offre

19

<sup>(1)</sup> Buonacorso était un des citoyens les plus influents de Florence; il avait été envoyé en ambassade à Sienne en 1375, et il avait, à cette occasion, connu sainte Catherine.

l'Épouse du Christ. Réconciliez-vous, réconciliez-vous avec elle dans ce sang; reconnaissez vos fautes et les outrages dont vous êtes coupable: car celui qui reconnaît ses fautes, et prouve qu'il les reconnaît en s'humiliant, reçoit toujours miséricorde; mais celui qui montre seulement son repentir par des paroles et non par des actes, n'obtient jamais miséricorde. Je ne vous dis pas cela seulement pour vous, mais aussi pour les autres qui sont tombés dans cette faute.

2. Hélas! hélas! mon très-cher Frère, je suis-bien affligée des moyens qu'on prend pour demander la paix au très-saint Père : on la veut plus en paroles qu'en vérité. Je vous dis cela parce que, quand je suis venue ici, vous et les autres seigneurs vous paraissiez, dans vos discours, repentants des fautes commises, et prêts à vous humilier pour obtenir miséricorde du Saint-Père. Je vous disais : « Voyez, Messeigneurs, si vous avez l'intention de vous humilier réellement, et si vous voulez que je vous présente à votre Père comme des enfants soumis jusqu'à la mort. Si vous y consentez, je ne craindrai aucune fatigue : mais autrement je ne partirai pas. » Ils m'ont tous répondu qu'ils y consentaient avec joie. Hélas! hélas! mes très-chers Frères, c'était la voie et la porte par laquelle il fallait entrer, il n'y en avait pas d'autres; si vous aviez suivi cette voie, si vos actes avaient été en rapport avec vos paroles, vous auriez obtenu la paix la plus glorieuse qu'on puisse obtenir. Et je ne le dis pas sans raison, car je sais quelles étaient les dispositions du Saint-Père pour la faire. Mais ensuite nous avons commencé à sortir de la voie (1);

<sup>(1)</sup> Lettre xLVII. Vie de sainte Catherine, p. III, c. 7.

nous avons employé les moyens trompeurs du monde, et en démentant nos paroles par nos actions, nous avons donné sujet au Saint-Père non pas de s'apaiser, mais de s'irriter davantage.

- 3. Lorsque vos ambassadeurs sont arrivés ici, ils ne se sont pas conduits comme ils devaient le faire avec les serviteurs de Dieu. Vous avez suivi vos idées; de sorte qu'il m'est impossible de conférer avec eux pour savoir si vous leur avez parlé comme à moi, en leur remettant leurs lettres de créance. Il était convenu que nous confèrerions de tout ensemble; vous aviez dit: « Nous croyons que rien ne pourra se faire que par les mains des serviteurs de Dieu; » et vous avez fait tout le contraire. Cela vient de ce que nous ne reconnaissons pas bien nos fautes, et je vois que toutes ces paroles humbles venaient plutôt de la peur et de la nécessité que de l'amour et de la vertu : car si vous aviez compris véritablement l'offense que vous aviez commise, votre conduite eût répondu à vos paroles, et vous auriez consié vos intérêts et ce que vous vouliez obtenir du Saint-Père aux vrais serviteurs de Dieu, qui auraient présenté votre demande et obtenu du Saint-Père une bonne paix. Vous ne l'avez pas fait. J'en ai été trèsaffligée à cause de l'offense de Dieu et du tort que vous vous faites à vous-même. Vous ne voyez pas le mal, et les suites fâcheuses qu'entraîneront votre obstination et votre persévérance dans votre ligne de conduite.
- 4. Hélas! hélas! délivrez-vous donc des liens de l'orgueil, et attachez-vous à l'humble Agneau; ne méprisez pas son Vicaire, et n'agissez plus contre lui. Qu'il n'en soit plus ainsi, pour l'amour de Jésus crucifié. Ne foulez pas aux pieds son sang; et ce que vous n'avez

pas fait jusqu'à présent, faites-le maintenant. Ne vous affligez pas, ne vous irritez pas s'il vous semble que le Saiut-Père vous demande des choses dures et impossibles. Il ne voudra que ce qui est possible, il fera comme un bon père qui punit un fils coupable : il le réprimande sévèrement pour l'humilier et lui faire reconnaître sa faute; et le fils ne s'irrite pas contre son père, parce qu'il voit que, ce qu'il fait il le fait pour son bien; et plus il le repousse, plus il revient, demandant toujours miséricorde. Je vous le dis de la part de Jésus crucisié; toutes les fois que notre Père, le Christ de la terre, vous repoussera, revenez à lui; laissez-le faire, il a ses raisons. Voici qu'il va rejoindre son Épouse, la ville de saint Pierre et de saint Paul; courez vers lui avec une humilité de cœur sincère et avec le regret de vos fautes; suivez les saintes résolutions que vous aviez d'abord prises. En le faisant, vous obtiendrez la paix spirituelle et temporelle; en ne le faisant pas, nous éprouverons des malheurs que nos pères n'ont jamais connus, nous attirerons la colère de Dieu sur nous, et nous ne participerons pas au sang de l'Agneau. Je ne vous en dis pas davantage. Sollicitez tant que vous le pourrez lorsque le Saint-Père sera à Rome. Je fais et je ferai tout ce que je pourrai faire jusqu'à la mort pour l'honneur de Dieu et pour la paix, afin de faire cesser l'obstacle qui empêche la sainte croisade. Lors même que nous ne ferions que ce mal, nous serions mille fois dignes de l'enfer : prenez courage dans le Christ, notre doux Jésus. J'espère de sa bonté que, si vous faites ce que vous devez, vous aurez une bonne paix. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

## LII (216). — A NICOLAS SODERINI,

### A FLORENCE (1).

De la crainte filiale des vrais serviteurs de Dieu. — Il faut toujours travailler à acquérir la vertu et à augmenter en soi la grâce.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Mon très-révérend et très-cher Frère dans le Christ Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous encourage et je vous bénis dans son précieux sang, avec le désir de vous voir le serviteur et le vrai fils de Jésus crucifié, vous et toute votre famille; car vous avez été racheté par le Fils de Dieu. Soyez donc comme le serviteur en présence de son maître, craignant toujours de l'offenser et de lui déplaire. Je veux que vous agissiez ainsi, et que vous pensiez sans cesse au sang qui l'a rendu notre Maître. Il a toujours le regard sur nous, et nous devons toujours craindre d'offenser ce doux et cher Seigneur. C'est cette sainte crainte qui entre dans l'àme comme un serviteur,

<sup>(1)</sup> Nicolas Soderini était un noble Florentin, d'une haute piété. Ce fut dans sa maison que logea sainte Catherine pendant son séjour à Florence. (Vie de sainte Catherine, p. 111, ch. 7.)

et en chasse le vice, le péché et tout ce qui peut être contre la volonté de son maître.

- 2. Je désire aussi que vous soyez le fils de votre Père céleste, qui vous a créé à son image et ressemblance. Il a fait pour vous et pour toute créature comme fait le père qui met un trésor entre les mains de son fils et l'envoie loin de sa ville pour qu'il devienne riche et puissant : de même ce doux Père, lorsqu'il eut créé l'àme, lui donna le trésor du temps et le libre arbitre de la volonté pour qu'elle s'enrichisse. Vous voyez bien que c'est la vérité : car nous sommes des étrangers et des voyageurs en cette vie, et nous pouvons faire fortune avec le trésor du temps et le libre arbitre. Pendant ce temps la créature peut vaincre sa volonté, son libre arbitre, et par ce moyen détruire la vanité coupable, les caprices, les inquiétudes et les plaisirs du monde. Ce sont là des marchandises qui appauvrissent toujours l'homme, car elles n'ont aucune durée, aucune solidité; elles brillent au dehors, et sont gàtées au dedans et pleines de la corruption du péché : c'est cette belle apparence qui séduit l'homme et qui les lui fait acheter.
- 3. Très-cher et vénérable Frère en Jésus-Christ, je n'entends pas, je ne veux pas que ce trésor que le Père nous a donné par sa grâce divine et sa miséricorde, nous le dépensions en une si vile marchandise; car nous serions justement condamnés par notre Père. Oui, comme de bons fils et avec un grand zèle, employons ce doux trésor à acheter des marchandises parfaites. Elles sont le contraire des autres; leur apparence est obscure, pauvre et méprisable; mais au fond elles ont une valeur qui nourrit et enrichit par la grâce ici-bas, et procure ensuite dans la vie éternelle la jouissance de

l'héritage du Père. Quel est donc ce trésor qui enrichit celui qui l'achète? Ce trésor est le mépris des honneurs, des plaisirs, des richesses, des consolations, des applaudissements des hommes, et l'amour des vertus sincères et solides, qui paraissent petites aux yeux du monde, mais qui renferment le trésor de la grâce. Il paraît petit au monde de choisir les mauvais traitements, les injures, les affronts, et de préférer la pauvreté volontaire qui repousse l'orgueil, les honneurs du monde, et rend humble par la vertu celui qui s'élevait; il ne veut suivre d'autres traces que celles de son maître, qui lui a confié le trésor du libre arbitre avec lequel il peut gagner ou perdre selon qu'il le veut et selon la marchandise qu'il achète.

4. O doux et saint trésor des vertus, vous pouvez en toute assurance voyager sur mer et sur terre et au milieu des ennemis sans avoir rien à craindre, car vous avez caché en vous Dieu, qui est l'éternelle vérité. Les hommes et leurs injures ne peuvent ôter la patience, car personne dans le monde ne recherche les injures, et la patience se montre par le moyen des injures et des peines. Ainsi fait l'ardente et tendre charité, tandis que l'amour-propre se cherche toujours lui-même; le cœur rempli des richesses de la charité possède la joie et la sûreté. Il ne pense pas à lui, il ne se cherche pas pour lui, mais il se cherche pour Dieu, et le prochain pour Dieu. Enfin toutes ses œuvres ne sont pas faites intérieurement pour sa propre utilité, mais pour son Père, à son retour dans la maison. Ne dormons donc plus dans le lit de la négligence, car il est temps d'employer notre trésor en une douce marchandise. Savez-vous laquelle? le sacrifice de notre vie pour

notre Dieu; c'est ainsi que nous expierons toutes nos fautes.

- 5. Je vous dis cela à cause du parfum de la fleur qui commence à s'épanouir : je parle de la sainte croisade au sujet de laquelle le Souverain Pontife, notre Christ sur terre, voudrait connaître les bonnes dispositions et la volonté des chrétiens. S'ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour conquérir la Terre-Sainte, il les aiderait de toute sa puissance. C'est ce que dit la bulle qu'il a envoyée à notre provincial, au ministre des Frères-Mineurs et à frère Raymond (1). Il leur recommande d'examiner avec soin les dispositions favorables qu'on trouverait en Toscane et dans tous les autres pays, et il veut qu'on lui fasse connaître le nombre de ceux qui désirent la croisade, afin de la préparer et de la réaliser. Je vous invite donc aux noces éternelles; enflammezvous du désir de donner vie pour vie et d'enrôler le plus de monde que vous pourrez, car on ne va pas seul aux noces, et vous ne pouvez reculer. Je ne vous en dis pas davantage.
- 6. Je vous remercie avec affection de la charité que vous avez montrée. J'ai tout appris par la lettre et par le Maître. Je suis incapable de reconnaître votre bienveillance, mais je prie et je prierai sans cesse l'éternelle Bonté de vous récompenser elle-même. Je vous salue et vous bénis mille fois dans le Christ Jésus. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> Cette bulle leur fut adressée d'Avignon par Grégoire XI.

## LIII (217). — A NICOLAS SODERINI,

DE FLORENCE, LORSQU'IL ÉTAIT UN DES PRIEURS AU MOMENT DE LA LIGUE (1).

Elle l'exhorte à se liguer avec ses concitoyens. — Il ne peut y avoir d'union véritable parmi les hommes, si elle ne se fait par Jésus-Christ, au moyen de la sainte charité. — Elle reprend fortement la ligue des Florentins contre le Souverain Pontife, et elle les conjure de demander humblement la paix.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-cher et bien-aimé Fils et Frère dans le Christ Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir un membre uni et lié par les liens de la vraie charité, afin que, participant ainsi au véritable amour, vous puissiez, lorsque vous serez à la tête de la ville, devenir un moyen d'union entre tous vos concitoyens, pour qu'ils ne restent pas dans un si grand danger et dans la damnation de l'âme et du corps. Vous

<sup>(1)</sup> Nicolas Soderini était un des citoyens les plus importants de la république de Florence; il avait été gonfalonier de la justice en 1371, et se trouvait un des prieurs des arts qui étaient au pouvoir au moment de la ligue faite contre le Saint-Siége par les villes de Toscane et de Lombardie en 1375.

savez bien qu'un membre séparé de son chef ne peut avoir la vie en lui, parce qu'il n'est pas uni à Celui en qui est la vie; c'est ce que fait l'àme qui est séparée de l'amour et de la charité de Dieu, c'est ce que font ceux qui ne suivent pas leur Créateur, mais qui plutôt le persécutent par leurs outrages et leurs péchés mortels; ils le montrent clairement par ce que nous leur voyons faire tous les jours, et vous devez me comprendre. Hélas! hélas! qui sommes-nous, pauvres misérables, . orgueilleux et méchants, pour nous révolter contre notre Chef. Hélas! hélas! dans notre aveuglement, nous voyons notre ville et notre puissance dans la fleur de la prospérité, nous n'apercevons pas le ver qui a pénétré dans la plante et qui ronge la fleur. Elle tombera bientôt, si nous n'y apportons remède. Il faut donc résister à la lumière de la raison par une vraie et douce humilité; cette vertu élève ceux qui la possèdent, tandis que, comme le dit Jésus-Christ, les superbes sont toujours humiliés. Ceux-là ne peuvent avoir la vie, parce qu'ils sont des membres séparés des doux biens de la charité.

2. Peut-il nous arriver plus grand malheur que d'être privés de Dieu? Nous pourrons bien former une ligue puissante et nous unir à beaucoup de villes et de personnes; mais ce ne sera rien, si nous ne sommes pas unis à Dieu, si nous n'avons pas son secours. Vous savez bien que c'est en vain que travaille celui qui garde la cité, si Dieu ne la garde lui-même (1). Que pourronsnous donc faire, malheureux aveugles qui nous nous obstinons dans notre péché? Quoi! Dieu est Celui qui garde et conserve les cités et tout l'univers, et moi je

<sup>(1)</sup> Psaume cxxv1, 2.

me suis révoltée contre lui, qui est Celui qui est! Si je dis : Je ne fais rien contre lui, ou pourra répondre : Tu fais contre lui tout ce que tu fais contre son Vicaire, qui tient sa place. Vois donc combien cette révolte t'affaiblit: nous n'avons pour ainsi dire plus de force, parce que nous sommes privés de notre force. Hélas! mon Frère, mon bien cher fils, ouvrez les yeux pour voir un si grand péril et cette perte de l'àme et du corps. Je vous en conjure, n'attendez pas la venue du jugement de Dieu; car le ver pourrait bien tant avancer, que la fleur tomberait par terre. Le parfum de la fleur est déjà corrompu, parce que nous sommes révoltés contre le Christ. Vous savez bien que le parfum de la grâce ne peut durer dans celui qui se révolte contre son Créateur. Mais il y a un remède auquel nous pouvous recourir, et je vous en conjure autant que je le sais et que je le puis, dans le Christ, le doux Jésus, employez-le, vous et vos concitoyens. Faites pour cela tout ce que vous pourrez faire.

3. Humiliez-vous, apaisez vos esprits et vos cœurs; car on ne peut entrer par la porte étroite en levant la tête: on se la briserait. Il faut passer par la porte de Jésus crucifié, qui s'est humilié jusqu'à nous, pauvres insensés. Si vous vous humiliez, vous demanderez avec calme et douceur la paix à votre chef, le Christ de la terre. Montrez que vous êtes ses enfants, des membres unis et non retranchés, et vous trouverez la miséricorde, la bonté, le salut de l'àme et du corps. Vous savez que la nécessité ne peut le contraindre; il faut que ce soit l'amour. Un enfant ne peut vivre sans le secours de son père: il n'a aucune vertu, aucune puissance par luimème; tout ce qu'il a lui vient de Dieu. Il faut donc

qu'il reste dans l'amour du père; car s'il s'en séparait par la révolte et la haine, il perdrait son secours, et en le perdant il périrait. Il faut donc aller solliciter avec zèle le secours du Père, c'est-à-dire le secours de Dieu; mais il faut le solliciter et l'obtenir de son Vicaire, c'est entre ses mains que Dieu a mis les clefs du ciel, et e'est ce porte-cless que nous devons prendre pour chef, car ce qu'il fait est fait, ce qu'il ne fait pas n'est pas fait, comme l'a dit le Christ à saint Pierre : « Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel (1). » Puisque le Vicaire a tant de force et de puissance, qu'il ferme et ouvre les portes de la vie éternelle, seronsnous des membres corrompus, des enfants révoltés contre leur père, et assez insensés pour agir contre lui? Nous voyons bien que sans lui nous ne pouvons rien faire. Si vous êtes contre la sainte Église, comment pourrez-vous participer au sang du Fils de Dieu? L'Église est inséparable du Christ. C'est elle qui nous donne et nous administre les sacrements, et les sacrements nous donuent la vie par la vie qu'ils recoivent du sang du Christ; et avant que ce sang nous fût donné, aucune vertu n'était suffisante pour nous donner la vie éternelle. Comment sommes-nous donc assez audacieux pour mépriser ce sang?

4. Et si vous dites, Je ne méprise pas ce sang, je vous répondrai, Cela n'est pas vrai. Celui qui méprise le Vicaire du Christ méprise le sang du Christ; celui qui agit contre l'un agit contre l'autre, car ils sont unis ensemble. Comment pouvez-vous dire que si vous of-

<sup>(1)</sup> S. Matth., xvi, 19.

fensez le corps, vous n'offensez pas le sang, qui est dans le corps? Ne savez-vous pas qu'il possède le sang du Christ? Comprenez qu'il en est comme d'un fils et d'un père : si le fils offense le père, le fils n'aura jamais raison contre son père, et il ne peut pas l'ossenser sans être en danger de mort et en état de damnation. Il est toujours son débiteur, puisqu'il en a reçu l'ètre. Le fils n'a pas demandé à son père la substance de son corps, et cependant le père, dans son amour, a donné à son fils l'existence. Oh! combien plus serions-nous ignorants et ingrats, si nous nous permettions d'offenser notre vrai Père, Celui qui a aimé sans être aimé! Car il nous a créés par amour, et il nous a fait renaître à la grace par son sang, en sacrifiant sa vic avec tant d'amour. Si l'homme y pensait, il souffrirait la faim, la soif et toutes les épreuves jusqu'à la mort, plutôt que de se révolter et d'agir contre son Vicaire, par lequel il nous donne le fruit du sang du Christ : et il nous le donne par bonté et non par devoir.

5. Oh! non, plus jamais, mes Frères, ne dormons plus dans ces ténèbres et cet aveuglement. Délivrons-nous du ver de l'orgueil et de l'amour de nousmèmes; tuons-le avec le glaive de la haine et de l'amour, avec l'amour de Dieu et le respect de la sainte Église, avec la haine et l'horreur du péché et des fautes commises contre Dieu et son Vicaire. Alors vous serez attachés et greffés sur l'Arbre de vie; il vous ôtera la mort, il vous rendra la vie et détruira votre faiblesse. Nous l'avons dit, nous sommes devenus faibles parce que nous sommes privés de Dieu, qui est notre force, en injuriant son Épouse. Mais en vous unissant par la haine et le regret des divisions passées, vous serez forts

par les grâces spirituelles, dont nous avons besoin si nous voulons la vie de la grâce, et aussi par les grâces temporelles, qui vous protégeront contre tous ceux qui vondraient vous nuire.

- 6. Ne vaut-il pas mieux être en paix non-seulement avec votre chef, mais avec toutes les créatures? Car nous ne sommes pas des juifs et des sarrasins, mais des chrétiens rachetés et purifiés par le sang du Christ. Que nous serions insensés si, pour nous agrandir ou pour ne pas perdre notre état, nous faisions l'office des démons, en cherchant à entraîner les autres dans le mal que vous faites vous-mêmes! C'est ainsi qu'ont fait les démons : ils étaient des anges, et lorsqu'ils tombèrent ils se liguèrent ensemble et se révoltèrent contre Dieu. Eu voulant s'élever, ils tombèrent dans l'abîme. Je vous en prie et je vous en conjure, ne faites pas ainsi en voulant attaquer l'Épouse du Christ et vous liguer contre elle. Lorsque vous vous croirez unis et triomphants, vous serez divisés et abaissés plus que jamais. Ne le faites plus, mes très-chers Frères; mais unissez-vous dans les liens d'une ardente charité; demandez à rentrer dans la paix et l'union avec votre chef, afin que vons ne soyez pas des membres séparés. Vous avez un Père si bon, que non-seulement il est prèt à vous pardonner si vous revenez, mais qu'il vous invite encore à la paix malgré les injures qu'il a reçues de yous.
  - 7. Il vous semble peut-être que c'est vous, au contraire, qui avez reçu l'injure (1). S'il en est ainsi, cette

<sup>(1)</sup> Les Florentins se plaignaient de la conduite du légat de Bologne, qui avait empêché l'exportation des denrées dans un moment de disette, et qui avait favorisé la révolte de Prato.

erreur vient de votre peu de lumières. C'est un grand danger, et un obstacle qui empêche l'homme de se corriger, car il ne voit pas sa faute, et ne la voyant pas il ne l'expie pas par la haine et le regret. Il faut donc voir, afin que, reconnaissant nos défauts, nous puissions nous en corriger. Nous ne devons pas aimer les vices que nous voyons dans les créatures, mais nous devons aimer et respecter la créature et l'autorité que Dieu a confiée à ses ministres, en laissant juger et punir leurs fautes; car Dieu est le souverain Juge qui rend justice à chacun selon ses mérites. Ne serait-il pas déraisonnable de vouloir juger les autres, lorsque nous sommes tombés dans les mêmes fautes! Je vous prie donc de ne plus vous laisser aller à une si grande erreur; mais unissez-vous lovalement et généreusement à votre chef, pour qu'au moment de la mort, où l'homme ne peut plus s'excuser, nous puissions recevoir et goûter le fruit du sang de Jésus-Christ.

8. Je vous prie, Nicolas, par cet amour ineffable avec lequel Dieu vous a créé et racheté si doucement, de vous appliquer à être juste autant que vous le pourrez. Ce n'est pas sans un grand motif que Dieu vous a mis à même de faire la paix et de rétablir l'union avec la sainte Église: c'est pour vous sauver, vous et toute la Toscane. Il ne me semble pas que la guerre soit une si douce chose, que nous devions la rechercher lorsque nous pouvons l'éviter. Y a-t-il, au contraire, rien de plus doux que la paix? Je ne le crois pas; c'est le doux héritage que Jésus-Christ a laissé à ses disciples. Car il a dit: Ce n'est pas en faisant des miracles, en connaissant les choses futures et en montrant votre sainteté par des actes extérieurs, qu'on reconnaîtra que vous

êtes mes disciples; c'est en étant unis par la charité, la paix et l'amour. Je veux donc que vous fassiez l'office des anges, qui travaillent à nous mettre en paix avec. Dieu. Faites ce que vous pourrez; et que cela plaise ou déplaise, surmontez tous les obstacles; ne pensez qu'à l'honneur de Dieu et à votre salut, et quand il devrait vous en coûter la vie, n'hésitez jamais à dire la vérité, sans craindre ce que les démons ou les créatures pourraient faire. Mais prenez pour bouclier et pour défense la crainte de Dieu, sachant que son regard est sur nous, et qu'il voit toujours l'intention, la volonté de l'homme telle qu'elle est dirigée vers lui. En agissant ainsi, vous accomplirez mon désir en vous. Je vous ai dit que je désirais vous voir un membre uni et lié par les liens de la charité, et aussi un moyen de lier et d'unir tous les autres. Faites-leur voir, autant que vous le pourrez, dans quel danger et quel malheur ils se trouvent; car je vous assure que si vous ne disposez pas tout pour la paix, si vous ne la demandez pas avec humilité, vous tomberez dans une ruine plus grande que jamais.

9. Je crains qu'on ne puisse vous appliquer cette parole de Jésus-Christ, lorsqu'il allait à la mort honteuse de la Croix pour nous pauvres misérables qui méconnaissons un si grand bienfait; il se tournait en disant : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants (1); » et le jour des Rameaux, lorsqu'il descendait de la montagne des Oliviers, il disait : « Jérusalem, Jérusalem, tu te réjouis, parce que c'est aujourd'hui ton jour, mais un temps viendra où

<sup>(1)</sup> S. Luc, xxIII, 28.

tu pleureras (1). » N'attendez pas ce temps, pour l'amour de Dieu, mais procurez-vous la vraie joie, c'est-à-dire la paix et l'union. De cette manière vous serez les vrais fils ; vous mériterez et vous possèderez l'héritage du Père éternel. Je ne vous en dis pas davantage, tant est pesante l'affliction que me cause la perte de vos âmes et de vos corps. Pour l'empêcher, je sacrifierais avec joie mille fois ma vie si je le pouvais. Je prie la divine Providence de vous donner à vous, mon fils, et à tous les autres, la lumière, la connaissance, la crainte et le saint amour de Dieu; qu'il vous retire des ténèbres de l'amour-propre et de la crainte servile qui est la cause de tout le mal. Je vous adresse le porteur de cette lettre, qui est cette année le prédicateur de l'ordre des Frères-Mineurs. C'est un bon et vrai serviteur de Dieu, qui vous aidera de ses conseils et vous dirigera dans la voie de la vérité pour tout ce que vons aurez à faire pour vous-même et pour la ville. Je vous prie d'écouter et de suivre ses conseils; il n'y a aucune chose secrète et cachée dans votre esprit que vous ne puissiez lui communiquer. J'espère de la grâce divine, que l'amour qu'il a pour votre salut et celui de tous lui obtiendra des lumières d'en haut, qu'il vous conseillera toujours bien. Confiez-vous à lui, et c'est un autre moi-même. Bénissez et encouragez Mme Constance (2) et toute la famille. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> S. Luc, xix, 42.

<sup>(2)</sup> Mme Constance était la femme de Nicolas Soderini.

## LIV (218). — A NICOLAS SODERINI;

## A FLORENCE (1).

De la vertu de patience, et de l'amour de Jésus-Christ, qui l'enseigne.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIE ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-cher Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir affermi dans la vraie et sainte patience: car sans la patience nous ne pouvons être agréables à Dieu, et nous ne pouvons être en état de grâce. La patience est la moelle de la charité. Puisqu'elle est si nécessaire, il faut la trouver: et où la trouverons-nous? Le savez-vous, mon doux et cher Père? Dans le même lieu et de la même manière que nous trouverons l'amour. Et où s'acquiert l'amour? L'amour, nous le trouvons dans le sang que Jésus crucifié a ré-

<sup>(1)</sup> Cette lettre fut écrite à l'occasion de l'émeute qui eut lieu à Florence en 1378. Sainte Catherine courut un grand danger : la maison de Nicolas Soderini fut pillée et brûlée par la populace, qui voulut aussi détruire l'asile que le disciple de sainte Catherine lui faisait bâtir près de la porte Saint-Georges. (Voir Gigli, t. II, p. 199.)

pandu par amour sur le bois de la très-sainte Croix. L'amour ineffable que nous voyons en lui nous inspire l'amour, car celui qui se voit aimé, ne peut s'empêcher d'aimer; et dès qu'il aime, il se revêt de la patience de Jésus crucifié; et avec cette douce et glorieuse vertu, il est calme au milieu des orages et des épreuves sans nombre.

2. C'est cette vertu qui se rappelle sans cesse la volonté de Dieu. Elle est forte, elle n'est jamais vaincue, mais toujours victorieuse, parce qu'elle possède la force et la longue persévérance, et elle reçoit la récompense de toutes ses fatigues. C'est une reine qui domine l'impatience, et ne se laisse jamais surmonter par la colère. Elle ne se repent pas du bien qui est fait, quoiqu'il lui attire souvent des peines et des tribulations; mais l'àme trouve de la joie et de la force à souffrir sans l'avoir mérité. Il n'y a que nos fautes qui doivent nous affliger, car il n'y a que nos fautes qui nous fassent perdre notre bien: Qu'est-ce que nous perdons? La grâce, qui est le sang du Christ, notre bien que ne peuvent nous enlever ni le démon ni la créature, si nous ne le voulons pas. Mais les autres choses, les richesses, les honneurs, la puissance, les plaisirs, la santé, la vie et le reste, ne sont pas véritablement à nous; elles nous sont seulement prètées pour notre usage, comme il plait à la divine Bonté, et elles peuvent nous être enlevées. Nous ne devons donc pas nous troubler et tomber dans l'impatience, mais les rendre sans peine; car il faut rendre et abandonner ce qui n'est pas à nous : nous voyons bien que personne ne les garde comme il le désire, il faut s'en séparer; elles nous laissent, ou nous les laissons en mourant.

- 3. Il est donc bien fou et bien insensé, celui qui leur accorde un amour coupable et déréglé. Il faut, comme des hommes généreux, dépouiller notre cœur de toutes ces choses passagères, et de l'amour de nousmème, pour nous attacher à la très-sainte Croix, où nous trouverons l'amour ineffable en goûtant le sang du Christ, où nous puiserons la patience de l'humble Agneau sans tâche. Nous verrons que c'est avec ce même amour, avec lequel il a donné sa vie pour nous, qu'il nous donne et permet toutes nos fatigues, nos tribulations et nos consolations. Il me semble que l'ineffable bonté de Dieu vous a montré de nouveau son amour privilégié, puisqu'il vous a fait suivre la doctrine et la vie des saints, en vous rendant digne de souffrir pour la gloire et l'honneur de son nom, afin de vous récompenser au ciel, et non pas dans cette vie. Voici pour nous, très-cher Père, le moment de faire quelque bien pour notre salut, et de contempler le sang du Christ pour nous animer au combat, afin de ne pas tourner la tête en arrière par impatience, et de ne pas défaillir sous la main puissante de Dieu. Souffrez donc avec patience, en méprisant la sensualité, le monde et toutes ses délices, dont vous connaissez le peu de durée et de stabilité. Nous imiterons ainsi saint Paul, qui disait: « Le monde me méprise, et je le méprise. »
- 4. Revêtons et embrassons la doctrine de Jésus crucifié; réjouissons-nous dans les tribulations, au lieu de les fuir, afin de ressembler à Celui qui a tant souffert pour nous. Nous montrerons ainsi notre patience: car comment la montrer si ce n'est dans le temps des tribulations? Nous recevrons plus tard dans le ciel la récompense de toutes nos peines, mais non pas sans la pa-

tience. C'est pourquoi je vous ai dit que je désirais vous voir affermi dans une vraie et sainte patience, afin que quand vous entrerez dans notre ville de Jérusalem, dans la vision de la paix, vous receviez ce que vous avez gagné pendant votre pèlerinage. Prenez courage, et recevez avec douceur cette médecine que Dieu vous a donnée pour la vie de votre âme. Je veux, très-cher Père, que vous considériez les grâces que Dieu vous a faites jusqu'à présent, et les bienfaits de sa douce providence, afin que votre âme augmente sa dévotion par sa reconnaissance envers Dieu. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Fortifiez M<sup>me</sup> Constance de la part de Jésus crucifié, et dites-lui d'examiner qui a le plus souffert : elle verra que Dieu ramène le calme par la tempête. Doux Jésus, Jésus amour.

# LV (223). — AU COMTE, FILS DE DAME AGNOLA,

ET AUX COMPAGNIES DE FLORENCE.

Des trois ennemis de l'homme, et comment Jésus-Christ en a triomphé.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chers Fils dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir de vrais chevaliers prêts à donner votre vie pour Jésus crucifié. Vous ètes placés sur le champ de bataille de cette vie ténébreuse, où nous sommes continuellement aux mains avec nos ennemis. Le monde nous persécute avec ses richesses, ses dignités, ses honneurs; il nous fait croire qu'ils sont solides et durables, tandis qu'ils disparaissent et passent comme le vent. Le démon nous attaque par ses tentations, en nous faisant injurier et prendre souvent notre bien pour nous détourner de la charité du prochain; car dès que nous perdons son amour, nous perdons la vie. La chair nous tourmente par sa fragilité et ses mouvements pour nous ôter la pureté; car, en étant privés de la pureté, nous sommes privés de Dieu. Nos ennemis ne dorment

jamais, ils sont toujours à nous persécuter, et Dieu le permet pour nous donner toujours l'occasion de mériter, et pour nous tirer du sommeil de la négligence. Vous savez que l'homme qui se sent attaqué par ses ennemis a soin de prendre le moyen de se défendre contre eux. parce qu'il voit que, s'il dormait, il serait en danger de mort. Aussi Dieu nous les fait sentir pour que nous nous empressions de prendre les armes de la haine et de l'amour. La haine ferme au vice la porte du consentement, en leur résistant et les détestant de toutes ses forces; et elle ouvre la porte aux vertus, en ouvrant les bras de l'amour pour les recevoir au fond de son âme avec une grande ardeur. Vous voyez qu'il est bon et très-bon que nos ennemis ne prévalent pas contre nous. Nous ne devons et nous ne pouvons rien craindre, si nous voulons nous fortifier en disant : Nous pouvons toute chose par Jésus crucifié. Que doit craindre l'âme si elle met son espérance dans son Créateur?

2. Nous voyons que sur ce champ de bataille, notre capitaine est le Christ Jésus, et il a vaincu nos ennemis avec son sang. Les délices et les richesses du monde, il les a vaincues par l'abaissement et la pauvreté volontaire en supportant la faim, la soif et la persécution; il a vaincu le démon et sa malice par sa sagesse en prenant le hameçon et l'appât de notre humanité par l'union de la nature divine avec la nature humaine. Il a vaincu la chair par la sienne, qui a été flagellée, macérée, saturée d'opprobres sur le bois de la très-sainte Croix, et ensuite élevée au-dessus de tous les chœurs des anges, dans la résurrection du Fils de Dieu. Il n'y a personne assez corrompu de corps et d'esprit pour qu'en voyant notre humanité unie à la nature divine d'une manière si par-

faite, il ne se purifie et ne préfère mourir plutôt que de souiller son esprit et son corps. Nous avons donc trouvé le remède : notre chef, le Christ, a vaincu nos ennemis; il les a rendus faibles et les a enchaînés de telle manière, qu'ils ne peuvent nous vaincre, si nous ne le voulons pas. Ne craignons rien, et combattons généreusement en suivant l'étendard de la très-sainte Croix; contemplons le sang de l'Agneau sans tâche, et prenons le glaive de la haine et de l'amour pour en frapper nos ennemis. C'est là le combat que doit soutenir tout homme qui reçoit la vie ; et dès qu'il arrive à l'âge de raison, il faut qu'il descende sur le champ de bataille. Qui, l'ineffable bonté de Dieu nous a choisis pour combattre comme des chevaliers contre les vices et les péchés, pour acquérir la richesse et le trésor des vertus. Je crois que maintenant vous êtes appelés à augmenter et à réaliser vos saints désirs, en ayant faim et soif du salut des infidèles.

3. Il me semble que Dieu veut que vous soyez les premiers à frapper, car voilà la croisade qui commence. Le Saint-Père appelle les chevaliers et tous ceux qui voudront les suivre (1). Je vous prie donc de vous entendre avec don Giovanni, et de discuter ce que les jeunes gens vous diront et vous feront connaître de vive voix, ainsi que Léonard. Vous ferez ce que le Saint-Esprit vous fera faire par les conseils de don Giovanni : il me semble que c'est par là que notre Sauveur veut commencer la grande entreprise. Pas de crainte, mes doux

<sup>(1)</sup> Les chevaliers de Rhodes, dont l'île était menacée par les Turcs. Don Giovanni avec lequel le comte doit s'entendre, est sans doute don Juan Fernandez, chevalier de Rhodes, qui vint accompagner avec ses galères Grégoire XI, et qui fut nommé grand maître en 1377.

fils, revêtez la cuirasse du précieux Sang, et mèlons notre sang au sang de l'Agneau. Oh! comme cette douce et belle armure saura résister à tous les coups! Vous frapperez avec le glaive de la haine et de l'amour, et vous déferez tous vos ennemis, et avec cette cuirasse vous leur échapperez. O mes très-doux fils, considérez combien est agréable cette armure qui triomphe en souffrant, et frappe en étant frappée. Elle est pleine de traits qu'elle lance invisiblement; et quoique invisibles, ils paraissent, car leurs blessures produisent des fruits et des fleurs, les fleurs de l'honneur et de la gloire du nom de Dieu; et elles répandent un parfum qui détruit l'infection de l'infidélité. Après la fleur vient le fruit; nous recevons la récompense de nos fatigues en cette vie par l'augmentation de la grâce, et en l'autre par l'éternelle vision de Dieu. Ne soyez pas négligents, mais pleins de zèle; pour un peu de peine ne perdez pas la récompense, car autrement vous ne pourriez être de généreux chevaliers. Je vous ai dit que je désirais vous voir des chevaliers généreux sur le champ de bataille, et je vous conjure d'accomplir la volonté de Dieu et mon désir, en vous plongeant, en vous noyant et en vous enivrant du sang de Jésus crucifié, parce que c'est dans ce sang que le cœur se fortifie. Je ne vous en dis pas davantage. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

## LVI (220). — A MESSIRE JEAN,

CONDOTTIERE ET CHEF DES TROUPES QUI VINRENT AU MOMENT DE LA DISETTE (1).

Elle le prie d'être le vrai chevalier du Christ combattant généreusement pour son honneur, et ne craignant pas de donner sa vie et son sang pour lui.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chers et bien-aimés Frères dans le Christ Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir les vrais fils et chevaliers du Christ, si bien que vous désiriez donner mille fois s'il le faut votre vie pour le service de ce doux et bon Jésus; ce qui rachèterait toutes les iniquités que nous avons commises contre notre Sauveur. O très-chers et doux Frères dans le Christ Jésus, que vous feriez

<sup>(1)</sup> Cette lettre est adressée au fameux chef anglais Jean Hawkwood, qui mourut le 16 mars 1394, et fut enterré à Florence à Sainte-Marie-des-Fleurs, où il est peint à cheval, avec cette inscription: Joannes Acutus eques britannicus, dux étatis sué cautissimus, et rei militaris peritissimus habitus est. A la tête de ses routiers, ce capitaine désola et rançonna longtemps la Toscane, pendant la disette qui fut l'occasion de la guerre des Florentins avec le Saint-Siège. Cette lettre est sans doute de 1375.

bien de rentrer un peu en vous-mêmes, et de considérer les peines et les tourments que vous avez endurés lorsque vous étiez au service et à la solde du démon. Mon âme désire que vous changiez maintenant, et que vous vous enrôliez sous la Croix de Jésus crucifié, vous et tous vos compagnons, pour former une compagnie du Christ et marcher contre les chiens infidèles qui possèdent le lieu saint où la douce Vérité suprême a vécu et a souffert des tourments et la mort pour nous. Je · vous supplie donc au nom de Jésus-Christ, puisque Dieu et notre Saint-Père ordonneut de marcher contre les Infidèles, et puisque vous aimez tant faire la guerre et combattre, ne combattez plus contre les chrétiens, car c'est offenser Dieu; mais marchez contre leurs ennemis. N'est-ce pas une grande cruauté que, nous qui sommes des chrétiens, des membres unis au corps de la sainte Église, nous nous attaquions les uns les autres? Il ne faut plus faire ainsi, mais il faut partir avec un saint zèle, et n'avoir plus d'autres pensées.

Je suis bien étonnée que vous qui, d'après ce qu'on m'a dit, aviez promis d'aller mourir pour le Christ dans la sainte croisade, vous vouliez maintenant faire la guerre ici. Ce n'est pas là une bonne préparation à ce que Dieu demande de vous, en vous appelant dans un lieu si saint et si vénérable. Il me semble que vous devriez maintenant vous y préparer par la pratique des vertus, jusqu'au moment où vous et les autres vous pourrez aller donner votre vie pour le Christ. Vous montrerez ainsi que vous ètes un vrai et généreux chevalier. Vous verrez, mon Père et mon fils, le frère Raimond qui vous remettra cette lettre : croyez tout ce qu'il vous dira, car c'est un vrai et fidèle serviteur de Dieu, et il ne vous

conseillera, ne vous dira jamais rien qui ne soit pour l'honneur de Dieu, pour le salut et la gloire de votre àme. Je termine en vous priant, mon très-cher Frère, de vous rappeler la brièveté du temps. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

CATHERINE, la servante inutile.

# LVII (221). — A THOMAS D'ALVIANO (1).

Tous les fidèles sont obligés de servir fidèlement la sainte Église.

### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

- 1. Très-cher Frère dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir le serviteur fidèle de la sainte Église, la colonne et le défenseur de cette douce Épouse du Christ. Car celui qui sera trouvé fidèle au moment de la mort ne verra pas les peines éternelles. Tout chrétien est obligé d'être fidèle à la sainte Église et de la servir chacun selon son état. Dieu met ses travailleurs dans le glorieux jardin, et nous sommes ces travailleurs qui devons le servir de trois manières.
- 2. La première regarde tous les fidèles, qui doivent travailler par d'humbles et saintes prières, et par une véritable obéissance. Ils doivent être obéissants et respectueux envers la sainte Église, qui est le jardin

<sup>(1)</sup> Thomas d'Alviano était un chef de bandes qui se mettaient à la solde des princes au moyen âge, combattant tantôt pour un parti, tantôt pour un autre. Thomas d'Alviano servait l'Église contre les Florentins en 1376, date de cette lettre.

où les chrétiens se plaisent et trouvent la vie de la grace, quand ils ne méprisent pas le précieux Sang par le péché, par la révolte et la désobéissance à la sainte Église, mais qu'ils y travaillent comme nous l'avons dit. La seconde manière regarde ceux qui sont appelés à travailler dans ce jardin comme ministres, en administrant les sacrements, en nourrissant et en conduisant nos àmes. Ceux-là doivent nous nourrir de doctrine et d'exemples; et lors même que leur conduite n'est pas un miroir de vertus, nous n'en tirons pas moins la vie des sacrements qu'ils nous donnent, si nous les recevons dignement. Les défauts et les mauvais exemples des pasteurs ne doivent pas détruire le respect que nous leur devons, puisque la vertu des sacrements n'est point affaiblie par leurs fautes; et nous devons les respecter à cause de la vertu des sacrements, car ils sont consacrés, et Dieu, dans les Écritures, les appelle ses christs (1). Il ne veut pas que la main des séculiers se lève contre eux, qu'ils soient bons ou mauvais : c'est un péché abominable devant lui. Des hommes coupables deviennent des membres du démon, en voulant juger et punir leurs fautes, et en persécutant comme des aveugles notre sainte Mère l'Église. Dieu a prévu cette persécution, en appelant à son jardin la troisième sorte de travailleurs. Ce sont ceux qui assistent l'Église temporellement, mettant fidèlement à son service leurs biens et leurs personnes. C'est, il me semble, parmi ceux-là que Dieu vous appelle, pour que vous soyez dans ses nécessités un serviteur fidèle. Ce service est si agréable à Dieu, que nos paroles ne pourront jamais l'exprimer, surtout

<sup>(1)</sup> Psaume civ, 15.

quand l'homme sert, non pas par plaisir et par intérêt, mais par zèle pour la sainte Église, pour son accroissement et son exaltation. Cela plaît tant à Dieu, que, quand même ceux qui la servent n'auraient pas toujours une droite et sainte intention, ils seront cependant récompensés de tout ce qu'ils feront pour cette douce Épouse. Dieu sera pour ceux qui se fatiguent pour lui, et, « si Dieu est pour eux, personne ne sera contre eux (1). »

3. Aussi je vous invite, mon très-cher Frère, à vous fatiguer, vous et ceux qui sont de votre compagnie, et à travailler avec une vraie et sainte intention pour la douce Épouse du Christ. C'est la plus douce et la plus utile fatigue qu'on puisse trouver dans le monde. Car vous triomphez même dans la défaite, et en perdant la vie corporelle vous gagnerez la vie éternelle. Le sang versé pour la sainte Église lave toutes les fautes et les iniquités qu'on a commises. Si vous remportez la victoire, vous n'en aurez pas moins offert votre vie à Dieu, puisque vous êtes exposés à la mort; et'si vous acquérez des biens temporels, vous les possèderez légitimement. Qui ne voudrait pas, très-cher Frère, s'exposer à toutes sortes de peines et de tourments pour être le serviteur fidèle de cette Épouse? Il n'y a que celui qui est assez aveugle pour mépriser le sang du Christ et persécuter l'Église : celui-là d'un coup perd son âme, son corps, et dissipe ses biens temporels. Oh! quelle grâce Dieu vous a faite, à vous et à ceux qui servent l'Église, et ne la persécutent pas! Vous ne pourriez jamais assez la reconnaître, même en livrant votre corps aux flammes.

<sup>(1)</sup> Ép. aux Rom., viii, 31.

4. Je vous en conjure, remerciez Dieu par votre amour, en étant un modèle de vertus dans votre état; agissez toujours avec une bonne et sainte intention; soyez une ferme colonne, un serviteur fidèle, et que l'étendard de la très-sainte Croix ne quitte jamais votre cœur et votre esprit. En n'étant pas vertueux, en ne purifiant pas votre conscience par la sainte Confession, vous ne serez pas un serviteur fidèle à Dieu et à l'Église, vous ne serez pas un bon travailleur dans son jardin: c'est pourquoi je vous ai dit que je désirais vous voir le serviteur sidèle de la sainte Église. Je vous en supplie et vous en conjure, vous et les autres, agissez ainsi, et unissez toujours la vertu de la justice à la miséricorde, car autrement ce ne serait pas une vertu; baignez-vous dans le sang de Jésus crucifié, et faites avec une intention pure et un grand zèle ce que vous avez à faire; et moi je lèverai les mains et l'esprit au ciel, et je prierai continuellement pour vous et pour les autres. Je demanderai qu'il ne vous arrive aucun mal, et que vous obteniez la grâce de faire une bonne paix; et après la paix nous irons tous à de beaux combats contre les infidèles (1). Ce sera une grande joie pour moi, car je suis bien affligée de voir que les chrétiens combattent les uns contre les autres, et que les fils se révoltent contre leur Père et persécutent le sang de Jésus crucifié. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> Le grand désir de sainte Catherine était de voir organiser une croisade qu'elle espérait accompagner pour vénérer les saints lieux.

## LVIII (222). — A THOMAS D'ALVIANO.

De la lumière de la sainte foi. — Pour servir Dieu, il faut servir son prochain.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-cher Frère dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir le serviteur fidèle de notre Créateur : c'est en le servant que l'homme règne éternellement. Il n'aurait pas la vie, celui qui ne serait pas fidèle à la lumière de la très-sainte Foi. Elle s'acquiert avec l'œil de l'intelligence, quand l'âme considère l'ineffable charité de Dieu, qui nous a donné l'être; et dans le Verbe, son Fils unique, nous retrouvons le même amour, car nous voyons que son sang nous a fait renaître à la grâce, que l'homme avait perdue par sa faute. Oui, c'est par amour que Dieu nous a créés à son image et ressemblance; c'est par amour qu'il nous a donné son Fils, afin de nous racheter en nous faisant renaître à la grâce dans son sang. Dieu a voulu, par le moyen de son Fils, nous montrer sa vérité et sa douce volonté, qui ne cherche et ne veut autre chose que notre sanctification. La vérité est qu'il a vraiment créé

ı.

l'homme pour qu'il jouisse de son éternelle vision, où l'âme participe à sa béatitude. Le péché commis par Adam empêchait cette vérité de s'accomplir dans l'homme. Et comme Dieu voulait l'accomplir, il s'est fait violence par amour et nous a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique; et il lui a donné l'ordre de racheter l'homme et de le rappeler de la mort à la vie. Dieu veut que le fils d'Adam renaisse dans le Sang, et personne ne peut avoir le fruit du Sang qu'avec la lumière de la foi.

2. Le Christ disait à Nicodème : « Personne ne peut entrer dans la vie éternelle, s'il ne renaît une seconde fois (1). » Notre-Seigneur voulait par là faire connaître que son Père lui avait donné de concevoir l'humanité par l'amour, et de l'enfanter par l'obéissance et par la haine du péché sur le bois de la très-sainte Croix. Il semble que le doux Verbe a fait comme l'aigle, qui regarde le disque même du soleil : il voit du haut du ciel la nourriture qu'il veut prendre; et quand il l'a vue sur terre, il se précipite, la prend, et s'élève de nouveau pour s'en nourrir : de même notre Aigle, le doux Jésus, regarde le soleil de la volonté immuable du Père; il voit d'en haut l'offense et la révolte de la créature sur la terre créée, qu'il aperçoit des hauteurs du Père, et il voit la nourriture qu'il doit prendre. Cette nourriture, c'est ce qui sur cette misérable terre s'est révolté contre Dieu par une coupable désobéissance; il veut alors par l'obéissance accomplir dans l'homme la volonté du Père, il veut lui rendre la grâce et le retirer de la servitude du démon, qui lui donne la mort éter-

<sup>(1)</sup> S. Jean, III, 3.

nelle, il veut le ramener au service de son Créateur. Lors donc qu'il a vu et pris cette nourriture que lui offre le Père, il voit qu'il ne peut s'en nourrir sur la terre, et ramener ainsi l'homme misérable à sa première obéissance, et il s'élève avec sa proie jusqu'à la hauteur de la très-sainte Croix; et là il s'en nourrit avec un ardent désir, et il punit nos iniquités en souffrant dans son corps; il satisfait avec la volonté par la haine et l'horreur du péché, et avec la volonté de la vertu divine qui est en lui, il offre le sacrifice de son sang à son Père, et le Père accepte ce sacrifice.

3. Vous voyez qu'il s'est élevé par les peines, les opprobres, les injures, les mauvais traitements et les outrages; il a souffert de la soif, il s'est rassasié d'opprobres, si bien qu'il est mort du désir de notre salut : c'est ainsi que s'est nourri le doux et tendre Agneau. Il a dit : « Si je suis élevé en haut, j'attirerai tout à moi (1). » En effet, par la régénération que l'homme trouve dans le sang de Jésus crucifié, il est attiré à l'aimer, s'il suit la raison, et s'il ne l'éloigne pas par l'amour de la sensualité. Et dès que le cœur est attiré à aimer son bienfaiteur, tout vient avec lui, le cœur, l'àme, la volonté et toutes ses opérations spirituelles. Car toutes les puissances de l'âme, qui est spirituelle, sont attirées par cet amour. La mémoire est attirée par la puissance du Père, et elle est obligée de retenir ses bienfaits, de se les rappeler avec amour et d'en être reconnaissante. L'intelligence s'élève avec la sagesse de l'Agneau sans tache, et regarde en lui le feu de sa charité, où elle voit la justice des jugements de Dieu. Elle

<sup>(1)</sup> S. Jean, xII, 32.

voit que tout ce que Dieu permet, c'est par amour et non par haine, que ce soit la prospérité ou l'adversité, et elle accepte et reçoit tout par amour. Si la sagesse de Dieu, qui est le Fils, avait voulu autre chose, il ne nous aurait pas donné la vie.

4. Alors l'âme, éclairée de cette vraie lumière, ne se plaint d'aucune fatigue qu'elle supporte; et si la sensualité veut se plaindre, elle la calme avec la lumière de la raison : non-seulement elle ne se plaint pas, mais elle reçoit la peine avec respect; elle est contente de souffrir pour expier ses fautes et pour s'unir aux souffrances de Jésus crucifié. Si elle a dans le monde des biens, des honneurs, de la puissance, elle ne les possède pas avec un amour déréglé, mais avec l'amour et le zèle de la sainte justice, parce que le regard de son intelligence est fixé sur la sagesse du Fils de Dieu, où elle voit abonder la justice au point que, pour ne pas laisser la faute impunie, il l'a expiée dans son humanité, qu'il avait revêtue pour nous. La volonté se lève alors, et court à l'amour, que l'œil de l'intelligence a vu en Dieu, et elle acquiert et goûte ainsi la grâce et la clémence du Saint-Esprit. Le cœur une fois rempli de l'amour et du désir de Dieu, s'élargit pour aimer le prochain avec une charité fraternelle, et non par amourpropre: car, s'il était dans l'amour-propre, il n'observerait la raison et la justice ni pour lui-même ni pour le prochain. Mais, parce que la grâce du Saint-Esprit l'a délivré de l'amour-propre par l'amour qu'il a pour Dieu, il est devenu un serviteur juste et fidèle de son Créateur : il élève toutes ses affections, parce qu'il aime tout pour Dieu; et dans toutes les positions où il se trouve, qu'il possède la puissance, les grandeurs, les

richesses du monde, qu'il soit dans l'état de continence ou dans l'état de mariage, qu'il ait des enfants ou qu'il n'en ait pas, toujours il est agréable à Dieu, parce qu'il l'aime avec l'amour qui l'unit à lui; et ainsi se manifeste la Vérité suprème. L'homme a réglé les trois puissances de son âme, il les a élevées en haut par l'amour, et les a réunies au nom de Dieu: la mémoire s'applique à retenir les dons et les grâces de Dieu, à comprendre sa volonté dans la sagesse du Fils, et la volonté à aimer la douce clémence du Saint-Esprit: et Dieu alors se repose par la grâce dans son âme.

5. C'est ainsi que nous devons comprendre cette parole du Sauveur : « S'ils sont deux ou trois, ou plus, rassemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux (1). » Nous pouvons croire qu'il parlait de la réunion des trois puissances de l'âme aussi bien que de la réunion corporelle des serviteurs de Dieu; mais remarquez qu'il est dit deux ou trois, ou plus. Nous voyons pourquoi trois; nous pouvons comprendre aussi le nombre deux par l'amour et le saint désir, car c'est l'amour qui réunit. Si l'homme n'aimait pas, il ne disposerait pas la mémoire à recevoir et à retenir; l'intelligence ne serait pas portée à voir et à comprendre, et la volonté ne nourrirait pas en elle l'amour divin. Dès que le trésor est réuni, la sainte crainte de Dieu le garde, et ne laisse pas entrer dans la cité de l'âme son ennemi, c'est-à-dire le péché mortel. Et quoique la loi sainte de Dieu ait été donnée à Moïse fondée sur la crainte, il faut reconnaître que son premier motif fut l'amour; car Dieu l'a donnée par amour, asin d'empêcher l'homme de faire le mal. Le doux et tendre Verbe vint ensuite avec la loi d'a-

<sup>(1)</sup> S. Matth., xvIII, 20.

mour, non pour détruire la loi donnée, mais pour l'accomplir. Car la crainte ne donnant pas la vie, il unit à la loi de crainte la loi d'amour, dont la perfection rendit parfait ce qui était imparfait.

6. Il faut donc suivre l'une et l'autre, car leur union est si grande, que celui qui ne veut pas être séparé de Dieu ne peut avoir l'une sans avoir l'autre; elles sont unies quant à ce qui regarde les dix commandements, et elles donnent la vie de la grâce : celui qui voudrait les séparer ne pourrait pas avoir Dieu par la grâce au milieu de son âme. Il est dit, S'ils sont deux, et non pas, Si quelqu'un; car un seul ne peut faire plus d'un, et aussi on ne peut arriver à trois sans être deux. Mais il faut que l'âme en réunisse d'abord deux, c'est-à-dire l'amour et la crainte de Dieu; puis peu à peu se réunissent les trois puissances de l'ame, qui ne sont autre qu'une seule âme où la perfection de la charité opère de si grandes merveilles, qu'elle en vaut deux, trois et plusieurs. Et pourquoi est-il dit: ou deux, ou trois, ou plusieurs réunis en mon nom? Cela s'entend des saintes et bonnes œuvres de la créature raisonnable : car, bien que tout ce qu'elle fait semble appartenir au monde, comme d'avoir un haut rang, de la puissance, une femme et des enfants, toutes ces choses, qui sont de la terre, peuvent être élevées à Dieu, lorsque l'âme a pris pour principe de régler et de réunir toutes ses puissances au nom de Dieu. Alors elle connaît bien la vérité, c'est-à-dire que Dieu ne lui a donné en cette vie aucune chose qui puisse, si elle le veut, être un obstacle à son salut, et qui ne soit au contraire un moyen de pratiquer la vertu et de lui donner une plus grande connaissance de sa misère et de la Bonté divine.

- 7. L'homme dès lors ne se plaint pas, et ne peut se plaindre ni du Créateur ni de la créature, mais seulement de lui-même, qui se révolte contre son Créateur, avec la corruption du péché mortel. Il ne peut se plaindre de Dieu, car Dieu l'a fait si fort, que ni les démons, ni les créatures ne peuvent le séparer de Dieu; et même souvent, s'il ne veut pas suivre la sensualité et la colère, les injures que lui font les hommes du monde lui font posséder Dieu plus parfaitement, et lui font connaître, par la vertu de la sainte patience, s'il aime ou non son Créateur; et la grâce remplira de plus en plus le vase de son âme. Il ne peut pas se plaindre si, par le moyen de la créature, il reçoit des mouvements impurs, et s'il est porté à des choses déshonnêtes. Je dis qu'il ne peut pas se plaindre, encore que ces mouvements puissent venir de sa propre fragilité ou de la tentation de quelque créature, comme nous l'avons dit, car rien ne peut le forcer, s'il veut faire résistance avec la raison et respirer le parfum de la pureté.
- 8. Mais quand il se sent attaqué par ce vice ou par d'autres, qu'il recourt à l'amour et à la sainte crainte de Dieu, qu'avec l'œil de l'intelligence il regarde dans sa mémoire, où se conservent les bienfaits de Dieu, qu'il l'aime avec le cœur et lui rende grâce et louange; et cette sainte reconnaissance éteindra le feu de la colère, de l'impureté, de l'injustice et de tout autre vice, mais surtout de l'injustice. Car si l'homme qui possède les honneurs et la puissance ne les possède pas vertueusement, il tombe dans beaucoup d'excès. S'il ne les possède pas le regard fixé sur Dieu, il les possèdera avec un amour-propre déréglé: et cet amour empoisonne l'âme et lui ôte la lumière, tellement qu'elle ne

voit plus et ne connaît plus que les choses passagères et sensuelles; jugeant la volonté de Dieu, la sienne et celle des hommes toujours en mal et jamais en bien. Elle la prive de la vie de la grâce et lui donne la mort, et toutes ses œuvres ne tendent qu'à la mort du péché. Car il rend la justice selon le bon plaisir des hommes, et non selon la raison, par la crainte servile qu'il a de perdre sa position. Oh! combien est dangereux cet amour coupable! C'est la loi du démon qui fut donnée dans le principe à Ève, et Adam la suivit et l'observa comme une loi diabolique d'amour et de crainte. Mais la douce Vérité suprême a renversé cette loi perverse, tellement que l'homme n'est jamais forcé de la suivre pour rien au monde. Il peut bien par son libre arbitre la suivre lui-même s'il le veut, mais aucune force ne peut le contraindre à le faire plus qu'il ne veut.

9. La créature raisonnable doit donc bien rougir d'avoir un tel Rédempteur, qui lui a donné la force qui l'a tirée de la servitude du péché, et de ne pas le suivre avec un amour parfait, de tout son cœur, de toute son âme, avec la lumière de la Foi vive que voit et que goûte l'œil de l'intelligence, avec l'amour qui enfante les œuvres de vie et non de mort; car la Foi est vivante, et « sans les œuvres la Foi est morte (1). » Nous ne pourrons autrement être les serviteurs de Jésus crucifié. Son service fait régner l'homme dans la vie éternelle : car il se rend maître de lui-même, et dès que l'homme est maître de lui, il est maître du monde entier et ne s'inquiète de rien, ne craint rien, si ce n'est Dieu, qu'i sert et qu'il aime. Beaucoup possèdent des villes et des

<sup>(1)</sup> Ép. de S. Jacques, 11, 20.

châteaux, et ne se possèdent pas eux-mêmes par l'amour de la vertu; ils se trouvent pauvres et privés de tout à à la fois, du monde et de Dieu, dans la vie ou dans la mort. Parce que j'ai compris que sans le moyen de la lumière de la Foi vous ne pouviez arriver à cette perfection, je vous ai dit que je désirais vous voir le serviteur fidèle de notre Créateur: et je vous en conjure, trèscher Frère, faites-le, servez-le généreusement.

10. Il est vrai que vous ne pouvez lui être utile et le servir, car il n'a pas besoin de nous; mais il nous a donné un moyen : il regarde fait à lui-même ce que nous faisons à notre prochain, si nous le servons pour la gloire et l'honneur de son nom; entre tous les services, celui qui lui est le plus agréable, c'est de servir sa douce Épouse; et c'est à ce service que vous semblez appelé. Servez-la donc généreusement ; tous les services spirituels ou temporels que vous lui rendrez lui seront agréables dès que vous le ferez avec une droite et bonne intention. Si vous le faites, Dieu vous en sera reconnaissant et vous récompensera de vos peines, en cette vie par la grâce, et dans l'autre par l'éternelle vision de Dieu; vous verrez dans une clarté parfaite, et sans aucune obscurité, l'amour et la vérité du Père; ce que nous voyons ici-bas imparfaitement, nous le verrons là-haut dans sa perfection. Je termine en priant la bonté de Dieu de vous donner la lumière parfaite pour le servir parfaitement. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

## LIX (201). — AUX DÉFENSEURS

ET AU CAPITAINE DU PEUPLE DE LA VILLE DE SIENNE, LORSQU'ELLE ÉTAIT A SAINT-ANTHIME.

Nous devons être maîtres de nous-mêmes et de nos passions, pour bien gouverner les autres.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chers Seigneurs dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir des maîtres puissants et fermes, en gouvernant vos sens par la vraie et solide vertu, et en suivant notre Créateur: autrement vous ne pourrez pas exercer avec justice la puissance temporelle que la grâce de Dieu vous confie. Il faut que l'homme qui doit gouverner et conduire les autres, se gouverne et se conduise d'abord lui-même. Comment un aveugle pourrait-il diriger un aveugle, comment un mort pourrait-il enterrer un mort, un malade soigner un malade,

<sup>(1)</sup> Cette lettre est adressée aux magistrats qui gouvernaient la république de Sienne. Ils appartenaient au parti des Réformateurs, et étaient au nombre de quinze, ayant pour chef le capitaine du peuple. Ils habitaient le palais de la Seigneurie.

un pauvre secourir un pauvre. N'est-ce pas impossible? Oui, mes chers Seigneurs, celui qui est aveugle, celui dont l'intelligence est obscurcie par le péché mortel, ne peut se connaître et connaître Dieu; il ne pourra pas non plus voir et corriger les défauts de ceux qui lui sont soumis, et s'il les corrige, ce sera avec les ténèbres et l'imperfection qu'il a en lui.

2. Souvent, à cause de ce défaut de connaissance, j'ai vu et je vois encore punir ceux qui sont innocents, et ne pas punir ceux qui sont coupables, et qui mériteraient mille morts. Le peu de lumière empêche de discerner la vérité, et l'injustice de la calomnie fait soupçonner ceux en qui on devrait avoir toute confiance, les serviteurs de Dieu, qui nous enfantent dans les larmes, les sueurs, les saintes et continuelles prières, qui s'exposent à tous les dangers, à toutes les peines et les tourments pour l'honneur de Dieu, pour le salut des âmes et du monde; tandis qu'on accorde sa confiance à ceux qui sont enracinés dans l'amour d'eux-mêmes, et qui se laissent agiter par tous les vents. Cela vient du défaut de lumière et des ténèbres du péché. Il faut donc avoir la lumière. Je dis qu'un mort ne peut enterrer un mort, c'est-à-dire que celui qui est mort à la grâce n'a pas le zèle et la force d'enterrer le défaut de son prochain, parce qu'il a le même défaut, et qu'il ne veut pas et ne sait pas s'en corriger. Il se voit atteint du même mal, et il ne s'en guérit pas. Il ne soigne pas celui qui lui est confié, lorsqu'il le voit infirme; et l'infirmité du péché mortel est si grande, qu'on ne peut y porter remède qu'en se guérissant soi-même. Cclui qui est dans le péché mortel tombe dans la pauvreté; il a perdu la richesse des vraies et solides vertus, en ne suivant pas les traces

de Jésus crucifié, et il ne peut assister les pauvres, puisqu'il est privé de la richesse de la grâce divine par les ténèbres; il a perdu la lumière, et il ne voit pas le mal où il est; il commet l'injustice au lieu de rendre la justice.

- 3. Son infirmité lui fait perdre la force du vrai et saint désir de l'honneur de Dieu et du salut du prochain: et son infirmité augmente toujours, s'il ne recourt pas au médecin, à Jésus crucifié, s'il ne vomit pas les souillures du péché par le moyen de la sainte Confession. S'il le fait, il reçoit la vie et la santé; mais s'il ne le fait pas, il reçoit aussitôt la mort; et alors, comme je l'ai dit, un mort ne peut ensevelir les morts. Quelle plus. grande pauvreté peut-il y avoir que d'être privé de la lumière, de la santé, de la vie? Je ne connais pas de plus grand malheur. Ceux qui l'éprouvent ne sont pas propres à gouverner les autres, puisqu'ils ne se gouvernent pas eux-mêmes : il faut commencer par là; et c'est pourquoi je vous ai dit que je désirais vous voir de véritables seigneurs. Mais comme je vois qu'on ne peut avoir de véritable puissance, si on ne se gouverne soi-même, si on ne soumet ses sens à la raison, je vous ai dit dans quels inconvénients tombent ceux qui se laissent dominer par leurs misères, et ne s'en rendent pas maîtres, afin que vous évitiez ce malheur. Ouvrez, ouvrez donc l'œil de votre intelligence, et ne soyez pas si aveuglés par une crainte déréglée.
- 4. Tâchez de croire et d'espérer dans les vrais serviteurs de Dieu, et non dans les serviteurs coupables du démon, qui, pour cacher leur iniquité, vous font voir ce qui n'est pas. Ne mettez pas les serviteurs de Dieu contre vous, car il n'y a rien que Dieu ne supporte moins

que les injures, les scandales et les outrages dirigés contre ses serviteurs. Ce qu'on fait contre eux est fait contre le Christ. Ce serait une trop grande ruine de le faire. Ne souffrez donc pas, mes très-chers Frères et Seigneurs, que vous et d'autres agissiez ainsi; mais coupez la langue des murmurateurs, c'est-à-dire, reprenez, et ne croyez pas celui qui murmure. En le faisant, vous ferez un acte de vertu, et vous éviterez bien des scandales. Mais il me semble que nos péchés ne le méritent pas encore; on dirait que c'est le contraire: les méchants sont écoutés, et les bons sont méprisés.

- 5. J'ai appris que, sur les rapports de l'archiprètre de Montalcine et d'autres personnes qui voulaient cacher leurs fautes, vous aviez jugé défavorablement l'abbé de Saint-Anthime qui est un grand et parfait serviteur de Dieu (1); il est ici depuis fort longtemps; et si vous l'aviez connu un peu, non-seulement vous ne l'auriez pas soupçonné, mais vous auriez été pleins de respect à son égard. Je vous prie donc, pour l'amour de Jésus crucifié, de vouloir bien ne pas le tourmenter, mais l'assister, au contraire, et l'aider s'il le faut. Vous vous plaignez de ce que les prêtres et les clercs ne sont pas repris; et lorsque vous trouvez quelqu'un qui veut le faire, vous vous plaignez, et vous voulez lui créer des obstacles.
- 6. Quant à mon retour avec ma famille spirituelle, on m'a dit qu'il faisait naître des réclamations et des soupçons; mais je ne sais si je dois le croire. Si vous vous intéressiez à vous-mêmes autant que nous nous y intéressons, vous et tous les habitants de Sienne, vous

<sup>(1)</sup> Il y avait un conflit de juridiction entre l'archiprêtre de Montalcine et l'abbé de Saint-Anthime.

vous éviteriez les pensées et les passions sans fondement, et vous fermeriez les oreilles pour ne pas entendre. Nous cherchons tous, et je poursuis sans cesse votre salut spirituel et temporel, n'épargnant aucune fatigue, offrant à Dieu nos pieux désirs dans les larmes et les gémissements, pour empêcher que la justice divine n'exerce sur vous les châtiments que nos iniquités méritent. J'ai si peu de vertu, que je ne sais rien faire qu'imparfaitement; mais ceux qui sont parfaits, et qui ne cherchent que l'honneur de Dieu et le salut des âmes, ceux-là font le bien, et l'ingratitude et l'ignorance de mes concitoyens ne nous empêcheront pas de travailler ainsi jusqu'à la mort pour votre salut. Nous suivrons l'enseignement du doux saint Paul, qui disait : « Le monde nous blasphème, et nous bénissons; il nous poursuit et nous chasse, nous le supportons avec patience (1). » Nous ferons de même, nous suivrons cette voie : la vérité sera ce qui nous délivrera. Je vous aime plus que vous ne vous aimez, et je désire comme vous votre paix et votre conservation : ne croyez donc pas que moi ni aucun de ma famille, nous puissions nous y opposer. Nous sommes choisis pour répandre la parole de Dieu, et recueillir le fruit des âmes. Que chacun fasse son travail, c'est celui-là que Dieu nous a confié; il faut donc nous y livrer, et ne pas enterrer le talent, parce que nous serions dignes d'un grand châtiment. Il faut travailler en tout temps, en tout lieu, en toute créature; Dieu ne s'arrête ni au lieu ni aux créatures, mais il regarde les saints et vrais désirs, et c'est avec eux qu'il faut travailler.

<sup>(1)</sup> Ire Ép. aux Cor., IV, 12.

7. Je vois que le démon est furieux de la perte que ce voyage lui cause et lui causera par la bonté de Dieu. Je ne suis venue ici que pour me nourrir des âmes, et les retirer des mains du démon; je sacrifierais pour cela mille vies, si je les avais. J'irai donc, et j'agirai comme le Saint-Esprit me l'inspirera. Pierre vous dira lui-même pourquoi je suis venue, et pourquoi je reste. Je ne vous en dis pas davantage. Baignez-vous dans le sang de Jésus crucifié, si vous voulez la vie; autrement nous tomberons dans la mort éternelle. Ne vous ennuyez pas de me lire et de m'entendre, mais supportez-le avec patience; c'est la douleur et l'amour que j'éprouve qui me font tant parler, l'amour de votre salut et la douleur de nos égarements. Puisse Dieu, dans ses secrets jugements, ne pas vous ôter la lumière nécessaire pour connaître la vérité. Je finis. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

## LX (202). — AUX SEIGNEURS DÉFENSEURS

DE LA CITÉ DE SIENNE.

Elle les exhorte à être les gouverneurs courageux de leur ville et de leurs âmes. — De la crainte servile qui empêche l'homme d'agir en homme et de connaître la vérité.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chers Frères et Seigneurs temporels dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir des hommes forts et non pas des gouverneurs timides de votre cité spirituelle et de la cité qui vous est confiée. Car je vois que la crainte servile enchaîne et avilit le cœur, et l'empêche de vivre et d'agir dignement, rendant l'homme semblable à un animal sans raison. C'est que la crainte servile sort et procède de l'amourpropre; et ce danger de l'amour-propre, nous le voyons dans les maîtres et les sujets, dans les religieux et les séculiers, dans tous ceux qui ne recherchent qu'euxmêmes. Si le sujet est séculier, il n'obéit pas, il ne fait pas ce qui lui est ordonné par son seigneur. Celui qui est commandé n'écoute pas le bon droit pour rendre

la justice, mais il commet l'injustice en suivant ses impressions, ses désirs, son intérêt; il cherche à plaire aux hommes, et juge selon la volonté des autres, et non selon la vérité. Il craindra de déplaire et de perdre ainsi sa puissance, et alors tout lui fait peur; et dans son aveuglement, il craint quand il ne le faudrait pas, et ne craint pas quand il le faudrait.

- 2. O amour-propre, ô crainte servile, que tu aveugles l'intelligence, que tu l'empêches de connaître la vérité! Tu détruis la vie de la grâce et l'autorité dans la cité spirituelle et dans la cité de la terre. Tu rends l'homme insupportable à lui-même, parce qu'il désire ce qu'il ne peut avoir; et que ce qu'il possède, il le possède avec peine, parce qu'il craint toujours de le perdre. La privation et la crainte le font toujours souffrir, parce que sa volonté n'est jamais satisfaite; il goûte vraiment l'enfer dès cette vie.
- 3. O aveuglement de l'amour-propre et de la crainte déréglée, tu arrives à un tel égarement, que non-seulement tu condamnes le peuple et les hommes coupables que tu aurais raison de condamner, et dont tu peux craindre la malice, mais tu écoutes le méchant, et tu condamnes le juste; tu soupçonnes les pauvres serviteurs de Dieu qui cherchent l'honneur de Dieu, le salut des àmes, la paix et le repos de la cité, qui ne cessent jamais d'offrir leurs désirs, leurs prières, leurs larmes, leurs sueurs en la présence de la Bonté divine. Comment croire que l'amour-propre et la crainte servile redoutent et condamnent ceux qui sont prêts à mourir pour votre salut, pour conserver et augmenter la paix et le bien de votre État? Mes très-chers Frères, c'est cette crainte, cet amour coupable, qui a tué le

Christ. Pilate fut aveuglé, parce qu'il craignit de perdre sa puissance; il ne reconnut pas la vérité, et il fit mourir le Christ. Mais il n'évita pas pour cela ce qu'il craignait; car, au moment voulu de Dieu, il perdit, malgré lui, son àme, son corps et sa puissance (1). Il me semble que le monde entier est plein de ces Pilates qui, par une crainte aveugle, poursuivent les serviteurs de Dieu, et leur jettent les pierres de l'injure, de l'outrage et de la persécution; et leur aveuglement est si grand, qu'ils ne regardent pas comment et contre qui ils agissent, mais ils se laissent conduire par leurs sens comme des bètes sans raison, et ne suivent d'autres lois que celles des hommes qui ne croient qu'au monde. Aussi, je vous le dis, toutes les fois qu'il nous arrivera de calomnier et de condamner les actions, les mœurs et le langage des serviteurs de Dieu, hélas! hélas! nous devons craindre que les châtiments divins n'éclatent sur nous, parce que Dieu regarde fait à lui-même ce qui est fait à ses serviteurs; ce serait donc appeler la colère de Dieu sur nous.

4. Nous avons besoin, mes très-chers Frères et Seigneurs, d'approcher de Dieu avec une sainte crainte et d'agir de même avec ses serviteurs, ne les déchirant pas par des murmures, des soupçons injustes, mais les laissant aller et s'arrêter comme des pèlerins que conduit le Saint-Esprit, parce qu'ils cherchent toujours l'honneur de Dieu et le salut des âmes qu'ils retirent des mains du démon, parce qu'ils ne veulent que votre paix, votre bien, votre repos. Que personne ne soit assez ignorant pour vouloir donner des règles à l'Esprit-Saint et à ses serviteurs! Il me semble que Notre-Sei-

<sup>(1)</sup> On dit que Pilate fut disgracié par l'empereur Caligula, et qu'il vint mourir exilé à Vienne en Dauphiné,

gneur fut plus patient à supporter son injure que celle de son apôtre saint Thomas; il ne voulut pas venger la sienne, et il répondit doucement à celui qui l'avait frappé: « Si j'ai mal parlé, montrez-moi ce que j'ai dit de mal; si j'ai bien parlé, pourquoi me frappezvous (1)? » Il n'en fit pas de même pour saint Thomas, qui, ayant reçu un soufflet pendant qu'il était à table, fut vengé avant qu'il se levât : un animal féroce étrangla celui qui l'avait frappé, coupa la main qui avait été l'instrument du crime, et la porta sur la table devant saint Thomas. (2). Les autres fautes nous seront plutôt pardonnées que celle-là; et si nos péchés nous perdent, celui-là sera la cause de notre plus grande ruine. Tout cet aveuglement vient de l'amour-propre, de la crainte servile; aussi, je vous ai dit que je désirais vous voir des hommes fermes et sans crainte.

5. Mais mon âme désire vous voir fondés sur une crainte de Dieu sainte et véritable; c'est cette crainte qui nourrit l'amour de Dieu dans l'âme. Cette crainte a toujours le regard fixé sur Dieu, et préfèrerait mourir que d'offenser Dieu et le prochain, Elle pèse avec soin l'injustice ou la justice de chaque chose, et elle regarde bien de tous les côtés avant d'agir. Cette sainte crainte vous est nécessaire pour conserver la cité qui vous appartient et la cité qui vous est confiée; et si vous l'avez, le démon et la créature ne pourront vous les enlever. La cité qui vous appartient est la cité de vos âmes; elle se conserve par la crainte fondée sur la charité fraternelle, la paix et l'union avec Dieu et avec le pro-

(1) S. Jean, xviii, 23.

<sup>(2)</sup> Voir la Légende dorée du bienheureux Jacques de Voragine, Vie de saint Thomas.

chain, par des vertus réelles et solides; mais elle échappe à celui qui vit dans la haine, le ressentiment, la discorde, à celui qui est rempli d'amour de lui-même, et qui souille tellement sa vie dans la débauche, qu'il n'y a entre lui et le pourceau nulle différence. Celui qui n'est pas maître de sa cité est esclave du vice et du péché; il s'avilit lui-même en se laissant commander par des choses qui ne sont que néant; il perd la dignité de la grâce, et méprise le sang du Christ, le prix de notre rançon, qui nous montre la miséricorde divine, l'éternelle Vérité, l'amour ineffable qui nous a créés, qui nous a rachetés, non pas avec de l'or et de l'argent, mais avec son sang, pour nous faire comprendre la grandeur et la beauté de notre âme.

6. Il est bien aveugle celui qui ne voit pas tant d'amour, et cette misère où il tombe en restant dans les ténèbres du péché mortel, et en ne se gouvernant pas lui-mème. Il gouvernera mal les affaires qui lui sont confiées, puisqu'il ne sait pas conduire et gouverner les siennes. La cité qui nous est confiée, c'est le commandement de la ville et les autres pouvoirs temporels que reçoivent les hommes du monde; nous les avons pour un temps, comme il plaît à la volonté divine, et selon les lois et les usages de notre pays. Cette autorité nous est enlevée par la mort ou par les circonstances, et on peut bien dire qu'elle nous est seulement prêtée. Celui qui est maître de lui possèdera cette autorité avec une sainte crainte, avec un amour réglé et non déréglé, comme une chose prêtée qui ne lui appartient pas; il gardera le pouvoir qui lui a été donné avec la crainte et le respect de Celui qui le lui a donné. Vous le tenez de Dieu seul; et quand ce qui vous a été confié vous sera redemandé par le Maître, faites en sorte que vous puissiez le rendre, sans vous exposer à la mort éternelle. Je veux donc que vous vous gouverniez avec une vraie et sainte crainte, et je vous dis que les hommes du monde n'ont d'autre moyen de conserver leurs biens spirituels et temporels que de vivre vertueusement, et il n'y a rien qui les fait perdre comme nos fautes et nos vices. Éloignez le mal, et vous éloignerez la crainte; vous serez pleins de courage et de fermeté, et vous n'aurez pas peur de votre ombre. Je ne vous en dis pas davantage, pardonnez à ma présomption; l'amour que j'ai pour vous et pour tous mes concitoyens, et la douleur que me causent votre conduite et vos actes, si peu selon Dieu, doivent me servir d'excuse devant lui et devant vous (1). Je veux gémir sur notre aveuglement, car il semble que nous sommes privés de la lumière. Que Dieu dans sa bonté infinie et sa miséricorde dissipe les ténèbres de l'ignorance et éclaire l'œil de votre intelligence, pour vous faire connaître et discerner la vérité, afin que vous ne tombiez pas dans l'erreur! Je m'arrête. J'aurais cependant bien des choses à vous dire.

7. Je réponds, mes très-chers Frères et Seigneurs, à la lettre que Thomas de Guelfuccio m'a remise de votre part. Je vous remercie de la charité que je vous vois exercer envers vos concitoyens, dont vous cherchez la paix, et envers moi, qui n'en suis pas digne. Vous désirez mon retour, et vous me demandez les moyens d'arriver à cette paix. Je suis incapable de la moindre chose; mais je laisserai agir Dieu, et j'incli-

<sup>(1)</sup> Voir Lettre xvII.

nerai la tête selon que le Saint-Esprit me permettra d'obéir à vos ordres et d'aller où voudra votre bon plaisir, car je mettrai toujours la volonté de Dieu avant celle des hommes. Jusqu'à présent, je ne vois pas qu'il me soit possible de venir, parce qu'il faut que je traite une affaire importante pour le couvent de Sainte Agnès, et que je reste avec les neveux de messire Spinello pour la réconciliation des fils de Lorenzo. Voilà bien longtemps que vous avez commencé à vous en occuper, et rien n'est encore terminé (1). Je ne voudrais pas que, par ma négligence ou par mon brusque départ, tout fût arrêté; je craindrais de déplaire à Dieu. Je reviendrai le plus tôt que Dieu m'en fera la grâce. Ayez patience, vous et les autres; ne laissez pas remplir votre esprit et votre cœur de toutes ces pensées qui viennent du démon; il voudrait empêcher l'honneur de Dieu, le salut des ames, votre paix et votre repos. Je déplore la peine que mes concitoyens se donnent de me juger; il semble qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire que de dire du mal de moi et de ceux qui m'accompagnent. Pour moi, ils ont raison, car je suis pleine de défauts; ils ont tort pour ceux qui m'accompagnent. Mais nous vaincrons par la patience; la patience n'est jamais vaincue, elle est toujours victorieuse, et elle reste maîtresse. Ce qui m'afflige, c'est que les traits retombent sur ceux qui les lancent; souvent ils pèchent, et ils en sont punis. Je ne vous en dis pas davantage. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> Sainte Catherine travaillait sans cesse à apaiser les inimitiés de famille qui désolaient l'Italie au moyen âge. (Voir la lettre d'Etienne Maconi.)

## LXI (203). — AUX SEIGNEURS

DÉFENSEURS DU PEUPLE ET DE LA COMMUNE DE SIENNE.

#### LETTRE ÉCRITE EN EXTASE.

De la justice que nous devons à Dieu, à la sainte Église, et à nous-mêmes. — Le Pape Urbain VI est le vrai Souverain Pontife.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chers Frères dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de voir briller en vous la perle précieuse de la justice, afin que vous rendiez fidèlement à chacun ce qui lui est dû. A qui devons-nous? A Dieu, à la sainte Église, à notre prochain, comme Dieu l'ordonne, et à nous-mêmes. Voyons en quoi consiste cette dette. D'abord nous devons rendre à Dieu, par l'amour, honneur et gloire à son Nom. Il nous a donné l'amour, car il nous a aimés avant notre naissance, et il nous a donné l'honneur en nous ôtant la honte où nous étions tombés par le péché d'Adam. Il nous en délivre par le sang de son Fils, qui donne le fruit de la grâce; et c'est le plus grand bien que nous puissions recevoir, car il nous ôte

la mort et il nous donne la vie. Nous devons lui rendre houneur et amour; mais nous ne pouvons pas lui être utiles, et ce que nous ne pouvons faire pour lui, nous devons le faire à notre prochain, en l'assistant de tout notre pouvoir, en lui rendant l'amour qui lui est dû, car l'éternelle Vérité nous l'a commandé en disant : Aime Dieu par-dessus toute chose, et le prochain comme toi-même. A nous, nous devons rendre la haine et le regret du péché et de la sensualité, qui en est cause, et l'amour des vertus en les aimant pour Dieu, avec un tendre amour.

2. Il semble au contraire que nous agissons comme des voleurs et des débiteurs de mauvaise foi, privant injustement nos créanciers de ce qui leur appartient. L'honneur et l'amour que nous devons à Dieu, nous les donnons à nous-mêmes. Nous nous donnons l'honneur en cherchant avec orgueil les biens, les délices et les grandeurs du monde, et nous offensons Dieu en attribuant à notre mérite ce que nous avons, et en outrageant Dieu par notre ignorance, nous donnons à nous l'amour, à lui la haine. Notre amour n'est pas raisonnable, car c'est l'amour sensitif. Nous offrons à Dieu la corruption, et nous gardons le parfum des plaisirs et des jouissances du monde. Nous ne voyons pas, dans notre aveuglement, que le mal, la corruption, la ruine de nos iniquités retombent sur nous : car nos offenses ne peuvent lui nuire, et nos hommages lui profiter; il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Nous rendons au prochain la haine et la colère, et nous commettons contre lui de nombreuses injustices. Celui qui est maître ne rend la justice que par intérêt, pour plaire aux créatures et à lui-même; il ne suit pas

la raison, et il ne craint pas d'ôter au prochain l'honneur, la réputation, les biens temporels, la vie même; il gouverne avec une telle injustice ceux qui lui sont soumis, qu'il semble n'avoir aucun seigneur au-dessus de lui; il ne pense pas que la verge du souverain Juge puisse lui rendre ce qu'il donne aux autres; il ne s'applique pas au bien général, mais seulement au sien propre, car il est aveuglé par l'amour de lui-même. Ceux-là n'acquittent pas leur quatrième dette à la sainte Église et au Vicaire de Jésus-Christ. Quelle est cette dette que nous devons payer? Un respect profond, un amour filial, que nous témoignerons non-seulement par des paroles, mais en assistant notre Père, quand il le faut, comme des enfants véritables, regardant l'injure qui lui est faite comme la nôtre, et nous employant tout entier pour vaincre ses ennemis.

3. Beaucoup font le contraire, et s'excusent en disant : Leurs défauts sont si grands, que nous n'en recevons que du mal. Il n'est pas digne de respect et d'assistance, puisqu'il n'est pas ce qu'il devrait être; il devrait s'occuper des choses spirituelles, et non des choses temporelles. Et alors ils sont ingrats et infidèles, ils ne lui rendent pas l'obéissance, le respect et l'assistance qu'il mérite : souvent même ils détournent ceux qui voudraient le secourir; et ils agissent sans aucune retenue, comme des personnes aveuglées par l'amourpropre. Nous ne voyons pas que notre raisonnement est faux; car de toute manière, qu'il soit bon ou mauvais, nous ne devons pas lui refuser le respect qui lui est dû. Ce respect ne se rapporte pas à lui, mais au sang du Christ, à l'autorité, à la dignité que Dieu lui a données pour nous. Cette autorité, cette dignité ne peuvent être

affaiblies par aucun défaut personnel; il n'agit jamais avec moins de puissance et de vertu: notre respect et notre obéissance ne doivent donc pas diminuer; sans cela nous serions en état de damnation. Nous ne devons pas non plus cesser de l'assister. En lui étant utiles, nous le sommes à nous-mêmes, car ses défauts ne font pas cesser le besoin que nous avons de lui. Nous devons donc être reconnaissants et fidèles, et faire tout ce que nous pourrons pour l'utilité de la sainte Église et pour l'amour des clefs que Dieu lui a confiées.

4. S'il faut agir ainsi à l'égard de celui qui serait coupable et méchant, que devons-nous faire avec celui que Dieu nous a donné, et qui est un homme juste, vertueux, craignant Dieu, ayant des intentions droites et saintes comme personne n'en a eu depuis longtemps dans l'Église de Dieu. Je vous parle du Pape Urbain VI, qui est véritablement le Souverain Pontife, malgré tous ceux qui nous disent le contraire. C'est donc une chose juste de le respecter, d'obéir à Sa Sainteté, de l'assister autant que possible, non-seulement à cause de son autorité, mais par justice et à cause de la vie; parce que non-seulement il nous distribue les grâces spirituelles nécessaires à notre salut et à notre âme, mais parce qu'il vous aime d'un amour particulier et qu'il vous l'a témoigné en vous traitant comme ses plus chers enfants. Si vous ne le faites pas, vous vous ferez tort à vousmêmes, et vous en serez punis par Dieu et par les créatures. Dieu nous châtiera de l'ingratitude que nous montrons à l'égard de la sainte Église et de son Vicaire; et Dieu le fera avec justice, pour nous corriger de notre misère et de notre ignorance : car nous agissons vraiment comme des mercenaires qui reçoivent ses grâces

comme si elles leur étaient dues, et qui veulent cacher leurs fautes avec celles des autres; mais ils les découvrent au contraire davantage en montrant une si grande ingratitude. Nous pouvons aussi être châtiés par les créatures: nous l'avons vu lorsqu'est venu un maître étranger. Il vaut mieux rester unis à notre Père et à notre Mère, c'est-à-dire au Pape Urbain VI et à la sainte Église, plutôt qu'à des tyrans (1). Il vaut mieux s'appuyer sur la colonne inébranlable que frappent des persécutions nombreuses, mais qui n'est jamais brisée, plutôt que sur une paille qui ne résistera pas certainement, et que le moindre vent renversera par terre.

5. Ouvrez donc un peu les yeux, et voyez combien il peut y avoir d'inconvénients à faire semblant de ne pas apercevoir les besoins de votre Père, et à ne pas le défendre contre ses ennemis, qui sont les vôtres. Vous ne pouvez pas dire qu'il demande votre secours pour conquérir des biens temporels que l'Église a perdus ; c'est pour votre foi, pour confondre le mensonge, exalter la vérité, pour retirer les âmes des mains du démon et empêcher notre foi d'être profanée par les méchants. Vous voyez bien que vous êtes tenus et obligés d'acquitter ce que vous devez à l'Église et à votre Père. Je suis certaine que si la perle précieuse de la justice brille dans vos cœurs, la justice ne sera pas séparée de la reconnaissance, et vous satisferez Dieu, le Christ de la terre, votre prochain et vous-mêmes, par les moyens que je vous ai indiqués. Les grâces spirituelles et temporelles se multiplieront alors, et vous conserverez la paix et le repos de votre état; vous ne le pourrez pas

<sup>(1)</sup> Il s'agit peut-être de Charles Durazzo, dont les troupes, au service de l'Église, rançonnèrent les Siennois.

autrement, et vous serez privés des biens du ciel et de la terre. C'est pourquoi je vous ai dit que je désirais voir briller en vous la perle de la justice. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Je vous en conjure par l'amour de Jésus crucifié, ne donnez plus des paroles au Christ de la terre, mais donnez-lui des actes et rendez-lui le bien qu'il vous a fait. Vous savez qu'il vous a donné l'absolution avec bienveillance; c'est aussi par la bonté de Dieu et par la sienne que Talamon (1) n'est pas tombé entre les mains des Pisans; et il semble maintenant que vous voulez le traiter avec ingratitude, en l'amusant par des paroles comme un enfant. Je vous dis que c'est un homme qui voit plus loin que vous ne pensez, et qui distingue dans son cœur les fils qui sont fidèles et ceux qui sont dénaturés; et quand viendra le temps, il montrera qu'il les a connus. N'agissez donc plus ainsi, pour l'amour de Dieu; mais traitez-le comme le Vicaire du Christ de la terre, comme votre Père bien-aimé, et faites loyalement pour lui, tout ce qui vous sera possible de faire. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> En 1375, les chevaliers de Rhodes de Pise s'étaient emparés, au nom de l'Église, de la terre de Talamon, située dans les marennes de Sienne. Par un traité du mois de juillet 1370, Urbain VI rendit cette terre aux Siennois moyennant douze mille florins.

## LXII (204). — AUX MAGNIFIQUES SEIGNEURS

DÉFENSEURS DU PEUPLE ET DE LA COMMUNE DE SIENNE.

Elle les exhorte à être fidèles à l'Église, et à avoir le zèle de la justice.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chers Frères et Pères dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir fidèles à notre sainte Mère l'Église, afin que vous soyez des membres unis à votre chef, de vrais et fidèles chrétiens pleins de zèle pour la sainte et vraie justice, voulant qu'elle brille comme une pierre précieuse dans vos cœurs, en vous dépouillant de tout amour-propre pour vous appliquer au bien général de la Cité, et non pas à vos intérêts particuliers. Celui qui ne pense qu'à lui, a peu la crainte de Dieu; il n'observe pas la justice, mais il la viole et commet de nombreuses injustices; il se laisse corrompre par les hommes, quelquefois pour de l'argent, quelquefois pour plaire à celui qui lui demande un service qui

<sup>(1)</sup> Cette lettre, publiée pour la première fois par Gigli, porte la date du 9 décembre 1379. Sainte Catherine était depuis un an à Rome,

sera une injustice; d'autrefois, pour éviter la punition d'une faute qu'il aura commise, il acquittera celui que les coups de la justice devaient atteindre. Il devient ainsi le complice de l'homme coupable, et il mériterait de souffrir lui-même le châtiment qu'il a épargné à un autre pour de l'argent. Si un pauvre avait fait la millième partie de ce qu'il a fait, il le punirait sans miséricorde.

- 2. Ce malheureux, qui doit gouverner la ville et qui ne se gouverne pas lui-même, ne s'inquiète pas de voir dépouiller les pauvres; il méconnaît leurs droits, tandis qu'il donne raison à celui qui ne l'a pas. Il n'est pas étonnant que ceux-là commettent des injustices, puisqu'ils sont cruels pour eux-mêmes, en vivant dans la débauche comme le pourceau dans la fange. Ils sont insensibles à tout, et si orgueilleux, qu'ils ne peuvent supporter qu'on leur dise la vérité. Ils déchirent leur prochain et le tourmentent par leurs profits illicites, et par une foule de maux dont je ne parle pas pour ne pas vous fatiguer de paroles. Mais je ne m'étonne pas qu'ils manquent ainsi à la vraie et sainte justice : Dieu a permis et permet que nous éprouvions des châtiments et des fléaux tels qu'on n'en a jamais vu, je crois, de semblables depuis que le monde est monde. Quelle en est la cause? L'amour-propre, qui engendre l'injustice et fait outrager la sainte Église par ses enfants devenus infidèles.
- 3. Nous avons vu et nous voyons clairement qu'il en est ainsi. Je vous ai dit que je voulais que vous soyez justes et que la perle de la justice brillât dans vos cœurs : je désire, par conséquent, que vous soyez les serviteurs fidèles de la sainte Église, et que vous obéissiez comme

de bons et vrais chrétiens au Pape Urbain VI, qui est vraiment Pape et Vicaire du Christ sur terre. Je verrai maintenant, mes chers Pères, si vous êtes ses enfants ou non. Dans ces circonstances difficiles, on connaîtra si le fils aime véritablement son Père, en l'assistant dans ses nécessités autant qu'il lui sera possible. Nous voyons maintenant notre Père et la sainte Église au milieu de difficultés si grandes, que les méchants ne leur en ont jamais causé de semblables. Ceux qui étaient placés dans les greniers de la sainte Église pour répandre la Foi, sont ceux-là mêmes qui l'ont toute souillée en répandant le schisme et l'hérésie. Nous qui sommes chrétiens et fils du Pape Urbain VI, ce doux et bon Père, nous devons faire tous nos efforts pour confondre et détruire le mensonge; nous devons mourir s'il le faut; cette mort sera pour nous la vie. Ne dormez plus, ce n'est pas le moment de dormir; mais secouez le sommeil pour l'honneur de Dieu, le bien de l'Église et pour votre utilité même.

4. Vous ne pouvez offrir à votre Créateur un sacrifice qui lui soit plus agréable. Et que cela ne vous paraisse pas pénible : ne vous a-t-il pas paru plus dur et plus pénible de servir contre Dieu et la justice, ceux qui étaient alors les membres corrompus et rebelles de la sainte Église? Et vous n'avez retiré de ce service que la ruine de votre àme, de votre corps, de vos biens, avec la confusion, la honte, et le remords qui déchire votre conscience. N'hésitez donc plus, mais renoncez-vous généreusement, et ne prétendez pas être fidèles à ce que yous avez promis. Ces promesses ne doivent pas se tenir, puisque vous ne pourriez pas le faire sans péché, et qu'on ne doit pécher pour aucune raison. Si vous

avez tant fait pour le service du démon, combien plus maintenant devez-vous faire d'efforts dans le sens contraire. Vous devez, pour Jésus crucifié et par reconnaissance, servir son Vicaire, son Christ sur terre, le Pape Urbain VI, que vous devez reconnaître pour Souverain Pontife; et celui qui ne le reconnaît pas est un hérétique réprouvé de Dieu, un membre du démon.

5. Que personne n'hésite et ne boite dans son esprit, pour se laisser tromper par le démon, en écoutant ceux qui disent : Peut-être c'est lui, peut-être ce n'est pas lui. Ne faites pas ainsi, pour l'amour de Dieu; mais croyez fermement et avec amour qu'Urbain VI est bien notre Saint-Père le Pape, malgré tous ceux qui disent le contraire. Vous devez lui obéir, l'assister et mourir, s'il le faut, pour cette vérité. A l'assistance que vous lui donnerez, je verrai si la très-sainte Foi fleurit en vous, si vous êtes fidèles à la sainte Église et à votre doux et bon Père. Pour moi, je confesse et je confesserai devant le monde entier, jusqu'à la mort, que le Pape Urbain VI est bien véritablement le vrai Souverain Pontife. Hélas! n'hésitez plus à secourir la douce Épouse du Christ. J'espère de la Bonté infinie de Dieu qu'il vous fera fàire ce qu'il est de votre devoir de faire. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Je sais qu'il vous aime tendrement comme ses enfants; aimez-le et respectez-le comme votre Père. Doux Jésus, Jésus amour.

## LXIII (207). - A PIERRE,

MARQUIS DE MONT SAINTE-MARIE, LORSQU'IL ÉTAIT SÉNATEUR DE SIENNE (1).

Des deux commandements de la charité, envers Dieu et envers le prochain.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Mon très-révérend et très-cher Père dans le Christ Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris et vous salue avec le désir de vous voir toujours observer les saints commandements de Dieu, sans lesquels aucune créature ne peut avoir en soi la vie de la grâce. Et il n'y a pas de noblesse, de richesse, de puissance, de prospérité, de grandeur qui puissent empêcher et excuser quelqu'un de ne pas être le serviteur fidèle et l'observateur de ces doux et saints commandements, qui nous ont été donnés par la Vérité suprême; c'est elle qui est notre règle et notre

<sup>(1)</sup> Pierre, marquis de Sainte-Marie, fut sénateur de Sienne depuis le mois de février 1375 jusqu'au 18 août 1376. Le titre de sénateur n'était pas très-ancien dans la république de Sienne; il avait remplacé celui de capitaine de la guerre et de conservateur en 1368, lorsque le gouvernement tomba entre les mains des Réformateurs.

voie, car elle a dit : « Je suis la voie, la vérité, la vie (1). » O mon révérend Père, regardez notre doux Sauveur, qui nous a donné la loi et qui a voulu parfaitement l'observer lui-même. N'est-ce pas une grande honte, et l'homme ne devrait-il pas rougir de voir Dieu s'humilier jusqu'à lui? S'il y réfléchissait, il ne s'élèverait pas contre Dieu avec orgueil, quel que soit le rang qu'il occupe. O douce et ineffable Charité, qui vous êtes faite esclave pour rendre l'homme libre! vous vous êtes livrée à la mort pour nous donner la vie, et vous vous êtes abaissée jusqu'à la mort honteuse de la Croix pour nous rendre l'honneur que nous avions perdu par le péché de désobéissance. Hélas! nous trouvons la mort par notre révolte contre les commandements de Dieu, et tous les jours nous tombons dans la mort éternelle en transgressant sa douce volonté. L'Agneau sans tache est venu s'immoler sur l'arbre de la très-sainte Croix, il a été consumé par le feu de la divine charité, et il nous a rendu la grâce par sa sainte obéissance. Je vous en supplie au nom du Christ, le doux Jésus, suivons cette règle et cette voie des vrais et saints commandements; observons-les jusqu'à la mort, en nous rappelant le sang du Fils de Dieu, pour nous animer davantage à les observer. Oh! combien est douce cette servitude, qui rend l'homme libre de la servitude du péché!

2. Réduisons ces deux commandements à deux points, à l'amour de Dieu et à celui du prochain. Cet amour, nous le fonderons sur la crainte et le respect, et nous choisirons plutôt la mort que d'offenser ce que nous aimons, non par crainte du châtiment, mais parce qu'il est digne

<sup>(1)</sup> S. Jean, xiv, 6.

d'être aimé, parce qu'il est l'éternelle et souveraine Bonté. Plus vous aimerez Dieu, plus s'augmentera votre amour du prochain; vous l'assisterez spirituellement et temporellement, selon les occasions que vous aurez de lui être utile, et c'est ainsi que s'accomplira en nous la volonté de Dieu, qui ne veut autre chose que notre sanctification. Je ne vous en dis pas davantage.

3. Je vous recommande de toute mon ame deux affaires dont vous parlera sire François, porteur de cette lettre (1). La première est celle du monastère de Sainte-Marthe (2), dont les religieuses servent parfaitement Dieu. La seconde est celle de madame Thomas, servante de Dieu et ma bien chère Mère. Je suis certaine qu'elles ne s'adresseront pas à vous sans motifs. Je vous conjure donc de les satisfaire le plus tôt que vous pourrez, afin qu'elles n'attendent pas. Je termine. Passionnez-vous, baignez-vous dans le sang du Fils de Dieu. Bénissez pour moi mon cher fils (3) et tous les autres. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> François Landi, un des disciples de sainte Catherine.

<sup>(2)</sup> Voir la lettre cxcv.

<sup>(3)</sup> Le fils du marquis de Sainte-Marie.

# LXIV (208). — A PIERRE, MARQUIS DU MONT,

SEIGNEUR DE SIENNE.

Il faut combattre généreusement le vice et rendre la justice, sans oublier la miséricorde.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Mon très-cher Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous salue dans le précieux sang du Fils de Dieu, avec le désir de vous voir un vrai serviteur et chevalier du Christ, combattant toujours généreusement contre les vices et le péché, sans négligence, mais avec un vrai et saint zèle, afin qu'au moment de la mort nous entrions vainqueurs dans la vraie cité de Jérusalem, dans la vision de la paix, où nous ne trouverons pas la chair, qui se révolte toujours contre l'esprit. Mais remarquez, mon Père, que celui qui veut la vie éternelle doit quitter la chair avant de mourir; et quitter la chair, c'est renoncer à ses appétits, à ses désirs, à ses jouissances. Hélas! ne vous faites pas prier pour les abandonner; car il n'y a rien que ne fasse l'homme grossier livré à ce vice coupable. C'est une grande folie pour la créature de perdre ainsi sa dignité,

et de devenir semblable à la brute pour si peu de chose.

- 2. Arrachons donc et combattons ce vice et tous les autres par le parfum de la sainte continence et de l'honnêteté, et parons tous les coups avec le bouclier de la très-sainte Foi. Soyez un bon juge et seigneur dans la position où Dieu vous a placé; et reconnaissez les droits du pauvre et du riche, comme le demaude la sainte justice, qui doit être toujours accompagnée de la miséricorde. Je ne vous en dis pas davantage ici.
- 3. Je vous signale un fait grave, qui est arrivé au monastère de Saint-Michel-de-Vic (1). Un jeune homme dont vous verrez le nom dans la lettre que l'abbesse du monastère vous envoie, après l'avoir tourmentée longtemps, en est venu à entrer à toute heure et quand il lui plait, par une fenètre qu'il a défoncée; il menace les religieuses qui ne veulent pas faire le mal, de mettre le feu au monastère, et de les brûler toutes, comme elles me l'ont assuré. Je vous prie et vous conjure de prendre les moyens que vous jugerez les plus convenables pour mettre fin à un tel scandale : je ne voudrais pas cependant qu'il perdit la vie (2), mais j'approuverais les autres châtiments qui seraient infligés. Je ne vous en dis pas davantage sur ce sujet Que le Saint-Esprit vous éclaire pour cela et pour le reste! Loué soit Jésus.

<sup>(1)</sup> Le monastère de Saint-Michel-de-Vic était à un mille de Sienne; les religieuses bénédictines qui l'occupaient, étant toutes mortes en 1480, il fut supprimé par l'archevèque de Sienne, le cardinal François Piccolomini, qui fut depuis Pie III.

<sup>(2)</sup> En 1373, trois jeunes gens de Sienne qui avaient ainsi attenté à l'honneur des religieuses du monastère de Saint-Émilien avaient péri par la main du bourreau.

## LXV (209). - A PIERRE, MARQUIS DU MONT.

De la justice que nous devons exercer contre nous-mêmes, pour pouvoir l'exercer contre les autres.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Messire Sénateur, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris et vous salue dans le précieux sang du Fils de Dieu, avec le désir de vous voir le vrai ministre de la justice, en vous d'abord, et puis dans les autres, afin que vous puissiez paraître devant le très-juste Juge avec un visage tranquille. Celui qui n'est pas juste envers lui-même, ne peut sans rougir l'être envers les autres; car toute œuvre juste doit procéder de la justice et d'une volonté pure. O mon très-doux Frère dans le Christ Jésus, suivez l'exemple du tendre Agneau, qui a fait justice des péchés des autres sur lui-même. Ne devons-nous pas, à plus forte raison, punir nos péchés sur nous? Montez donc sur le tribunal de la raison, et faites que la mémoire accuse toutes les actions, toutes les paroles, toutes les pensées mauvaises dont vous êtes coupables, et que la volontégémisse de l'injure faite à son Créateur, et en demande justice. L'intelligence décidera la peine que doivent supporter le cœur et le corps; elle l'appliquera avec zèle et ferveur, et alors s'apaisera le juste Juge. Non-seulement il pardonnera l'offense, mais il rendra celui qui s'est jugé avec justice le juste juge des autres; et nous deviendrons de bons administrateurs, en nous appliquant à nous-mêmes les lois de la justice.

2. Je vous prie de vouloir bien vite terminer avec messire Mathieu ce que vous avez à faire pour votre salut. Ne tardez pas; autrement il faudrait mettre la main à la barre, et payer avant de la retirer (1). Si vous n'avez pas d'autre moyen, consiez-lui la chose à lui-même ou à un banquier établi pour cela, et il fera ensuite le reste. Mes compagnes, qui me servaient ordinairement de secrétaires, ne sont pas ici; et il a fallu faire écrire par frère Raymond, qui vous salue de tout son cœur dans le Christ Jésus, et vous presse au sujet de ce que vous avez à faire avec messire Mathieu. Si Neri veut venir ici, je vous prie de le laisser venir. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Fait à Pise le 2 septembre (2). Après toutes ces choses, je vous recommande le porteur de cette lettre, qui est un homme bon et droit, vivant selon Dieu. C'est le frère de ma cousine selon la chair, mais de ma sœur selon le Christ. S'il a besoin de votre aide, donnez-le lui, pour l'amour de Jésus crucifié. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> Far mettere la mano alla stanga, signifie être condamné à payer. Le débiteur était obligé de mettre la main sur une barre, ou pièce de bois, et ne pouvait la retirer qu'en payant. Dans les temps barbares quelques créanciers faisaient couper sur cette barre la main du débiteur insolvable.

<sup>(2)</sup> Sainte Catherine était à Pise en 1375.

### LXVI (210). — A PIERRE, MARQUIS DU MONT.

Des armes puissantes que Dieu nous a données pour résister aux tentations de nos ennemis. — L'âme ne doit pas craindre après la victoire remportée par le Fils de Dieu.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Mon très-révérend et très-cher Père et Fils dans le Christ Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris avec le désir de vous voir un chevalier courageux et sans crainte; car un homme ne doit pas craindre, lorsqu'il est bien armé. O mon très-cher Fils, nous voyons que Dieu a armé l'homme d'une arme si solide, que ni le démon ni les créatures ne peuvent le blesser. C'est la volonté libre de l'homme, et c'est à cause de cette liberté que Dieu a dit : « Je vous ai créé sans vous, mais je ne vous sauverai pas sans vous. » Dieu veut donc que nous nous servions des armes qu'il nous a données, et que nous résistions aux coups que nous recevons de nos ennemis. Nous avons trois ennemis principaux : le monde, la chair, le démon. Mais ne craignons pas; la divine Providence nous a si bien armés, que nous ne devons rien craindre. L'armure est bonne, et Celui qui nous secourt meilleur encore : c'est Dieu, à qui rien ne peut résister, et tant que l'ame regarde ce doux et puissant auxiliaire, elle ne peut tomber dans aucune faiblesse. Il semble que c'était la pensée de l'ardent saint Paul, lorsqu'il disait : « Je puis tout par Jésus crucifié, qui est en moi et qui me fortifie (1). » Quand Paul ressentait les attaques et l'aiguillon de la chair, il se fortifiait non en lui, qu'il voyait faible, mais dans le Christ Jésus et dans la bonne armure que Dieu lui avait donnée, en lui donnant la liberté. Il dit : Je puis tout, et ni le démon ni les créatures ne peuvent me forcer à un péché mortel si je ne le veux pas. Tant que l'homme ne se dépouille pas de ces armes pour les remettre entre les mains du démon par le consentement de la volonté, il n'est jamais vaincu, quoique le démon, la chair et le monde viennent l'attaquer et lui jeter leurs flèches empoisonnées : la chair, par ses pensées et les mouvements honteux; le démon, par ses tentations, ses fraudes et ses erreurs; le monde, par ses pompes, ses vanités et son orgueil. La liberté reste maîtresse, si elle ne consent pas à ces désirs déréglés; elle n'est jamais blessée, parce que le péché est seulement dans la volonté; et cette grâce, Dieu nous l'a donnée par bonté et non par obligation.

2. Je veux donc, mon très-doux Fils dans le Christ Jésus, que vous ne craigniez rien de ce que vous éprouvez. Dieu est si bon, qu'il s'est fait notre auxiliaire, et il nous a donné de bonnes armes; puis il est resté mort et vainqueur sur le champ de bataille, en mourant sur le bois de la très-sainte Croix. Il a vaincu, parce que sa mort nous a donné la vie; et il est retourné dans la cité céleste de son Père, après avoir délivré son

<sup>(1)</sup> Ép. aux Philip., 1v, 13.

épouse, c'est-à-dire notre âme, qu'il a épousée en prenant notre nature. L'homme, touché de ces bienfaits. ne doit-il pas ouvrir l'œil de son intelligence pour contempler un si ardent amour? Nos ennemis sont vaincus, et nous sommes tirés des mains des démons qui possédaient notre âme comme leur bien. Le monde est vaincu; il a détruit l'orgueil en s'humiliant jusqu'à l'homme; la chair est vaincue, car il a souffert pour nous la mort, les peines, les outrages, les injures, les coups et tous les opprobres. Nous devons donc prendre courage, puisque nos ennemis sont défaits. Suivons donc ses traces en chassant le vice par la vertu, l'orgueil par l'humilité, l'impatience par la patience, l'injustice par la justice, la débauche par l'humilité parfaite et la continence, la vaine gloire par la gloire et l'honneur de Dieu, asin que tout ce que nous ferons soit pour la gloire, la louange et l'honneur du nom de notre Seigneur Jésus. Faisous donc une sainte guerre à ces vices; plus nous regarderons notre doux Seigneur, plus notre àme s'animera à combattre vaillamment, en voyant que notre Père est mort à cause du péché; elle fera comme le fils qui, à la vue du sang de son père, ressent une plus grande haine contre l'ennemi qui l'a tué. L'âme fait ainsi, lorsqu'elle regarde le sang de son Créateur; elle excite en elle la haine et l'horreur que lui cause l'ennemi qui l'a tué. Si vous me dites : Qui l'a tué? Je vous répondrai que le péché seul est la cause de la mort du Christ, et c'est l'homme qui commet le péché.

3. On peut donc dire que c'est nous qui avons fait mourir le Fils de Dieu, et que nous y consentons encore toutes les fois que nous péchons mortellement. Nous devons donc nous venger de nous-mêmes, c'est-à-dire

de nos pensées mauvaises, des vices et des péchés. Le plus grand ennemi de l'homme est lui-même. Quand l'âme regarde son Père et la sensualité qui l'a tué, elle ne peut assez se venger d'un tel crime; elle est contente de voir souffrir toute sorte de peines et de tourments à son mortel ennemi. Je veux que vous fassiez de mème; et asin que vous puissiez le bien faire, je veux que vous ayez toujours devant vous le souvenir du sang du Fils de Dieu répandu avec tant d'amour : ce sera pour nous comme un baptème continuel de feu qui purifie et réchauffe sans cesse notre âme en détruisant le froid du péché. Regardez le Fils, ce doux Agneau de la Croix, qui s'est fait la nourriture, la table et le serviteur. Notre ignorance serait trop grande, si nous négligions de nous nourrir de cette douce nourriture; si cela nous est arrivé jusqu'à présent, redoublons maintenant de zèle, car j'ai recu de bonnes et douces nouvelles de notre cher projet. J'ai appris que le juge d'Arboréa (1) est prêt à donner sa fortune et sa vie pour le Christ. Je me réjouis, et je suis dans l'allégresse en voyant cette sainte disposition et le temps diminuer. Je ne vous en dis pas davantage. Pardonnez à ma présomption.

4. Je vous remercie beaucoup de l'affection et des aumônes que vous donnez à frère Jacomo. Que Dieu vous en récompense! Bénissez et encouragez Neri et les autres. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> Lettre clxx.

## LXVII (211). - A MESSIRE ANDRÉ CAVALCABO,

SÉNATEUR DE SIENNE (1).

De la vertu de justice, et de la manière de l'acquérir. —

Des obstacles qu'elle rencontre.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-cher Frère dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir un seigneur juste dans l'exercice de la puissance qui vous est confiée. Soyez juste, et maintenez la sainté justice, la rendant toujours selon la raison. Ne soyez pas injuste en commettant l'injustice, et en cherchant à plaire plutôt aux hommes qu'à Dieu. Mais je ne vois pas que l'homme puisse jamais posséder cette vertu de la sainte justice, s'il ne la pratique d'abord en se dépouillant de l'amour-propre et de toute complaisance intéressée; car c'est de là que viennent tous les vices qui offensent Dieu. Nous cherchons à satisfaire nos désirs déréglés en voulant les choses contraires à la

<sup>(1)</sup> André Cavalcabo fut élu sénateur de Sienne le 30 août 1378. Il avait encouru l'excommunication majeure, dont le Souverain Pontife seule peut absoudre, et le Pape Urbain VI voulait le faire venir à Rome pour se l'attacher.

volonté de Dieu, par une complaisance coupable que l'homme a pour lui-même lorsqu'il s'efforce de plaire au monde, et qu'il n'a pas soin de plaire à Dieu; celui-là ne peut avoir la justice, car il n'est pas juste; il est même cruel, puisque injustement, par avarice, par intérêt, et pour plaire à ceux qui le sollicitent, il dévore les chairs de son prochain.

2. Nous voyons que ceux qui rendent la justice le font souvent injustement à l'égard des pauvres, tandis qu'ils écoutent ceux qui possèdent quelque chose. Cela vient de l'amour-propre et de la complaisance pour soi-même; celui-là n'est pas juste, et ne possède pas par conséquent la sainte et vraie justice. Il ne fait pas attention à la cité de son âme, mais seulement à son misérable corps, cherchant tous les moyens de lui être agréable, dépensant tout son temps en plaisirs, en orgueil, en magnificences et en vanités, qui lui donnent la mort.-Mais sa pauvre âme, qui devrait être un temple où Dieu habiterait par la grâce, devient le temple du démon, qui en devient le possesseur et le tyran, pour la livrer au néant du péché. Comme un aveugle sans raison, il ne voit pas le mal qu'il se fait, et la peine qui doit suivre la faute; car, s'il le voyait, il aimerait mieux mourir que d'offenser son Créateur en la moindre chose. Il s'appliquerait à faire bonne garde, afin que l'ame, qui doit être maîtresse, ne soit point servante, et que la sensualité, qui doit être servante, ne soit pas maîtresse. Mais il fait le contraire, parce qu'il n'a pas soin de la cité de son âme; il ne veille pas sur lui-même, et il ne peut veiller sur la cité extérieure qui lui est confiée. Il ne recherche pas le bien général, mais le sien propre, ou le bien particulier qu'il aime ou qui peut lui ètre utile.

- 3. Il faut donc être juste, et garder avec justice la cité de notre ame, en vivant dans la vraie et sainte crainte de Dieu; il faut aimer la vertu, et détester le vice. De cette manière, nous goûterons le sang de Jésus crucifié; la vraie et sainte justice brillera en vous, vous serez un maître juste et bon pour votre âme et votré prochain, mais pas autrement. C'est pourquoi je vous ai dit que je désirais vous voir un maître juste, afin que, vivant avec justice, vous mainteniez le droit et la justice dans la charge que vous avez. Mon très-cher Frère, ne dormez plus; mais secouez avec zèle votre sommeil. Revenons à nous, et n'attendons pas le temps, car le temps n'attend pas; le temps est plus rapide que nous ne nous l'imaginons. Je voudrais que nous sortions de notre position, et que nous rompions les liens qui nous lient; car celui qui est lié ne peut avancer, et il faut que nous avancions dans la voie de la vertu en suivant la doctrine de Jésus crucisié, qui est la voie, la vérité, la vie: et celui qui le suit ne va pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Il faut donc marcher dans cette voie douce et droite. Comment couperons-nous les liens? Avec le glaive de la haine du vice, et l'amour de la vertu, en nous débarrassant de nos entraves dans la sainte confession. Pour y parvenir, aucune fatigue ne doit nous paraître trop dure et trop pénible. N'est-il pas plus dur et plus pénible de voir notre âme captive? mieux valent toutes les souffrances du corps.
- 4. Aussi je vous prie, pour l'amour de Jésus crucifié, qu'aucune fatigue ne vous empêche de venir où vous pourrez être délié. J'ai bien cherché à vous épargner cette peine; mais notre Souverain Pontife, le Pape Urbain VI, m'a dit, lorsque je lui exposai votre affaire,

qu'il croyait que vous deviez venir, et qu'il le voulait puisque vous le pouviez, et que la distance n'était pas très-grande. Il le désirait non pas tant pour vous que pour les autres, qui, en voyant que vous ne vous en tirez pas si facilement, éviteront de se mettre dans la même position. Mais qu'il vienne, a-t-il dit, et je lui accorderai toute sorte de grâces. Je vous dirai maintenant que la Bonté divine ne permet pas que Sa Sainteté soit plus indulgente, afin que vous venicz, et que vous en profitiez de plusieurs manières. En venant, votre àme sera délivrée; mais peut-être que votre corps sera lié au service de la sainte Église : et ce service est bien agréable à Dieu, surtout aujourd'hui, où il est si nécessaire. Je vous prie de ne pas trouver la chose pénible, et de prendre votre parti le plus tôt possible. Pour moi, je ne cesserai pas de frapper à la porte de Sa Sainteté, et de solliciter vivement. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Souvenez-vous du sang répandu pour vous avec tant d'amour. Gardezvous d'assister à l'Office et à la messe, afin de ne pas ajouter faute sur faute. Doux Jésus, Jésus amour.

## LXVIII (212). — A MAITRE ANDRÉ VANNI,

PRINTRE, LORSQU'IL ÉTAIT CAPITAINE DU PEUPLE DE SIENNE (1).

Nous ne pouvons conduire les autres, si nous ne savons pas nous conduire nous-mêmes avec justice.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIE ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Mon très-cher Fils dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir un juste et bon gouverneur, afin que s'accomplissent en vous l'honneur de Dieu et votre désir, car je sais que Dieu vous a donné un bon désir par sa miséricorde. Mais je ne vois pas que nous puissions conduire les autres, si d'abord nous ne nous conduisons pas bien nous-mêmes. Comme l'àme se conduit, elle conduit les autres. Car on aime le prochain comme on s'aime soi-même; et de même que la charité parfaite de Dieu engendre la charité parfaite du prochain, la perfection que l'homme met à se conduire, il la met

<sup>(1)</sup> André Vanni était peintre et disciple de sainte Catherine. On lui attribue le portrait de notre sainte qui se voit dans la chapelle de l'église Saint-Dominique à Sienne. Il fut nommé capitaine du peuple pour les mois de septembre et d'octobre 1379. La lettre de sainte Catherine est donc écrite de Rome, à cette époque.

aussi à conduire les autres. Mais comment se conduit celui qui craint Dieu? comment est-il juste? Le voici.

- Il règle avec la lumière de la raison les trois puissances de l'âme, et cette règle est celle de toute sa vie spirituelle et corporelle, en tout lieu, en toute position, en toute circonstance qu'il se trouve. Il veut que sa mémoire retienne les bienfaits de Dieu et les offenses qu'il a faites au souverain Bien; il veut que l'intelligence voie l'amour avec lequel Dieu lui donne la grâce, et qu'elle connaisse la doctrine de la vérité. Il veut que la volonté aime la bonté infinie de Dieu, qu'il a vue et connue à la lumière de l'intelligence. Et parce qu'il a connu que Dieu doit être aimé de ses créatures, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, il s'asseoit sur le tribunal de sa conscience pour rendre la justice, lorsqu'il voit que la sensualité veut troubler cet ordre doux et glorieux qu'il a établi. Si, par les illusions du démon, ou par sa propre faiblesse, la perfection de cet ordre est altérée, il exerce la justice et sait rendre à chacun ce qui lui est dù. Si la sensualité veut lui donner un coup mortel, il la tue elle-même, en tranchant la tête à la volonté coupable avec le glaive de la haine et avec l'amour de la vertu. Puis, selon la gravité de la faute, il discipline l'affection déréglée de son âme, et lui fait payer l'amende que lui a imposée la justice divine.
- 3. Quelle est cette amende, et comment est-elle payée? Le voici. Lorsque l'appétit sensitif recherche le bien-être, les honneurs, les richesses du monde, la raison juste veut qu'on désire et qu'on embrasse la honte, qu'on méprise les honneurs et qu'on recherche l'abaissement. Elle veut qu'on abandonne les richesses

par la volonté et qu'on épouse la pauvreté; qu'on espère en Dieu, et non pas en soi-même et dans les grandeurs du monde, qui n'ont aucune durée ni aucune fermeté. Et si cet appétit pervers cherche la fange de l'impureté, la justice l'oblige et le force à chercher et à aimer la pureté. Elle punit l'orgueil par l'humilité, l'infidélité par la foi, l'avarice par les largesses de la charité, la haine et le mépris du prochain par la bienveillance, l'imprudence par la prudence; et ainsi toutes les vertus sont les condamnations et les amendes que le Juge, assis sur le tribunal de la conscience, inflige à l'âme pour la punir de l'appétit sensitif et pour détruire l'attachement au mal, en retranchant la volonté propre, comme nous l'avons dit. C'est ainsi qu'il rend justice à l'ame, en lui rendant la vertu et la puissance qui lui sont dues, tandis que la sensualité reste esclave. De cette manière, il s'acquitté de l'honneur qu'il doit à Dieu et de la charité qu'il doit au prochain.

4. Le lieu où il doit se tenir est la connaissance de lui-même et de la bonté de Dieu à son égard, traitant les autres comme il voudrait être traité, purifiant souvent la face de son âme de toutes les souillures du péché, dans le sang du Christ, par le moyen d'une sincère et parfaite confession, la nourrissant de la nourriture des anges, c'est-à-dire du doux sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, que tout fidèle chrétien est obligé de recevoir une fois tous les ans. Celui qui veut le recevoir plus souvent le reçoit plus souvent, mais jamais personne ne doit le recevoir moins, qu'il soit juste ou pécheur. S'il est pécheur, il doit s'y préparer et se purifier; s'il est juste, il ne doit pas y renoncer par humilité, en

disant: Je ne suis pas digne d'un si grand mystère; quand je m'en sentirai plus digne, je communierai. Il ne doit pas agir ainsi; il ne doit pas croire que ses mérites puissent jamais l'en rendre digne; s'il le croyait, c'est alors qu'il en serait indigne: l'orgueil se cacherait sous le manteau de l'humilité. Dieu seul est capable de nous rendre dignes, et c'est à cause de sa dignité que nous devons le recevoir.

- 5. Il faut le recevoir de deux manières, réellement et mentalement, c'est-à-dire avec un véritable et ardent désir; et ce désir ne doit pas seulement exister au moment de la Communion, mais toujours et en tout lieu, car il s'agit de prendre la nourriture qui donne à l'âme la vie de la grâce. Voilà ce que dit la sainte justice; elle règle tout avec droiture et raison dans les trois puissances de l'âme. Celui qui la possède l'exerce à l'égard du prochain par la prière, la parole, et par sa bonne et sainte vie. S'il est revêtu de quelque autorité, comme il observe la loi, il veut qu'elle soit observée par les autres; et parce qu'il l'observe avec un saint zèle, il punit ceux qui la transgressent. De même qu'il a puni en lui la sensualité qui se révoltait contre la justice divine, il veut, lorsqu'il gouverne ceux qui lui sont soumis, punir ceux qui se révoltent contre les lois civiles, les décrets et les bons règlements établis par ceux qui gouvernaient autrefois; et, selon que le veut la justice, il donne peu ou beaucoup, comme le demande la raison.
- 6. Cette justice ne veut pas être souillée et diminuée par la crainte de la peine et de la mort corporelle, ni par les menaces, les flatteries, les complaisances pour les créatures, ni par l'intérêt temporel, qui vend l'honneur

et la vie des hommes pour de l'argent, comme le font ceux qui vivent sans aucune règle et sans la lumière de la raison. Celui qui est juste n'abandonne la justice pour aucune cause, mais il l'observe autant qu'il peut, cherchant dans toutes ses actions l'honneur de Dieu, le salut de son àme, le bien général, donnant à tous de bons conseils, et montrant la vérité autant qu'il est possible. Il doit ainsi faire, s'il veut maintenir son âme et la cité dans la paix et la sainte justice. N'est-ce pas parce que la justice a été violée, que sont arrivés et arrivent tant de maux? Aussi, c'est parce que je veux la voir en vous et dans notre ville, régler et gouverner toutes choses, que j'ai dit que je désirais vous voir un juste et bon gouverneur. Si cette justice ne commence pas par vous-même, vous ne pourrez jamais l'observer à l'égard du prochain, dans quelque position que vous vous trouviez. Je vous y invite donc, et je veux que vous vous régliez vous-même, afin d'accomplir parfaitement ce que la Bonté divine vous a confié. Ayez toujours Dieu en vue dans toutes les choses que vous aurez à faire, et faites-les avec une véritable humilité, afin que Dieu soit glorifié en vous. Demeurez dans la douce et sainte dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

## LXIX (213). — A MAITRE ANDRÉ VANNI,

#### PEINTRE.

De la persévérance. — La force et la patience nous empêchent d'être renversés par le vent de l'orgueil.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-cher Fils dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir constant et persévérant dans la vertu, et non pas comme la feuille qui cède au vent. Vous devez être comme un arbre profondément enraciné dans la vallée de l'humilité véritable, afin que le vent de l'orgueil ne puisse pas renverser votre âme, qui est un arbre d'amour ; car Dieu l'a créée par amour ; elle vient de l'amour et ne peut vivre que d'amour, du saint amour de Dieu, et non de l'amour-propre et sensuel, qui lui donne la mort et lui ôte la vie de la grâce, en la plaçant sur la montagne de l'orgueil, où elle est exposée à tous les vents contraires qui l'agitent, font tomber ses fruits et brisent ses rameaux. Et si elle ne se fortifie en prenant les moyens nécessaires, l'arbre sera renversé. Quelquefois souffle tout à coup le vent des tentations honteuses et des mouvements du cœur, qui agite continuellement l'arbre et le dépouille de ses feuilles, c'est-à-dire de ses saintes pensées et de ses paroles charitables pour le prochain; ce sont ces feuilles qui protégent les fruits. Il y a aussi un autre vent qui entre dans le cœur des hommes et qui sort par la bouche : c'est celui des persécuteurs du monde, qui, lorsque les cœurs sont corrompus, souffle les murmures, les injures, les mépris et les outrages de paroles et d'actions. Ce vent fait tomber l'arbre de la patience et brise les branches des autres vertus. L'arbre est renversé, si on ne le soutient pas par l'amour de Dieu et du prochain: il souffre de la violence du vent, parce qu'il est placé sur la hauteur; s'il était placé dans la vallée entre deux montagnes, cela ne lui arriverait pas; les vents frapperaient les hautes montagnes sans l'atteindre, il n'en entendrait que le bruit.

2. Comment donc transplanter cet arbre dans la vallée et la terre de l'humilité? Le voici. C'est par une vraie connaissance de nous-mêmes, par la haine et le mépris de la sensualité; nous ne pourrons pas être humbles autrement. Mais alors nous serons entre deux grandes montagnes, entre la vertu de force et la vertu de patience, qui reçoivent les assauts de tous les vents contraires; et même, plus les vents sont contraires, plus l'àme se fortifie et montre sa force par l'épreuve de sa patience. Alors les vertus se conservent et se nourrissent par la doctrine et l'édification qu'on donne au prochain. L'àme porte les fleurs odoriférantes de ses saintes pensées en jugeant sainement les choses, en voyant en elle et dans le prochain la volonté de Dieu, qui ne veut que notre bien, et non celle des hommes;

en mortifiant son jugement, en tuant sa volonté, en maintenant et en nourrissant l'arbre de la charité du prochain avec un ardent désir du salut des hommes, et en jouissant de cette nourriture pour l'honneur de Dieu. Oh! qu'il est beau, l'arbre de notre âme! lorsqu'il est bien planté, il se pare de l'humilité de l'Agneau sans tache qui nous a donné la vie, et il s'éclaire d'un soleil de grâce et de miséricorde; et cette miséricorde, tous nos mérites n'auraient pu l'obtenir. Mais, parce que Dieu s'est humilié jusqu'à l'homme en nous donnant le doux et tendre Verbe, parce que le Verbe, le Fils de Dieu, s'est abaissé dans sa patience jusqu'à la mort honteuse de la Croix, nos actions et nos vertus acquièrent des mérites par son humilité et par la vertu de son précieux sang, répandu avec tant d'amour.

3. Vous voyez donc qu'il n'y a pas d'autres moyens de persévérer et de croître dans la vertu. Aussi je vous prie, mon très-cher Fils dans le Christ, le doux Jésus, d'apprendre de ce doux Agneau sans tache à vous abaisser toujours par une humilité sincère, afin que vous conserviez et que vous augmentiez votre vertu, dans quelque état que vous vous trouviez. Car pour celui qui est humble, toutes ses œuvres spirituelles et temporelles lui profitent pour le ciel, parce qu'il les fait avec la grâce. Ses œuvres temporelles lui donnent la vie, parce qu'il les fait le regard fixé sur Dieu; ses œuvres spirituelles répandent le parfum de la vertu devant Dieu et devant les hommes du monde ; et s'il est appelé à commander, il répand la bonne odeur de la sainte justice; car celui qui est humble n'est pas injuste envers son prochain; il ne le méprise pas, mais il l'aime comme lui-même. Je vous prie donc, mon très-cher Fils, dans

votre position présente, de rendre toujours la justice au petit comme au grand, au pauvre comme au riche; rendez également à chacun ce qui lui est dû, ainsi que le veut la justice, accompagnée de la miséricorde. Je suis certaine que la bonté de Dieu vous le fera faire : et je vous y invite autant que je le sais et que je le puis. Soyez dans ce doux Avent et dans cette sainte fête près de la crèche avec l'humble Agneau. Vous y trouverez Marie adorant son fils; cette pauvre voyageuse, qui possède la richesse du Fils de Dieu, n'a pas de langes convenables pour l'envelopper, et de feu pour le réchauffer, lui, le Feu divin, l'Agneau sans tache; et ce sont des animaux qui s'inclinent sur le corps de l'Enfant pour le réchauffer de leur souffle. Ne faut-il pas rougir de l'orgueil, des délices des hommes et des richesses du monde, en voyant un Dieu si humilié? Visitez donc le saint lieu pendant cet Avent, afin de pouvoir renaître à la grâce; et afin de pouvoir mieux le faire et recevoir ce divin Enfant, confessez - vous et disposez - vous, s'il est possible, à la sainte Communion. Je finis. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

## LXX (214). — A MAITRE ANDRÉ VANNI,

PEINTRE.

De la nécessité d'avoir la haine de soi-même pour acquérir la charité.

- AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-cher Fils dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir le fidèle observateur des saints et doux commandements de Dieu, afin qu'au terme de votre vie vous puissiez avoir l'héritage de la vie éternelle. Mais je veux que vous sachiez que la loi de Dieu ne peut s'observer tant que l'homme s'abandonne à l'amour de lui-même. Celui qui s'aime d'un amour déréglé ne peut aimer et servir son prochain comme il le doit. Tous les commandements de la loi se trouvent dans la charité de Dieu et du prochain; ils consistent à aimer Dieu par-dessus toute chose, et le prochain comme soimême; et celui qui s'aime d'un amour déréglé ne peut les observer tant qu'il n'aura pas dépouillé le vieil homme, c'est-à-dire la sensualité, et revêtu l'homme nouveau, le Christ, le doux Jésus, en suivant sa doctrine. Il faut donc, très-cher Fils, en venir à la haine de nous-mêmes, pour aimer et craindre Dieu en vérité.

- 2. Et si vous me dites : Quel moyen prendre pour avoir cette haine et acquérir cet amour? où les trouverais-je? Je vous répondrai : Voici le moyen. Il faut ouvrir l'œil de votre intelligence à la lumière de la trèssainte Foi, car sans la lumière vous ne pourrez voir le lieu où vous le trouverez. Ce lieu est la connaissance de vous-même; nous ne pouvons rien voir autre part, et en ne discernant pas le bien du mal, nous ne pouvons ni haïr ni aimer. Mais avec l'œil de l'intelligence et la lumière de la Foi, l'âme regarde dans cette demeure de la connaissance de soi-même; elle voit son néant et reconnaît qu'elle tient son être de Dieu; elle voit et elle connaît la grandeur et l'ardeur de la charité. Elle a été créée à l'image et ressemblance de Dieu; elle a été régénérée dans le sang de son Fils; elle est la pierre et la terre où est élevé l'étendard de la sainte Croix, et elle voit que ni la Croix, ni la terre ne pouvaient le fixer, ni les clous l'attacher sur la Croix, si l'amour ne l'y avait retenu; et alors cette âme s'embrase d'amour et de désirs en observant les commandements, c'est-à-dire en aimant Dieu par-dessus toutes choses, et le prochain comme elle-même. Et comme elle voit qu'elle ne peut être utile à Dieu, elle se rend utile au prochain, en l'aimant et en le servant de tout son pouvoir. Elle montre ainsi l'amour parfait qu'elle a pour son Créateur. Car il n'y a pas d'autres moyens de montrer l'amour et la vertu qui sont dans l'àme, si ce n'est par l'intermédiaire du prochain.
  - 3. Quand l'âme a trouvé l'amour dans la connais-

sance qu'elle a de Dieu, elle trouve l'humilité, qui est la nourrice de la charité. Où la trouve-t elle? Dans la connaissance d'elle-même, où elle a trouvé déjà la charité; car celui qui se connaît lui-même n'a pas de motif de s'enorgueillir: le néant ne peut inspirer de l'orgueil. Celui qui n'est pas orgueilleux est nécessairement humble; et dès qu'il se connaît et qu'il connaît la bonté de Dieu à son égard, il aime, il est humble, et l'humilité lui fait connaître ses défauts et cette loi perverse de la chair, toujours révoltée contre l'infinie bonté de Dieu, qu'il a reconnue en lui.

4. Alors il a en horreur la sensualité, et la haine qu'il ressent le pousse à en tirer vengeance. Comment le fera-t-il? En faisant le contraire de ce que veut l'amour sensitif. S'il veut se complaire dans le vice, la raison lui fera trouver son bonheur dans la vertu; s'il recherche les honneurs, la fortune, les plaisirs coupables, s'il veut commettre l'injustice à l'égard du prochain, son âme, qui a connu Dieu à la lumière de la raison, s'en vengera en méprisant le monde et toutes ses délices; elle s'en sépare réellement, ou, si elle ne le fait pas, elle s'en sépare au moins par ses saints désirs. C'est ce que doit faire toute créature raisonnable qui veut accomplir la justice; car elle rend avec justice gloire et honneur à Dieu, elle prend pour elle la haine, l'horreur de la sensualité et l'amour de la vertu, et elle donne au prochain les sentiments et les efforts de sa charité en se fatiguant pour son salut. L'àme offre ses prières, et le corps ses biens pour l'assister; et, s'il n'en a pas, il l'assiste d'une autre manière. Si celui qui agit ainsi a le commandement, il rend justice au grand comme au petit, au pauvre comme au riche; il ne craint de déplaire à aucune créature, mais il craint Dieu seulement, parce que la crainte servile se perd dans l'amour de Dieu et dans la sainte haine de soi-même; et c'est là la principale vengeance qu'il tire de la sensualité.

5. Il se venge aussi d'une autre manière, car il châtie sa chair quand elle se révolte contre l'esprit; il n'est pas encore content, il lui semble qu'il fait peu, et il désire que les autres fassent davantage pour lui, lorsqu'il pense aux offenses qu'il a commises contre son Créateur; il ne s'étonne pas des injures et des tribulations qui lui viennent des créatures ou de Dieu, car Dieu l'éprouve quelquefois en lui retirant les consolations spirituelles, et en l'abandonnant aux tentations et aux attaques du démon; mais il s'applique à supporter tout avec patience, et il se fait violence en maîtrisant sa volonté. Au lieu de se scandaliser, il s'humilie et se reconnaît digne de toute sorte de peines et indigne de la récompense qui suit la peine, indigne de la paix et du repos de l'esprit. Il montre aussi sa patience, qui est la moelle de la charité; et de cette manière il accomplit toute la loi, car il aime Dieu par-dessus toute chose, et le prochain comme lui-même. Comment a-t-il vu et connu la loi? Avec l'œil de l'intelligence et à la lumière de la très-sainte Foi. Où la trouve-t-il? Dans la connaissance de lui-même; car dans cette connaissance il trouve la bonté de Dieu, et il l'aime; il trouve sa misère, et il s'humilie, et il conçoit la haine du vice et de la sensualité. Sans cette connaissance, il ne pourrait donc observer la loi, et celui qui ne l'observe pas est privé de la grâce et du règne de Dieu : ce règne est l'héritage que le Père suprème donne à ses enfants légitimes qui combattent courageusement sur le champ de bataille contre leurs ennemis et ne détournent jamais la tête. C'est pourquoi je vous ai dit que je désirais vous voir l'observateur fidèle des saints et doux commandements de Dieu, afin que vous ayez ici-bas la vie de la grâce et au ciel la vie éternelle. Je vous prie donc, pour l'amour de Jésus-Christ, de vous appliquer à les observer jusqu'à la mort. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

## LXXI (200). — AUX ANCIENS, AUX CONSULS,

## ET AUX GONFALONIERS DE BOLOGNE (1).

#### LETTRE ÉCRITE EN EXTASE.

De la charité et de ses effets envers Dieu et envers le prochain. — Des injustices que commettent les gouverneurs de la ville.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

- 1. Très-chers Frères dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir dépouillés du vieil homme, et revêtus de l'homme nouveau, c'est-à-dire dépouillés du monde et de l'amour-propre sensitif, qui est le vieux péché d'Adam, et revêtus du Christ nouveau, le doux Jésus, c'est-à-dire de sa tendre charité.
- 2. Cette charité, quand elle est dans l'âme, ne cherche pas ses intérêts, mais elle est libérale et généreuse à

<sup>(1)</sup> La ville de Bologne prit part à la révolte contre le Saint-Siége, et nomma pour se gouverner un conseil de douze anciens, des consuls et des gonfaloniers de la justice. Elle fit la paix avec Grégoire XI le 4 juillet 1377, mais elle se sépara de nonveau d'Urbain VI en 1379. La lettre des habitants de Bologne à laquelle sainte Catherine répond, lui fut sans doute adressée après son retour d'Avignon.

rendre ce qui est dù à Dieu, c'est-à-dire, à l'aimer pardessus toute chose, à détester et mépriser sa propre sensualité, à s'aimer pour Dieu, c'est-à-dire, pour rendre gloire et louange à son nom, et à témoigner au prochain un amour réglé et une charité fraternelle. Car la charité veut être réglée, c'est-à-dire, que l'homme ne doit pas commettre une faute pour sauver une âme, et même s'il était possible le monde entier. Il ne doit pas le faire, parce qu'il n'est jamais permis de commettre une petite faute pour procurer un grand bien. Nous ne sommes pas obligés de sacrifier notre corps pour sauver le corps de notre prochain; mais nous devons donner notre vie pour le salut des âmes, et toute notre fortune pour le bien et la vie du prochain. Vous voyez que la charité veut être réglée dans l'âme.

3. Mais ceux qui sont privés de la charité et pleins de l'amour d'eux-mêmes font tout le contraire; et, comme ils sont déréglés dans leur cœur et leur affection, ils sont déréglés aussi dans toutes leurs œuvres. Nous voyons que les hommes du monde servent et aiment leur prochain en faisant le mal pour lui plaire; et, dans leur intérêt, ils ne s'inquiètent pas de servir Dieu ou de lui déplaire, et de perdre leurs âmes. C'est cet amour coupable qui souvent tue l'âme et le corps; il nous ôte la lumière, et nous donne les ténèbres; il nous ôte la vie, et nous donne la mort; il nous prive de la société des bienheureux, et nous condamne à celle des démons. Si l'homme ne se corrige pas pendant qu'il est temps encore, il obscurcit la perle brillante de la sainte justice; il perd le feu de la charité et le trésor de l'obéissance. Aussi, de quelque côté que nous nous tournions, nous voyons que c'est ce malheureux vêtement de

l'amour-propre sensitif qui détruit la vertu dans toute créature raisonnable. Si nous regardons les supérieurs, ils ne pensent qu'à eux et à vivre dans les délices; et, lorsqu'ils voient ceux qui leur sont soumis dans les mains des démons, il semble qu'ils ne s'en occupent pas. Les sujets, de leur côté, ne s'inquiètent d'obéir ni à la loi civile ni à la loi divine, et ils ne se servent les uns les autres que par intérêt. Cette union, que produit l'amour sensitif, et non la vraie charité, est insuffisante; leur amitié ne dure pas au delà du plaisir et de l'avantage qu'ils en retirent.

4. Celui qui commande viole la sainte justice, parce qu'il craint de perdre sa position : pour ne pas déplaire, il couvre et cache les défauts, il met de l'onguent sur les plaies qu'il faudrait purifier et brûler avec le feu. Hélas! malheureuse que je suis! lorsqu'il faudrait appliquer le feu de la charité divine, et brûler la faute avec la sainte punition de la justice, on flatte, et on fait semblant de ne pas voir. Ils font cela pour ceux qui pourraient nuire à leur position; mais pour les pauvres, qui ne sont rien et dont ils n'ont rien à craindre, ils montrent un grand zèle pour la justice; ils sont sans pitié et sans miséricorde, et punissent cruellement les moindres fautes. Quelle est la cause d'une pareille injustice? L'amour de soi-même. Les malheureux hommes du monde, parce qu'ils sont privés de la vérité, ne connaissent pas ce qu'est Dieu pour leur salut et la conservation de leur puissance; car, s'ils connaissaient la vérité, ils verraient que c'est en vivant dans la crainte de Dieu que l'on conserve la paix des villes et des États. Il faut conserver la sainte justice, rendre à chacun ce qui lui est dû, faire miséricorde à qui on doit faire

miséricorde, mais sans intérêt, et par amour de la vérité.

- 5. Il faut punir celui qui le mérite avec miséricorde, sans colère, en n'écoutant pas les hommes, mais la véritable et sainte justice; il faut chercher le bien général, et non le bien privé; placer à la tête des affaires des magistrats qui n'agissent pas par haine, par faiblesse ou par spéculation, mais par vertu et par raison: puis il faut choisir des hommes mûrs et vertueux, et non des enfants; des hommes qui craignent Dieu, qui aiment le bien public, et non leur intérêt particulier. C'est ainsi que l'on conserve un État, une ville, dans la paix et l'union; mais ce n'est pas par l'injustice, par l'avidité, en nommant pour gouverner les autres ceux qui ne savent pas se gouverner, ni gouverner leurs familles, des hommes injustes, colères, passionnés et remplis de l'amour d'eux-mêmes, c'est là le moyen de ruiner ses affaires spirituelles et temporelles. On peut bien dire à ceux-là: C'est en vain que vous travaillez à garder la cité, si Dieu ne la garde (1) : c'est-à-dire, si vous ne craignez pas Dieu, et si vous ne le regardez dans tout ce que vous faites. Vous voyez, mes très-chers Frères et Seigneurs, que l'amour-propre est la perte de la cité de l'àme, et la perte, la ruine de la cité de la terre. Je veux que vous sachiez bien que rien ne divise le monde et les peuples comme l'amour-propre; c'est de lui que sont nées et que naissent toutes les injustices.
- 6. Il me semble, mes très-chers Frères, que vous avez le désir de conserver et d'augmenter la prospérité de votre ville, et c'est ce désir qui vous a portés à m'écrire

<sup>(1)</sup> Ps. cxxv1, 2.

à moi indigne et misérable si remplie de défauts. J'ai reçu et lu votre lettre avec une vive affection, et avec la volonté de satisfaire vos désirs. Je m'appliquerai autant que Dieu m'en fera la grâce à vous offrir, vous et toute votre cité, en la présence de Dieu par une continuelle prière. Si vous êtes des hommes justes, si vous vous gouvernez, comme nous l'avons dit, sans passion, sans amour-propre et sans intérêt particulier, mais pour le bien général, qui a pour fondement la Pierre vive, le Christ, le doux Jésus, si vous agissez toujours avec sa crainte et en l'invoquant, vous conserverez la prospérité, la paix et l'union de votre cité. Je vous en conjure par amour pour Jésus crucifié, car il n'y a pas d'autre moyen; tout en étant aidés par les prières des serviteurs de Dieu, vous devez aussi agir de votre côté. Si vous ne le faisiez pas, vous seriez bien un peu soutenus par ces prières, mais vous faibliriez bientôt, parce que vous devez porter votre part du fardeau.

7. C'est parce que je comprends qu'avec le vêtement de l'amour sensitif et particulier vous ne pouvez pas aider les serviteurs de Dieu, et que celui qui ne s'aide pas lui-même par la vertu ne peut servir sa patrie avec le zèle de la sainte justice, que je vous ai dit qu'il fallait que vous soyez revêtus de l'homme nouveau, du Christ; le doux Jésus, c'est-à-dire de son ineffable charité; mais nous ne pouvons nous en revêtir sans d'abord nous dépouiller, et je ne pourrai me dépouiller si je ne vois combien est nuisible le vieux vêtement, et combien est utile le vêtement nouveau de la charité divine. Dès que l'homme l'a vu, il hait, et par la haine il se dépouille; il aime, et par l'amour il se revêt du vêtement de la vertu fondée sur l'amour de l'homme nouveau. C'est

cette route qu'il faut suivre. Aussi je vous ai dit que je désirais vous voir dépouillés du vieil homme et revêtus de l'homme nouveau, de Jésus crucifié, et, de cette manière, vous acquerrez et vous conserverez le bien de la grâce et le bien de votre cité; vous ne manquerez jamais au respect que vous devez à la sainte Église, mais vous vous acquitterez envers elle avec joie, et vous conserverez votre État. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

# LXXII (205). — AUX SEIGNEURS PRIEURS DU PEUPLE ET DE LA COMMUNE DE PÉROUSE (1).

Elle les prie de vouloir bien assister la sainte Église et le Pape Urbain VI.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chers Frères dans le Christ Jésus, moi, Catherine, l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vons écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir être utiles à votre Père et à vous-mêmes; car en lui étant utiles, vous êtes utiles à votre salut spirituellement et temporellement : spirituellement, puisque vous servez cette douce Épouse du Christ, la sainte Église, et le Pape Urbain VI; vous acquittez la dette que tous sont obligés d'acquitter, et en le faisant nous montrons que nous sommes reconnaissants à l'égard de Dieu et à l'égard du Pape, qui nous fait sans cesse tant de grâces, que nous ne pourrons jamais comparer ce que nous faisons pour lui à ce qu'il nous a donné. Ce qu'il nous donne est un bien qui nous vaut la vie éternelle : ce sont les sacrements de la sainte Église et les autres trésors spirituels

<sup>(1)</sup> Les magistrats qui gouvernaient Pérouse s'appelaient les prieurs du peuple, et étaient au nombre de dix.

qui conservent la vie, et qui nous profitent par les mérites du précieux Sang, si nous les recevons avec une vraie et sainte disposition, et avec la lumière de la trèssainte Foi; car autrement ils nous donneraient la mort, non par la faute de ces dons et de Celui qui les donne, mais à cause de l'état coupable où nous les recevrions. Tous ces sacrements nous sont administrés par lui, et sans lui nous ne pourrions les recevoir; car il tient les clefs du sang de l'humble Agneau répandu pour nous avec tant d'amour : il nous donne donc un bien infini, pourvu que nous soyons disposés comme nous l'avons dit; et nous devons lui donner, si nous voulons payer notre dette, une chose finie, c'est-à-dire un peu de ces choses passagères, pour l'assister dans ses besoins. Nous devons lui donner notre désir dans une humble prière, nous devons lui donner notre fortune avec amour. comme doit le faire un fils à l'égard de son père. Vous voyez bien qu'on ne peut établir d'autre comparaison que celle d'une chose finie avec une chose infinie. Nous en profiterons aussi temporellement : et comment? Nous étions des fils révoltés contre l'obéissance de notre Père, et nous étions justement privés de son héritage; il nous a rendu nos droits, il nous a pardonné l'injure faite à Dieu et à lui, il a étendu les ailes de sa miséricorde, et il a pourvu au salut de l'âme et du corps. Nous devons donc être reconnaissants pour alimenter en nous la source de la piété, et ne pas la tarir.

2. Voici le moment de montrer notre reconnaissance, puisque nous voyons souiller notre foi. En le faisant, nous ferons bien; nous acquitterons notre dette, nous serons obéissants de cette obéissance qui attire la grâce et qui donne la vie. Soyons donc utiles à nous-mêmes

en satisfaisant aux besoins spirituels de notre âme. C'est par l'obéissance à la sainte Église et au Souverain Pontife que nous acquerrons toutes les grâces dont il est le ministre; en n'obéissant pas, nous en serons privés, et nous nous ferons tort par notre faute. Vous voyez qu'en assistant notre Père, nous obtiendrons nous-mêmes des graces spirituelles et temporelles. Comment? Je vais vous le dire. Vous savez que nous sommes exposés maintenant à de grands embarras, et que nos pays sont menacés par des ennemis puissants. Nous sommes faibles comme le verre, par nos fautes et notre grande désunion. En nous séparant de notre Père et en ne le secourant pas, nous nous exposerons beaucoup, nous nous séparerons de notre force, et nous serons trop faibles. Si nous ne montrons pas dans les difficultés que nous sommes pour lui, nous montrerons que nous sommes contre lui, suivant cette parole de la douce Vérité: « Celui qui n'est pas pour moi est contre moi (1). » Nous lui donnerons sujet, dans les grandes difficultés qui nous menacent, de nous rendre ce que nous lui donnons : et vous ne pouvez douter, à moins d'être les plus ignorants des hommes, que le bras de la sainte Église, pour s'être affaibli, n'est pas brisé, et que cette faiblesse même fait sa force et celle de celui qui s'y appuie. Nous appellerons ensuite les châtiments divins sur nous en montrant une pareille ingratitude: Dieu s'irriterait justement contre nous et nous frapperait de sa verge, parce que nous ne secourons pas notre Père, le Pape Urbain VI, et notre Foi, où nous voyons que des hommes coupables ont répandu les ténèbres dans leur cruelle méchanceté.

<sup>(1)</sup> S. Matth., x11, 30.

Mais la lumière confondra leurs ténèbres, et la vérité leur mensonge.

3. Ne tardez plus; secouez le sommeil de la négligence, et faites avec zèle ce que vous pouvez faire pour le bien de la sainte Église. Ce bien est le nôtre, et chacun doit y travailler pour soi-même, puisque nous en profitons autant que notre Père, comme je l'ai dit. Sovez courageux, et ne reculez par aucun motif de crainte servile, car il ne faut avoir d'autre crainte que la sainte crainte de Dieu. Si nous sommes des fils véritables et si nous voulons l'héritage, nous secourerons notre Père en nous étant utiles à nous-mêmes, et nous donnerons non-seulement notre fortune, mais notre vie même s'il le faut. Hélas! je vois que le froid engourdit nos cœurs, et que l'aveuglement obscurcit l'œil de notre intelligence; nous ne pouvons plus sentir et connaître le danger que nous avions vu d'abord. Nous sommes comme des insensés, méconnaissant notre malheur et les grâces que nous avons reçues jusqu'à présent, comme le prouvent nos actes; nous n'avons donné pour tout secours que des paroles. Il faut porter enfin des fruits, et je verrai par ces fruits si vous aimez et si vous honorez notre Foi par une vraie et prompte obéissance, en secourant la sainte Église. Unissez-vous ensemble par Jésus crucifié; puis ne craignez aucun tyran, car le secours de Dieu, pour l'amour de qui vous assisterez son Épouse, vous délivrera. Ouvrez les yeux, mes très-chers Frères, sans vous laisser égarer par l'amour sensitif; voyez le bien qui peut en résulter et qui en résultera si vous agissez comme je l'ai dit, et le mal qui vous menace du côté de Dieu et des hommes; si vous ne le faites pas, vous devez

attendre les châtiments de la justice divine. J'espère de la bonté de Dieu qu'il vous fera connaître ce que vous devez faire; en le connaissant, vous le ferez; en le faisant, vous vous attacherez au bien, et vous éviterez le mal. Je prierai Dieu pour cela de tout mon cœur, de toute mon âme. Je ne vous en dis pas davantage. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Pardonnezmoi si je vous ai fatigués de mes paroles; le besoin de la sainte Église et de votre salut m'y a forcée. Je vous salue humblement. Doux Jésus, Jésus amour.

# LXXIII (206). — AUX ANCIENS

DE LA CITÉ DE LUCQUES (1).

Jésus-Christ est notre lumière et notre guide. — De la force de la sainte Église, et de la faiblesse de ceux qui se séparent d'elle.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chers et bien-aimés Frères dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir remplis de la grâce divine et de la lumière de l'Esprit-Saint, parce que je vois que sans cette lumière nous ne pouvons avancer. Vous savez, mes très-chers Frères, que nous sommes des pèlerins et des voyageurs dans cette vie ténébreuse; nous nous sommes aveuglés nous-mêmes. Comment un aveugle peut-il suivre le chemin qu'il ignore, sans un guide et sans tomber? Il nous faut donc la lumière et un guide pour nous enseigner. Mais ayez courage, mes très-chers Frères; vous ne pouvez en douter, Dieu, dans son infinie bonté, nous a donné la lumière de l'in-

<sup>(1)</sup> La république de Lucques était gouvernée par un gonfalonier et par neuf anciens, tous choisis dans la noblesse.

telligence pour que l'homme connaisse que c'est par la vertu et la fidélité à son Créateur qu'il obtient la vie, tandis que le vice, le péché, l'amour de soi-même, l'orgueil qui cherche et veut posséder injustement les choses du monde et ses honneurs, sans craindre Dieu et l'adorer, causent sa mort et le rendent digne de la damnation éternelle. Je dis aussi qu'elle nous a donné un guide, c'est le Verbe incarné, le Fils unique de Dieu, qui nous enseigne comment nous devons marcher dans cette voie lumineuse.

2. Vous savez qu'il a dit : « Je suis la voie, la vérité, la vie (1); » et : « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais dans la lumière (2). » Quelle voie nous a tracée ce doux Maître? Une voie de haine et d'amour; il a eu la haine et l'horreur du péché, au point qu'il a voulu s'en venger sur son corps par les peines, les outrages, les injures et les tourments de sa Passion, non pour lui-même, car il n'avait pas le poison du péché, mais pour la créature, afin d'expier la faute qu'elle avait commise, afin de lui rendre la lumière de la grâce et de dissiper les ténèbres que le péché avait fait entrer dans son âme. Il nous a donc enseigné la voie de la haine du vice et du péché, de l'amour-propre, qui est ténèbres, et d'où viennent toutes les ténèbres spirituelles et temporelles. Celui qui s'aime pour lui-même ne s'inquiète pas du tort qu'il fait à son frère et de l'outrage qu'il fait à Dieu; il ne pense qu'à lui et n'écoute que l'amour sensitif et déréglé. C'est pourquoi toutes les grandeurs du monde ne sauraient lui suffire; il ne s'oc-

<sup>(1)</sup> S. Jean, xiv, 6.

<sup>(2)</sup> S. Jean, viii, 12.

cupe pas de l'honneur de Dieu et de la sainte justice, il ne s'occupe que de lui-même.

- 3. Le doux Jésus est venu, et il nous a enseigné à haïr et à mépriser cet amour-propre si dangereux ; il nous a donné la lumière de l'amour de sa vérité; car l'amour de Dieu et de la sainte vertu est une lumière qui ôte les ténèbres de l'ignorance, nous donne la vie et nous délivre de la mort, elle nous donne une force assurée, une force contre nos adversaires et nos ennemis; car, comme dit saint Paul: « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous (1)? » Le démon et les créatures ne pourront nous ravir ce bien, cette vraie lumière qui nous conserve la grâce de l'âme, et en même temps sa fortune et sa puissance, car notre Dieu est tout-puissant, il peut et il veut nous conserver et nous tirer des mains de nos ennemis, pourvu que nous travaillions pour sa gloire et pour l'exaltation de la sainte Église; cette exaltation sera aussi la nôtre, car l'âme ne reçoit la vie que dans l'Église.
- 4. Ce doux Jésus, qui s'est fait notre voie, notre maître, notre guide, ne cherche jamais que l'honneur de son Père et notre salut. Il a pris pour épouse notre sainte Mère l'Église, et lui a confié le fruit et la chaleur de son sang pour nous guérir de nos iniquités. Ce sont les sacrements de l'Église qui ont reçu la vie dans le sang du Fils de Dieu, qui fut répandu avec tant d'amour. Pensez qu'il a si bien affermi dans le feu de sa charité cette Épouse et tous ceux qui s'appuient sur elle, qui sont ses fils légitimes, et qui mourraient mille fois pour ne l'abandonner jamais, que ni le démon ni

<sup>(1)</sup> Ép. aux Rom., viii, 31.

les créatures ne pourront les faire changer, et empêcher la douce et sainte Épouse de vivre éternellement. Si vous me dites : Elle semble succomber, et il ne paraît pas possible qu'elle puisse se secourir elle-même et secourir ses enfants, je vous répondrai : Il n'en est point ainsi; l'extérieur trompe : regardez au dedans, et vous y retrouverez cette force que n'a pas son ennemi.

5. Vous savez bien que Dieu est Celui qui est fort, car toute force et toute vertu procèdent de lui. Cette force n'est pas enlevée à l'Épouse, et personne n'a comme elle ce secours puissant; ses ennemis qui la combattent ont perdu cette force et ce secours, ils sont comme des membres corrompus retranchés du corps, et dès qu'un membre est retranché, il est sans vigueur. Combien est donc insensé celui qui n'est qu'un petit membre, et qui veut agir contre son chef, surtout lorsqu'il voit que le ciel et la terre passeraient plutôt que la vertu et la puissance de ce chef. Si vous me dites : Je n'en sais rien, je vois les membres qui prospèrent et agissent toujours; attendez un peu : il ne doit pas, il ne peut pas en être ainsi, car l'Esprit-Saint a dit dans la sainte Écriture : « C'est en vain que travaille celui qui garde la cité; elle tombera si Dieu ne la garde (1). » Cela ne peut durer, ils périront corps et àme, car ils sont privés de Dieu par la grâce. Dieu ne les garde pas, puisqu'ils ont agi contre l'Épouse où se repose Dieu, la force suprême. Ne nous laissons pas tromper par la crainte servile; ce fut elle que ressentit Pilate lorsque, par crainte de perdre sa puissance, il fit mourir le Christ, et dans son aveuglement il perdit son ame et

<sup>(1)</sup> Psaume cxxvi, 2.

son corps. S'il avait eu au contraire la crainte de Dieu, il ne serait pas tombé dans ce malheur.

6 Je vous prie donc, pour l'amour de Jésus crucifié, mes très-chers Frères, vous les enfants de la sainte Église, d'être fermes et persévérants dans ce que vous avez commencé, et de ne vous laisser ébranler ni par le démon, ni par les créatures qui sont pires que les démons, dont elles remplissent les fonctions. Leur mal ne leur suffit pas, et elles vont séduire et égarer ceux qui veulent être de fidèles enfants. N'ayez aucune peur de perdre la paix et votre état, et ne craignez pas lés menaces de ces démons, qui ne peuvent vous atteindre; mais prenez courage en remerciant pieusement Dieu, qui vous a fait grâce et miséricorde; ne vous séparez pas de votre chef et de Celui qui est fort, et ne vous attachez pas à un membre faible et corrompu, qui est séparé de sa force. Gardez-vous, gardez vous bien de vous lier ainsi (1); choisissez plutôt la peine; craignez plus l'offense de Dieu que toute souffrance, et vous n'aurez pas peur. Pour moi, je me réjouis et je tressaille d'allégresse, parce que jusqu'à présent vous êtes restés fermes et persévérants dans l'obéissance à la sainte Église. Je serais bien affligée d'apprendre le contraire, et je viens de la part de Jésus crucifié vous dire que vous ne devez le faire pour aucun motif que ce soit. Sachez bien que si vous le faisiez pour avoir et conserver la paix, vous éprouveriez des guerres et des ruines plus grandes que vous n'en avez jamais eu dans

<sup>(1)</sup> Sainte Catherine dissuade les habitants de Lucques d'entrer dans la ligue faite en 1375 contre les légats du Pape, entre la reine de Naples, Visconti de Milan, Florence, Sienne, Pise et Arezzo. Elle fit à cette époque le voyage de Lucques, et maintint cette ville dans l'obéissance au Saint-Siège.

votre âme et votre corps. Ne tombez donc pas dans une telle erreur, mais soyez des fils véritables et fidèles.

7. Vous savez bien que si le Père a beaucoup d'enfants, et qu'un seul lui reste fidèle, c'est à lui qu'il donnera l'héritage. Je vous dis cela pour que, si vous étiez restés seuls dans son parti, vous ne tourniez pas la tète en arrière; mais, grâce à Dieu, il y en a d'autres encore. Ce sont les Pisans vos voisins, avec lesquels il faut rester fermes et persévérants. Ils ne vous abandonneront pas, mais ils vous aideront et vous défendront jusqu'à la mort contre ceux qui voudraient vous faire injure. O mes doux Frères, quel sera le démon qui pourra empêcher ces deux membres d'être unis dans les liens de la charité, pour ne pas offenser Dieu en s'appuyant et en s'attachant à leur corps? Il n'y en a pas. Cherchons donc la lumière; je prie l'éternelle et souveraine Bonté d'en remplir et d'en revêtir votre âme. Si elle est en vous, je ne crains pas que vous fassiez le contraire de ce que je vous prie et vous dis de faire de la part du Christ; vous n'agirez pas autrement à l'avenir que vous ne l'avez fait dans le passé. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

# LXXIV (191). — A MESSIRE BARNABÉ VISCONTI,

#### SEIGNEUR DE MILAN (1).

PAR LES AMBASSADEURS QUE CE SEIGNEUR LUI AVAIT ENVOYÉS.

La vraie puissance n'est pas celle qu'on a sur le monde, mais celle que nous avons sur notre âme. — Du respect que nous devons avoir pour le Vicaire de Jésus-Christ.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

- 1. Mon révérend Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir participer au sang du Fils de Dieu comme un fils créé par le Père à son image et ressemblance, comme un serviteur racheté; il faut avancer dans l'amour et la sainte crainte de Dieu. Vous savez que celui qui n'aime pas son Créateur d'un amour filial ne peut participer au précieux Sang; c'est donc pour vous un besoin de l'aimer.
  - 2. O très-cher Père, quel est le cœur assez dur, assez
- (1) Barnabé Visconti, seigneur de Milan, était un prince très-remarquable par sa valeur et ses talents, mais d'une ambition effrénée et d'une cruauté sans bornes. Il protégea les lettres, attira Pétrarque à sa cour, et fonda l'Université de Pise. Il fut détrôné par son neveu Jean Galéas, et mourut emprisonné en 1385.

obstiné pour ne pas s'attendrir s'il regarde l'amour que lui porte la Bonté divine. Aimez, aimez, pensez que vous avez été aimé avant d'être aimé. Car Dieu, en regardant en lui-même, s'est passionné pour la beauté de sa créature, et il l'a faite, poussé par l'ardeur de son ineffable charité, uniquement pour qu'elle ait la vie éternelle et qu'elle jouisse du bonheur infini dont il jouissait en lui-même. O amour ineffable! que vous avez bien prouvé cet amour! L'homme, en perdant la grâce par le péché mortel, par la désobéissance commise contre vous, Seigneur, n'en a pas été privé. Considérez, mon Père, par quel moyen la clémence du Saint-Esprit a rétabli la grâce dans l'homme; voyez comment la grandeur suprème de Dieu a revêtu l'esclavage de notre humanité avec un tel abaissement, avec une humilité si profonde, que tout notre orgueil doit en être confondu. Que les fils insensés d'Adam rougissent donc de voir Dieu humilié jusqu'à l'homme, comme si l'homme était maître de Dieu, et non pas Dieu maître de l'homme; car l'homme n'est rien par lui-même; tout ce qu'il a, Dien le lui a donné par gràce et non par obligation. Aussi personne se connaissant soi-même n'offensera jamais Dieu mortellement, et ne se laissera aller à l'orgueil à cause de sa grandeur et de sa puissance. Celui qui possèderait le monde entier doit reconnaître son néant, car il est sujet à la mort comme la plus vile créature. Les folles jouissances du monde passent pour lui comme pour les autres, et il ne peut empêcher que la vie, la santé, toutes les choses créées ne disparaissent comme le vent. Toute la puissance que nous avons ici-bas ne doit pas nous faire croire puissants. Qu'est-ce qu'une puissance qui peut m'être enlevée et qui ne dépend pas

de ma liberté? Il me semble qu'on ne doit appeler personne seigneur, mais plutôt dispensateur, et cela pour un temps, et non pour toujours, selon le bon plaisir de notre doux et véritable Seigneur.

- 3. Si vous me dites: L'homme, en cette vie, n'a-t-il rien dont il soit le maître? Je vous répondrai : Il a le plus doux, le plus agréable, le plus solide des biens: c'est la cité de notre âme. Oh! oui, quelle chose plus grande, plus précieuse, que d'avoir une cité que Dieu habite, lui qui est le Bien suprême, où se trouve la paix, le repos et toute consolation. Et cette cité est si forte, vous v êtes si puissant, que ni le démon ni les créatures ne pourront vous l'enlever, si vous ne voulez pas. Elle ne se perd jamais que par le péché mortel. Le maître alors devient le serviteur et l'esclave du péché; il est avili et perd toute sa dignité. Mais personne ne peut le forcer à commettre le moindre péché, parce que Dieu l'a placé dans la plus forte chose qui soit au monde, dans la volonté. Si elle dit oui par le consentement, elle pèche aussitôt en prenant plaisir au péché; si elle dit non, elle aimera mieux la mort que d'offenser Dieu en son âme. Celui qui fait ainsi ne pèche jamais; il garde la cité, il est maître de lui-même et du monde entier. Il méprise le monde et toutes ses délices, les estimant choses corruptibles et pires que la fange. Aussi les saints disent que les serviteurs de Dieu sont de vrais souverains qui ont remporté la victoire. Il y en a beaucoup qui se rendent maîtres de la cité et de la forteresse. Celui qui n'a pas triomphé de lui-même et de ses ennemis, c'est-à-dire du monde, de la chair et du démon, peut bien dire qu'il ne possède rien.
  - 4. Mon Père, appliquez-vous à maintenir fermement

la puissance de la cité de votre âme; combattez vigoureusement ces trois ennemis; prenez le glaive de la haine et de l'amour, aimez la vertu et haïssez le vice, frappez avec la main du libre arbitre, et soyez persuadé que rien ne pourra vaincre cette main généreuse et ce glaive puissant. C'est ce que nous assure saint Paul, lorsqu'il disait : « Ni la faim, ni la soif, ni les persécutions, ni les anges, ni les démons ne m'éloigneront de la charité de Dieu, si je ne le veux pas(1).» C'est comme si le doux saint Paul disait : Comme il est impossible que la nature angélique m'éloigne de Dieu, il est impossible que quelque chose me force à commettre un péché mortel, si je ne le veux pas. Nos ennemis sont devenus impuissants parce que l'Agneau sans tache, pour rendre la liberté à l'homme et l'affranchir, s'est livré lui-même à la mort honteuse de la très-sainte Croix. Considérez cet amour ineffable, qui a donné la vie par sa mort. En souffrant les opprobres, les outrages, il nous a rendu l'honneur; ses mains percées et clouées sur la Croix nous ont délivrés des liens du péché; son cœur ouvert a guéri notre dureté; il s'est dépouillé pour nous vêtir; il nous a enivrés de son sang; sa sagesse a vaincu la malice du démon, sa flagellation la faiblesse de notre chair; et ses opprobres, ses abaissements ont triomphé des délices et de l'orgueil du monde. Il nous a lavés dans l'abondance de son sang; et pour que nous ne craignions rien, sa main désarmée a vaincu nos ennemis et nous a rendu le libre arbitre.

5. O doux Verhe, Fils de Dieu, vous avez déposé ce Sang dans le corps mystique de la sainte Église, et vous

<sup>(1)</sup> Ép. aux Rom., vIII, 35.

voulez qu'il soit distribué par votre Vicaire! La bonté de Dieu a pourvu aux besoins de l'homme, qui, tous les jours, perd sa puissance sur lui-même en offensant son Créateur. Il a mis le remède dans la sainte confession, qui n'a de valeur que par le sang de l'Agneau; et il lui donne ce moyen, non pas une fois, deux fois, mais toujours. Combien est insensé celui qui s'éloigne de son Vicaire, ou se révolte contre celui qui tient les clefs du sang de Jésus crucifié! A moins que je ne sois un démon incarné, je ne dois pas lever la tête contre lui, mais je dois toujours m'humilier, demander le sang de la miséricorde. Vous ne pouvez l'obtenir d'une autre manière et participer aux fruits de ce précieux Sang.

6. Je vous prie par l'amour de Jésus crucifié de ne plus rien faire contre votre chef (1). Ne vous étonnez pas si le démon a voulu vous tromper sous des apparences, et en vous poussant à punir de leurs défauts les mauvais pasteurs. Ne croyez pas le démon, et ne faites pas justice de ce qui ne vous regarde pas. Notre Seigneur le défend, il a dit qu'ils étaient ses oints; il ne veut pas qu'aucune créature exerce une justice qu'il se réserve à lui-même. Combien serait coupable le serviteur qui voudrait prendre des mains du juge le pouvoir de faire justice du malfaiteur! Cela ne le regarde pas : c'est au juge d'agir. Et si nous disons : Le juge ne le fait pas, n'est-il pas bien que je le fasse? Non, car tu en serais repris, comme tu serais condamné si tu tuais quelqu'un qui le mériterait. La loi n'excuserait pas ta bonne intention de délivrer la terre d'un malfaiteur. La loi et la

<sup>(1)</sup> Barnabé Visconti, pour agrandir ses États, avait fait la guerre à Innocent VI, à Urbain V et à Grégoire XI: c'était un des ennemis les plus acharnés de l'Église.

raison s'y opposent lors même que le juge serait mauvais, et ne rendrait pas la justice comme toi. Tu dois laisser punir le souverain Juge; il ne laisse jamais passer les injustices et les fautes, qui sont punies en leur lieu et en leur temps, surtout au moment de la mort, lorsque se dissipent les ténèbres de la vie; alors tout bien est récompensé, tout mal est puni.

7. Oui, je vous dis, mon très-cher Père et Frère dans le Christ, le doux Jésus, Dieu veut que ni vous ni les autres vous ne vous fassiez les justiciers de ses ministres (1). Il s'est réservé ce droit, et il l'a confié à son Vicaire; si ce Vicaire ne l'exerce pas (il doit le faire, et il fait mal s'il ne le fait pas), nous devons attendre humblement la sentence et la punition du souverain Juge, du Dieu éternel. Et si les coupables nous enlèvent nos biens, nous devons préférer perdre les choses temporelles et la vie du corps que les choses spirituelles et la vie de la grâce. Car les choses de la terre sont finies, tandis que la grâce de Dieu est infinie, puisqu'elle nous donne un bien infini, et en la perdant nous tombons dans un malheur infini. Pensez que vos bonnes intentions ne vous excuseront pas devant Dieu et sa loi, et que vous encourrez la mort éternelle. Je ne veux pas que vous tombiez jamais dans cette infortune. Je vous le dis, et je vous en conjure, au nom de Jésus crucifié, ne vous mêlez plus de ces affaires. Conservez en paix vos villes, punissez vos sujets quand ils commettent quelque crime; mais ne jugez pas ceux qui sont les ministres du glorieux et précieux Sang. C'est par leurs mains seulement que vous pouvez le recevoir, et si vous ne le

<sup>(1)</sup> Barnabé s'immisçait dans les affaires de l'Église, et mettait ses ministres en prison pour pouvoir s'emparer de leurs biens.

recevez pas, vous ne jouirez pas du fruit du Sang, et vous serez, comme un membre gâté, retranché du corps de la sainte Église.

- 8. Ne le faites plus, mon Père, je vous le demande humblement. Appuyons la tête sur le sein du Christ qui est au ciel, par l'amour, et sur le sein du Christ qui tient sa place sur terre, par respect du précieux Sang, dont il porte les clefs. A qui il ouvre, il est ouvert; à qui il ferme, il est fermé. Il a la puissance, l'autorité; et personne ne peut la lui retircr des mains, parce qu'elle lui a été donnée par la Vérité suprême. Parmi les choses qu'il punit, celle qui déplaît le plus à Dieu, c'est de voir toucher à ses ministres, quelque mauvais qu'ils soient. Ne croyez pas, parce qu'il nous semble que le Christ paraisse ne rien voir en cette vie, qu'il ne punisse pas plus dans l'autre. Quand l'âme sera dépouillée de son corps, il sera bien prouvé qu'il a tout vu (1). Ainsi donc, je veux que vous soyez le fils fidèle de la sainte Église, en vous baignant dans le sang de Jésus crucifié. Alors vous serez un membre uni à la sainte Église, et non pas un membre corrompu. Vous recevrez tant de force et de liberté, que ni le démon ni les créatures ne pourront vous en priver. Vous serez délivré de l'esclavage du péché mortel et de la révolte contre la sainte Église; vous serez fort de la force de la grace, qui habitera en vous, et sous serez uni à votre Père. Je vous conjure d'accomplir parfaitement cette union, et de ne pas tarder davantage.
  - 9. Mais comment nous vengerons-nous du temps

<sup>(1)</sup> Barnabé vit la vérité au moment de la mort, comme sainte Catherine le lui avait prédit. Il se repentit, et répétait sans cesse dans son agonie: Cor meum contritum et humiliatum, Deus meus, ne despicias.

que vous en avez été séparé? Pour cela, mon Père, il me semble que voici bientôt l'occasion d'en tirer une douce et bonne vengeance. Vous avez exposé votre vie et vos biens en combattant contre votre Père; je vous invite maintenant, de la part de Jésus crucifié, à la paix véritable et parfaite avec le Christ de la terre, qui est un père indulgent, et à la guerre contre les infidèles, étant prêt à sacrifier votre vie et votre fortune pour Jésus crucifié. Préparez-vous à cette douce vengeance. Il faut secourir celui que vous avez combattu, lorsque le Saint-Père lèvera l'étendard de la très-sainte Croix : c'est là son plus grand désir et sa volonté. Je veux que vous soyez le premier à solliciter et à presser le Saint-Père pour qu'il accomplisse bientôt son dessein. Quelle honte pour les chrétiens de laisser posséder par les méchants infidèles ce qui nous appartient de droit! Et nous nous conduisons comme des insensés; nous combattons contre nous-mêmes, nous sommes divisés les uns les autres par la haine et la rancune, tandis que nous devrions ètre unis dans les liens d'une divine et ardente charité. Ces liens sont si forts, qu'ils ont tenu l'Homme-Dieu enchaîné et cloué sur l'arbre de la très-sainte Croix.

10. Oui, mon Père, pour l'amour de Dieu, augmentez le feu de votre désir en voulant donner votre vie pour Jésus crucifié, votre sang par amour de son sang. Oh! combien serait heureuse votre âme, et la mienne aussi, qui aime tant votre salut, si je vous voyais donner votre vie pour le nom du doux et bon Jésus. Je prie la souveraine et éternelle Bonté de nous rendre dignes du bonheur de lui sacrifier notre vie. Courez donc généreusement accomplir de grandes choses pour Dieu et l'exaltation de la sainte Église, comme vous en avez

fait pour le monde et contre elle. Vous participerez ainsi au sang du Fils de Dieu. Répondez à la voix et à la clémence du Saint-Esprit, qui vous appelle si doucement, et qui inspire aux serviteurs de Dieu de crier vers lui pour vous obtenir la vie de la grâce. Pensez, mon Père, que les larmes et les sueurs que la Bonté divine a fait répandre à ses serviteurs, pourraient vous laver de la tête aux pieds. Ne les méprisez pas, et ne soyez pas ingrat pour tant de grâces. Voyez combien Dieu vous aime; votre langue ne pourrait raconter, votre cœur sentir et vos yeux apercevoir toutes les grâces qu'il a répandues sur vous, pour que vous vous disposiez à affranchir la cité de votre àme de la servitude du péché mortel. Soyez reconnaissant et non pas ingrat, pour ne pas tarir en vous la source de la miséricorde. Je ne vous en dis pas davantage. Soyez, soyez fidèle, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, aimez et craignez Jésus crucifié. Préparez-vous à mourir pour Jésus crucifié. Pardonnez à mon ignorance et à ma présomption, si j'ai beaucoup parlé; mais l'amour que j'ai pour le salut de votre âme doit me servir d'excuse. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Quant à ce que m'a demandé votre serviteur, qui est venu de votre part (1), etc. Doux Jésus, Jésus amour.

<sup>(1)</sup> Le texte est incomplet. On ignore l'affaire que le seigneur de Milan avait à traiter avec la pauvre fille du teinturier de Sienne.

## LXXV (193). — A MESSIRE PIERRE GAMBACORTI A PISE (1).

De l'amour du monde et des effets qu'il produit dans l'âme. — De la vertu de justice.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Vénérable Père dans le Christ, le doux Jésus, votre indigne fille, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Dieu, vous écrit et vous salue dans le précieux sang du Fils de Dieu, avec le désir de voir votre cœur dépouillé et libre des jouissances coupables et des plaisirs déréglés du monde, qui séparent et éloignent l'âme de Dieu. Il faut que l'âme qui est unie à Jésus crucifié, l'éternelle et suprème Bonté, soit séparée et retranchée du siècle, comme celui qui est uni par l'amour au siècle est retranché du Christ. Car le monde n'a aucun rapport avec le Christ, et la Vérité première a dit : « Personne ne peut servir deux maîtres contraires ; il sert l'un, s'il méprise l'autre (2). »

<sup>(1)</sup> Pierre Gambacorti fut pendant quelques années à la tête de la république, et y employa heureusement sa puissance. Il fut assassiné avec ses deux fils, en 1393, par Jacques Appiani, son confident, qui espérait lui succéder.

<sup>(2)</sup> S. Matth., vi, 24.

2. O très-cher Père, combien ce lien est coupable! Il est certain que l'homme attaché à la corruption du péché est comme celui qui a les pieds et les mains liés, et qui ne peut se mouvoir. L'âme a les mains liées, et ne peut faire aucune œuvre du Christ; les pieds de son affection ne peuvent la conduire à aucune bonne action qui soit fondée sur la grâce. Hélas! quel danger pour l'âme que le péché! De quel bien il prive la créature, et de quel malheur il la rend digne! Il la rend digne de la mort, et la prive de la vie; il lui ôte la lumière, et lui donne les ténèbres; il lui ôte la puissance, et lui donne la servitude. Car celui qui se livre au péché est le serviteur et l'esclave du péché; il a perdu la puissance sur lui-même, et il se laisse posséder par la colère et les autres vices. A quoi servirait, très-cher Père, de commander au monde entier, si nous ne commandons pas aux vices et aux péchés qui sont en nous? Ils nous privent de la lumière de la raison, et nous empêchent de voir dans quel état de damnation l'âme se trouve, et quelle est au contraire la paix de celle qui est unie au doux Jésus. Celui qui a perdu la vie de la grâce est comme le sarment retranché de la vigne; il est sec, et ne donne pas de fruit. De même la créature retranchée de la vraie Vigne se dessèche, se corrompt, et est digne du feu éternel. Hélas! quel malheur et quel aveuglement! celui que ni les démons ni les créatures ne pouvaient enchaîner au péché mortel, s'y attache luimême. Secouons donc le sommeil de la négligence et de l'ignorance; retranchez ses liens coupables. Tout cela vient de ce que le péché et le monde n'ont aucun rapport avec Jésus crucifié. Le monde cherche les honneurs, le bien-être, les plaisirs, la puissance, et le Christ béni a choisi la honte, les outrages, les mauvais traitements, et enfin la mort ignominieuse de la Croix; il a voulu être un serviteur obéissant et toujours fidèle à la loi et à la volonté de son Père, recherchant toujours son honneur et notre salut. Suivons maintenant ses traces.

- 3. Oui, je vous le demande, et je le veux : soyons liés par ce doux et véritable lien, et, afin que vous puissiez mieux le faire, ouvrez l'œil de la connaissance de vous-même, et vous verrez que non-seulement vous n'êtes rien, mais que vous commettez sans cesse le mal et l'iniquité. C'est ainsi que naîtra en vous un principe de sainte justice; avec une humilité sincère et profonde, vous rendrez à Dieu ce qui lui est dû, et à vous ce qui vous appartient. Puis vous regarderez dans l'abîme de sa charité infinie, et vous verrez comment l'Agneau immolé a porté avec patience et douceur toutes nos iniquités. O amour ineffable, avec quelle patience vous donnez votre vie! Vous prêtez le temps à la créature, et vous l'attendez pour qu'elle se convertisse. Lorsque vous connaîtrez ainsi la bonté de Dieu en vous, et comment elle agit, vous serez lié et enchaîné dans les liens de la charité, plus doux et plus aimables que toute douceur. Ne tardez pas, car le temps est court; le moment de la mort vient sans que nous nous en apercevions.
- 4. Je vous prie par l'amour de Jésus crucifié d'avoir toujours, dans votre position, le regard fixé sur la sainte et divine justice; que ce soit elle, et non pas la haine ou le désir de plaire à la créature, qui vous fasse punir les fautes que vous voyez: punissez surtout vos fautes quand vous vous en apercevez; blamezles autant que vous le pourrez, et gardez-vous de

fermer les yeux pour ne pas les voir, car Dieu vous en reprendrait sévèrement. Soyez, soyez plein de zèle et d'amour, et faites tous vos efforts pour que tous vos actes soient unis au Christ Jésus. C'est cette union que mon âme vous désire, parce que je vois que sans cela vous ne pouvez avoir la vie de la grâce. Je ne vous dis rien de plus ici.

5. J'ai reçu votre lettre, qui m'a bien touchée. Ce n'est pas ma vertu et ma bonté, car je suis pleine de misère et de péchés, mais c'est votre bienveillance et celle de ces saintes dames qui vous ont porté à m'écrire humblement, pour me prier de venir vous trouver (1). Je satisferai bien volontiers votre désir et le leur; mais, en ce moment, je vous prie de m'excuser. L'état de ma santé m'en empêche. Je vois aussi que cela ferait murmurer; mais j'espère de la bonté de Dieu que, si son honneur et le salut des âmes le demandent, il me permettra de faire ce voyage en paix, et sans soulever des murmures; et je serais prête alors à obéir à la Vérité suprême et à votre commandement. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Que le Christ vous comble de ses grâces les plus douces! Je me recommande avec une tendre affection à ces dames. Qu'elles prient Dieu pour moi, afin qu'il me rende humble et soumise à mon Créateur. Ainsi soit-il. Que loué soit Jésus-Christ crucifié!

<sup>(1)</sup> Le bienheureux Raymond nous apprend (P. II, c. 8.) que sainte Catherine fut sollicitée de venir à Pise, et qu'elle y alla en 1375. L'influence qu'elle eut sur Pierre Gambacorti contribua sans doute beaucoup à maintenir la république dans l'obéissance de Grégoire XI.

## LXXVI (194). — A MESSIRE TRINCI DES TRINCI

DE FOLIGNO, ET A CONRAD SON FRÈRE (1).

LETTRE ÉCRITE EN EXTASE.

Des biens de la charité, et comment le Christ élevé en Croix a tout attiré à lui.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

- 1. Très-chers Frères dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir les vrais serviteurs de Jésus crucifié liés par les doux liens de la charité. Ces liens ont uni Dieu à l'homme et l'homme à Dieu; et cette union a été si parfaite, que ni la mort ni rien au monde n'a pu les séparer.
- (1) La famille des Trinci était toute-puissante à Foligno. Celui auquel la lettre de sainte Catherine est adressée y exerçait un pouvoir absolu. Le bienheureux Fr. Thomas de Foligno, de l'ordre de Saint-François, lui prédit qu'il mourrait quand la cloche de la commune cesserait de sonner, et que les veaux voleraient sur les tours. En effet, en 1377, dans la guerre qu'il soutenait pour l'Église contre les Florentins, la cloche de Foligno se cassa en appelant le peuple à la révolte; Trinci fut tué dans la sédition, et les étendards de l'ennemi, où étaient représentés des veaux, flottèrent sur les tours de la ville.

- 2. O doux et véritable lien, votre force est si grande, que vous avez tenu attaché et cloué l'Homme-Dieu sur le bois de la très-sainte Croix; car les clous et le fer n'auraient pas suffi à le tenir, si l'amour de l'honneur de son Père et de notre salut ne l'eût retenu. Mes trèschers Frères, cet amour a été si fort et si persévérant, que ni les démons ni les créatures ne peuvent l'affaiblir et l'empêcher de continuer. Les créatures ne l'ont pas affaibli, et ne l'affaiblissent pas par leurs injures et leur ingratitude, et les démons qui nous tentent ne l'empêchent pas de nous aimer. Il n'a pas cessé d'obéir à son Père, mais il a persévéré dans cette obéissance jusqu'à la mort de la Croix. Ce doux et tendre Verbe, le Fils unique de Dieu, nous a manifesté avec persévérance et patience la volonté et la douce vérité de son Père. Sa volonté est notre sanctification; c'est la vérité, et c'est dans ce but que Dieu nous a créés, afin que nous soyons sanctifiés en lui pour la louange et la gloire de son nom, afin que nous jouissions et que nous goûtions son éternelle vision.
- 3. O mes très-doux et très-chers Frères, je veux que vous considériez l'abondance et l'abîme de sa charité. L'homme était devenu aveugle et ignorant par sa faute; il ne connaissait pas cette douce vérité, cette douce volonté de Dieu; et c'est pourquoi Dieu a voulu s'humilier jusqu'à l'homme. O misérable orgueil! l'homme ne doit-il pas avoir honte de s'enorgueillir, lorsque Dieu s'est humilié en nous donnant son Verbe voilé et revêtu de notre humanité. Qui peut seulement comprendre que la grandeur de Dieu est descendue à un tel abaissement, que Dieu s'est uni à l'homme et l'homme à Dieu. Ouvrez, ouvrez l'œil de votre intelligence, et vous verrez quelle

abondance de sang a répandue le Fils de Dieu. Les blessures de son corps nous ont prouvé que Dieu nous aime d'une manière ineffable et qu'il ne veut autre chose que notre bien; s'il avait voulu autre chose, il ne nous eût pas donné un tel Rédempteur. O ineffable et douce charité! votre corps a été ouvert par la force de l'amour de notre salut. Dieu éternel, vous vous êtes fait visible, vous nous avez donné un trésor visible afin que la faiblesse de notre intelligence n'ait plus d'excuse de ne pouvoir s'élever; vous vous êtes fait petit, et vous avez uni ensemble la bassesse et la grandeur.

- 4. Qu'ainsi donc, par la force de l'amour, l'intelligence et le cœur de l'homme s'élèvent à connaître en vous l'abaissement de votre humilité, et la grandeur et l'excellence de votre charité, ô Dieu éternel! Le doux et tendre Verbe l'a dit : « Lorsque je serai élevé en haut, j'attirerai tout à moi (1). » L'éternelle Vérité semble avoir voulu dire : Si je suis abaissé et humilié dans la mort honteuse de la Croix, j'attirerai tous vos cœurs à la grandeur de ma divinité et de ma charité incréée. Et quand le cœur de l'homme est attiré, on peut dire qu'il entraîne avec lui toutes les puissances de l'âme avec toutes ses œuvres spirituelles et temporelles (2). Et comme tout est créé pour le service de l'homme, lorsque l'homme est attiré, tout est attiré. C'est pourquoi il a dit : « Lorsque je serai élevé en haut, j'attirerai tout à moi. »
- 5. Que l'homme ouvre donc l'œil de l'intelligence et contemple l'amour de son Créateur. Je veux que vous sachiez, mes très-chers Frères, que quand l'œil de l'in-

<sup>(1)</sup> S. Jean, xII, 32.

<sup>(2)</sup> Dialogue, xxvi.

telligence est obscurci par l'amour-propre sensitif, il ne peut voir cette vérité. Comme l'œil rempli de terre et de sang ne peut voir la lumière du soleil, l'œil de l'âme ne peut voir s'il est couvert par la terre de l'amour déréglé, de l'attachement au monde et aux choses qui passent comme le vent, s'il est obscurci par les désirs de la chair, en ne vivant pas honnêtement, en se souillant dans la fange de la volupté. Ce malheureux état change l'homme en brute, et lui ôte la lumière et la connaissance. Je dis que ceux-là ne peuvent connaître cette vérité; ils deviennent les amis du mensonge et ils suivent les traces de leur père, le démon, qui est père du mensonge.

6. Je veux donc que vous retiriez votre intelligence et votre amour des choses qui passent et des vices de la chair, et que vous purifiez votre âme par le moyen de la sainte confession. Je ne vous dis pas de quitter votre position plus que le Saint-Esprit ne vous l'inspire; mais je veux que vous y viviez avec une sainte crainte de Dieu, vous conduisant comme des hommes vertueux, et non comme des insensés et des animaux, et que vous gouverniez avec justice et bonté ceux qui vous sont soumis. Observez le saint état du mariage, et ne le souillez pas en le violant par des passions déréglées, mais réprimez vos désirs par le souvenir du sang de Jésus-Christ et de l'union de la nature divine avec la nature humaine. Votre chair misérable aura honte alors de tomber dans une telle misère, elle sentira le parfum de la pureté, et elle respectera la sainteté du mariage en pensant à ces choses et en craignant Dieu. Vous respecterez ses lois et les jours qui sont prescrits par la sainte Église. En faisant ainsi, vous serez des arbres productifs, et le

fruit que vous porterez sera bon et rendra gloire et louange au nom de Dieu.

- 7. Vous serez greffés sur l'Arbre de vie, le Christ, le doux Jésus; il vous liera de ces puissants liens de l'amour qui l'ont attaché et cloué sur la Croix; et vous participerez ainsi à cette force, étant liés à Dieu et au prochain si fortement, que ni le démon, ni les créatures ne pourront vous en séparer et vous empêcher d'être forts et persévérants jusqu'à la mort. L'ingratitude de ceux qui vous servent et qui méconnaissent vos bienfaits, les pensées tumultueuses que le démon mettra dans votre cœur pour vous faire haïr et mépriser votre prochain, ne vous éloigneront pas de son amour et ne vous ôteront pas la force d'être unis et liés par les liens de la charité. Aussi je vous ai dit que je désirais vous voir les vrais serviteurs de Jésus crucifié, liés par les doux liens de sa charité. J'espère de la bonté de Dieu que vous accomplirez sa volonté et mon désir : il le fera à cause de sa bonté et des services que vous rendrez à sa douce Épouse, car Dieu n'est pas ingrat et oublieux à l'égard de ceux qui le servent.
  - 8. Tous les services que nous lui rendons lui sont agréables; mais ce qui lui plaît davantage, c'est ce que nous faisons pour la sainte Église, de quelque manière et dans quelque état que ce soit. Il est vrai que plus l'homme la sert avec un cœur libre et généreux, plus il est agréable à Dieu, qui accepte tout et mesure tout à la mesure de l'amour. Mais comme Dieu récompense les services, il punit les offenses; et la récompense est toujours proportionnée aux services, comme la punition aux offenses. Pourquoi? Parce que les services et les offenses s'adressent au sang du Christ, et méritent par

conséquent d'être plus récompensés ou plus punis. Ainsi donc, mes très-chers Frères dans le Christ, le doux Jésus, soyez les serviteurs fidèles de Jésus crucifié et de sa douce Épouse; vous goûterez ainsi et vous connaîtrez l'éternelle volonté de Dieu, qui ne veut pas autre chose que notre sanctification; il l'a montré, comme je l'ai dit, en s'humiliant jusqu'à notre bassesse, et en répandant pour nous son sang avec tant d'amour. Purifiez-vous par la foi et l'espérance dans le sang de Jésus crucifié, et nourrissez tous les vôtres avec cette doctrine. Je finis. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Doux Jésus, Jésus amour.

## LXXVII (195). -- A BENUCCIO PIERRE, ET BERNARD-HUBERT DE BELFORT, DE VOLTERRE (1).

La vraie paix avec Dieu se trouve dans la pratique des vertus.

#### AU NOM DE JÉSUS CRUCIFIÉ ET DE LA DOUCE MARIE.

1. Très-chers Fils dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris avec le désir de voir votre cœur, votre désir et votre âme en paix avec Jésus crucifié; car vous ne pouvez autrement participer à la grâce divine. Vous savez, mes Fils, que le péché seul met l'homme en guerre avec son Créateur. Comment pourrons-nous faire la paix, puisque nous sommes tombés dans une guerre mortelle par nos fautes, et que nous serons condamnés aux peines éternelles si nous n'avons pas la paix? Je veux que nous cherchions le moyen d'éviter le danger que courent notre âme et notre corps; et je n'en vois pas d'autre que celui que Dieu prit luimême pour nous quand, par le péché d'Adam, le genre humain fut en guerre avec Dieu. La miséricorde de Dieu voulait faire la paix avec l'homme; mais il fallait punir la faute commise, et il nous envoya le Verbe, son Fils

<sup>(1)</sup> Benuccio et Bernard de Belfort appartenaient à une famille guelfe de Volterre qui s'empara du pouvoir, en abaissant les familles gibelines. De là des inimitiés que sainte Catherine s'efforça d'éteindre.

unique, comme notre paix et notre médiateur. Le Fils de Dieu se chargea de nos iniquités et les punit sur son corps; c'est ainsi qu'il fut notre paix et notre médiateur.

- 2. Comment les a-t-il punis? Par la mort si douloureuse et si honteuse de la Croix. Vous voyez que Dieu, par le moyen de son Fils, a fait la paix avec l'homme, et cette paix est si complète et si parfaite, que, si l'homme se révolte encore par le péché, il retrouve le Sang précieux que nous recevons dans la sainte confession; et nous pouvons nous en servir tous les jours autant que nous le désirerons. Puisque nous avons reçu de Dieu tant de grâces et de miséricordes, je ne veux pas que nous soyons oublieux et ingrats; mais je veux que vous suiviez les traces-de Jésus crucifié, afin que vous puissiez vous réconcilier avec lui, en suivant ses traces, comme nous l'avons dit; car sans cela vous seriez en continuelle damnation. J'ai dit que Dieu, par le moyen de son Fils, et le Fils par le moyen de son sang, nous ont délivrés de la guerre et donné la paix; et je vous dis que c'est par le moyen de la vertu qu'il faut cesser la guerre et fuir l'éternelle damnation; autrement, vous seriez confondus en cette vie et dans l'autre.
- 3. Mais je veux que vous sachiez qu'on ne peut aimer Dieu et pratiquer la vertu sans le moyen du prochain. Comment? Je vais vous le dire. Il m'est impossible de montrer l'amour que j'ai pour mon Créateur, parce qu'il n'a pas besoin de mes services; il faut donc prendre l'intermédiaire de sa créature, l'assister et lui rendre les services que je ne puis rendre à Dieu. C'est pourquoi le Christ disait à saint Pierre: « Pierre, m'aimes-tu? » Et

quand Pierre répondait que oui, le Christ ajoutait : « Pais mes brebis (1). » L'amour que tu me portes ne peut me servir, mais qu'il serve à ton prochain. Vous voyez que c'est le moyen d'apaiser cette grande guerre que nous avons avec Dieu, et que vous y parviendrez surtout en acquérant la vertu. Je vous ai dit que c'était le doux et glorieux moyen de faire cesser la guerre et les ténèbres de l'àme; mais soyez persuadés que cette vertu se trouve et s'acquiert dans l'amour du prochain, en aimant ses amis et ses ennemis pour Jésus crucifié. C'est par lui que s'éteint le feu de la colère et de la haine que l'homme avait contre son frère.

4. La vertu de charité et d'humilité se trouve et s'acquiert seulement par l'amour du prochain pour Dieu; car l'homme humble et pacifique chasse la colère et la haine qu'il avait dans son cœur contre son ennemi, et la charité en chassera l'amour-propre, l'élargira par l'affection pour ses frères, et lui fera aimer ses ennemis et ses amis comme lui même, pour l'Agneau immolé etconsumé. Elle lui donnera une grande patience contre toutes les injures qui lui seront dites et faites, et une douce force pour supporter les défauts de son prochain. Alors l'âme qui possède la vertu acquise en suivant les traces de son Sauveur tourne toute la haine qu'elle avait pour le prochain contre elle-mème, et elle déteste ses vices, ses défauts et les péchés qu'elle a commis contre la bonté infinie de son Créateur. Elle veut alors s'en venger et les punir sur la partie sensitive d'ellemême. Et comme la sensualité veut vivre selon le monde et se plait dans la haine et la vengeance du pro-

<sup>(1)</sup> S. Jean, xx1, 15.

chain, la raison que règle une vraie et parfaite charité veut faire le contraire, et se plaît à l'aimer et à se réconcilier avec lui; et tous les vices se trouvent ainsi vaincus par les vertus qui leur sont opposées.

5. C'est cette vertu qui réconcilie l'àme avec Dieu et qui venge l'injure qui lui a été faite. Aussi je vous ai dit que je désirais voir votre cœur et votre amour en paix avec votre Créateur : c'est là le chemin véritable, il n'y en a pas d'autre. Oui, mes enfants, le désir que i'ai de votre salut me fait souhaiter de voir la haine disparaître de votre cœur. Ne faites pas comme ces insensés qui, en persécutant les autres, se persécutent eux-mêmes. Le premier mort est celui qui veut, dans sa haine, tuer son ennemi; il s'est frappé lui-même avec le poignard de la haine, et il est mort à la grâce. Non, plus de guerre, pour l'amour de Jésus crucifié; épargnez-vous les tourments de l'âme et du corps ; craignez le jugement divin, toujours suspendu sur vous. Je ne veux pas en dire davantage sur ce sujet et sur les autres points qui intéressent votre salut, parce que je vous en entretiendrai; mais je vous prie et je vous conjure, de la part de Jésus crucifié, de faire deux choses. Je veux d'abord que vous vous réconciliez avec Dieu et avec vos ennemis; vous ne pourrez avoir la paix avec la Vérité suprême, si vous ne l'avez avec votre prochain. Prenez ensuite la peine de venir me voir le plus tôt que vous le pourrez; s'il ne m'était pas si difficile de le faire, j'irais vers vous. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu Doux Jésus, Jésus amour.

twi, at as

and a ferry

The second secon

an of the

\*

The second of th

## TABLE

| Introduction                                                                                                                                                                                            | 1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. LETTRE A GRÉGOIRE XI. — Sainte Catherine cherche à fortifier le Souverain Pontife contre les dangers de l'amour de lui-même.                                                                         |    |
| Elle l'exhorte à revenir en Italie, et à secourir les habitants de                                                                                                                                      |    |
| Lucques et de Pise. Elle le conjure de n'élever aux dignités de l'Église que des hommes vertueux.                                                                                                       | 1  |
| II. A GRÉGOIRE XI. — Sainte Catherine cherche à éloigner le Pape                                                                                                                                        | •  |
| de la guerre, et à le porter à la paix, en lui montrant les dangers<br>de l'une et les avantages de l'autre. La conquète des àmes doit<br>ètre préférée à la puissance temporelle.                      | 9  |
| III. A GRÉGOIRE XI. — Elle exhorte le Pape à vaincre ses enfants                                                                                                                                        | Э  |
| rebelles par l'amour et la douceur, et à tourner ses armes contre                                                                                                                                       |    |
| les infidèles                                                                                                                                                                                           | 14 |
| IV. A GRÉGOIRE XI. — Sainte Catherine cherche à adoucir le Souverain Pontife à l'égard des Florentins, et elle l'exhorte à ramener le tronpeau rebelle au bercail de la sainte Église, par la           |    |
| douceur et par l'amour à l'exemple de Jésus-Christ                                                                                                                                                      | 20 |
| V. A Grégoire XI. — Pour faire la paix et délivrer l'Église de ses                                                                                                                                      |    |
| maux, trois choses sont nécessaires : 1º L'éloignement des mau-<br>vais pasteurs et des gouverneurs qui empêchent par leur luxe et<br>leurs vanités ses véritables progrès; 2º le retour des Souverains |    |
| Pontifes à Rome; 3º une croisade contre les infidèles                                                                                                                                                   | 25 |
| VI. A GRÉGOIRE XI. — Elle prie le Souverain Pontife de quitter Avignon, où les Papes résidaient depuis soixante-dix ans, et de revenir à Rome, mais sans aucun appareil de guerre                       | 30 |
| VII. A GREGOIRE XI. — Sainte Catherine presse le Souverain Pon-<br>tife de retourner à Rome, et de ne pas suivre les conseils des                                                                       |    |
| cardinaux qui voulaient l'en empêcher                                                                                                                                                                   | 33 |
| VIII. A GRÉGOIRE XI. — Elle rassure le Pape contre tous les dan-                                                                                                                                        |    |
| gers dont de mauvais conseillers le menacent                                                                                                                                                            | 36 |
| IX. A GRÉGOIRE XI. — Elle engage le Pape à faire la guerre contre<br>les infidèles, et lui propose le duc d'Anjou pour chef de la croisade.                                                             | 39 |
| X. A Grégoire XI. — Elle réfute une lettre écrite par des faussaires pour empêcher le Pape de retourner à Rome                                                                                          | 43 |
| XI. A GRÉGOIRE XI, QUI ÉTAIT A CORNETO. — Elle l'exhorte à la pa-                                                                                                                                       | 10 |
| tience, et lui recommande la cité de Sienne, en le priant d'ex-                                                                                                                                         |    |
| cuser les fautes commises par ses concitoyens                                                                                                                                                           | 49 |
| XII. A GREGORE XI. — Elle demande la paix en déplorant les désordres des chrétiens et des ministres de la sainte Eglise                                                                                 | 54 |

| XIII. A GRÉGOIRE XI. — Bile le prie d'exercer avec fermeté et constance l'autorité que Dieu lui a donnée.                                                                                                                                                       | . 59 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| XIV. A GRÉGOIRE XI. — Elle recommande à la bienveillance du<br>Souverain Pontife les ambassadeurs de Sienne, qui vont à Rome                                                                                                                                    | )    |  |
| solliciter leur pardon et les terres occupées par les troupes du<br>Pape.                                                                                                                                                                                       | 62   |  |
| XV. A Urbain VI. — De la charité et de ses effets. La justice doit être unie à la miséricorde. Sainte Catherine invite le Souverain                                                                                                                             |      |  |
| Pontife à réformer les abus et à pardonner aux rebelles XVI. A URBAIN VI. — Elle l'invite à profiter des avis qu'on lui                                                                                                                                         | i    |  |
| donne, et à pardonner à ceux qui pourraient le blesser XVII. A Urbain VI. — De la lumière nécessaire pour gouverner l'Église, et des désordres qu'il faut combattre. Elle déplore le                                                                            | •    |  |
| schisme qui commence.  XVIII. A Urbain VI. — Elle exhorte le Souverain Pontife à puiser dans les ardeurs de la charité des forces pour supporter la tribulation, et pour résister avec courage aux rebelles. Elle lui conseille                                 |      |  |
| de faire garder sa personne contre les embûches de ses ennemis.<br>XIX. A Urbain VI. — De la douleur de l'àme qui voit offensei                                                                                                                                 |      |  |
| Dieu, et comment sa peine peut se changer en douceur XX. A Urbain VI. — Elle prie Dieu de répandre le feu de la charité                                                                                                                                         | 87   |  |
| sur lui comme sur les apôtres au jour de la Pentecôte, et elle loue<br>le Pape de l'humilité qu'il a montrée dans une procession.                                                                                                                               | 92   |  |
| XXI. A Urbain VI. — Elle exhorte fortement le Pape à réformer les abus, et à se procurer de bons et sages ministres. Elle offre à Dieu                                                                                                                          |      |  |
| XXII. A UBBAIN VI. — Elle souhaite au Souverain Pontife la pru-<br>dence et la lumière nécessaires pour gouverner l'Église, et elle                                                                                                                             | 1    |  |
| l'entretient de différentes affaires                                                                                                                                                                                                                            |      |  |
| charité pour servir Dieu et remplir les charges de l'Église XXIV. Au cardinal Pierre d'Ostie. — Des malheurs de l'amour de soi-mème, et de la crainte servile. Elle l'exhorte à servir avec courage la sainte Église, et à imiter Jésus-Christ dans sa patience |      |  |
| XXV. Au cardinal Pierre de Lune. — De l'amour de la vérité, qu'on arrive à connaître cans le sang de Jésus-Christ, à la lumière de la sainte foi. Elle l'invite à travailler à la réforme de la                                                                 |      |  |
| sainte Église, et à supporter les murmures avec patience XXVI. Au Cardinal Pierre de Lune. Lettre écrite en extase. — Du zèle pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes. Elle le                                                                              | 116  |  |
| presse de faire tous ses efforts pour apaiser les différends qui s'élevaient entre le Pape et les cardinaix                                                                                                                                                     | 121  |  |
| la route que Jésus-Christ nous a enseignée par ses souffrances et                                                                                                                                                                                               |      |  |

| XXVIII. Au CARDINAL JACQUES ORSINI. — Elle l'exhorte à devenir une ferme colonne de l'Église, et à travailler au salut des âmes. Elle le prie d'engager le Souverain Pontife à faire la paix avec les rebelles, pour porter ensuite la guerre chez les infidèles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 134 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| XXIX. AU CARDINAL DE PORTO PIERRE CORSINI. — Elle l'exhorte à être un agneau par l'humilité, et un lion par la force, en imitant Jésus-Christ, par lequel nous participons aux trois personnes divines. Elle le prie d'aimer le Souverain Pontife, et de presser son retour et le commencement de la croisade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140 |
| XXX. Au cardinal Bonaventure de Padoue. — La force s'acquiert par l'humilité et l'amour, dans la connaissance de nous-mêmes, de la bonté de Dieu et de ses bienfaits envers nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 147 |
| XXXI. A TROIS CARDINAUX ITALIENS. — De la vraie lumière et des erreurs de l'amour-propre. Elle leur prouve qu'Urbain est le vrai Souverain Pontife. Elle les invite à revenir à lui avec la douleur de leur faute et l'espérance du pardon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152 |
| princes chief to the same of t | 162 |
| 0000 10000 10000 11000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1000000                                                                                                                               | 168 |
| XXXIV (190). Au duc d'Anjou. — Elle le prie de s'unir à la Croix et à la Passion de Jésus-Christ, en méprisant les plaisirs et les vanités du monde. Elle l'exhorte à se croiser contre les infidèles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 176 |
| Date of the control o | 181 |
| XXXVI (313). A LA REINE JEANNE DE NAPLES. — De l'union de Dieu et de l'âme par l'incarnation du Verbe, et comment elle se perfectionne par la charité et les autres vertus. Elle se réjouit du désir qu'elle a manifesté de prendre part à la croisade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186 |
| XXXVII (314). A LA REINE DE NAPLES. — Des vertus que doit produire notre âme. Elle l'invite à préparer la croisade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 190 |
| XXXVIII (315). À LA REINE DE NAPLES. — De la lumière nécessaire pour connaître la vérité. Des dangers de l'amour de soi-même. Elle déplore la mauvaise foi de ceux qui, après avoir élu pour Souverain Pontife Urbain VI, ne veulent plus le reconnaître.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195 |
| XXXIX (316). A LA REINE DE NAPLES. — Des deux manières que nous avons de connaître la vérité. Elle prie la reine de sortir de l'erreur où elle est, en ne voulant pas reconnaître pour Pape Urbain VI. Du compte terrible qu'elle aura à rendre à Dieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| XL (317). A LA REINE JEANNE DE NAPLES Elle lui reproche son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

| obstination, et la menace des châtiments de Dieu. Elle l'exhorte                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| à avoir pitié de son âme                                                                | 213 |
| XLI (318). A LA REINE, QUI ÉTAIT A NAPLES Elle la prie de s'ap-                         |     |
| pliquer à la connaissance d'elle-même pour connaître le danger                          |     |
| où elle se trouve. Elle la presse de revenir à l'obéissance de la                       |     |
|                                                                                         | 219 |
| XLII (188). Au Roi Louis de Hongrie De la charité et des                                |     |
| effets qu'elle produit. Aveuglement de ceux qui refusent de re-                         |     |
| connaître le véritable Pape Urbain VI. Sainte Catherine exhorte ce                      |     |
| prince à prendre la défense de la sainte Église, et à ne pas se                         |     |
| laisser entraîner par l'amour de la reine Jeanne, qui est tombée                        |     |
|                                                                                         | 227 |
| XLIII (311). A LA REINE DE HONGRIE, MÈRE DU ROI. — De l'amour                           |     |
| divin; il s'accroît par la connaissance de nous-mêmes, et doit                          |     |
| s'étendre à l'amour du prochain. Nous devons aimer particulière-                        |     |
| ment la sainte Église.                                                                  | 236 |
| XLIV (189). A MESSIRE CHARLES DE LA PAIX, QUI FUT DEPUIS ROI DE                         |     |
| LA POUILLE OU DE NAPLES. — Elle l'exhorte à venir au secours de                         |     |
| la sainte Église et du Pape Urbain VI, et à combattre d'abord ses                       | 9/9 |
|                                                                                         | 242 |
| XLV (192). Au comte de Fondi. — De la vigne de notre àme, et de                         |     |
| l'amour-propre, qui la rend stérile. Le Pape Urbain VI est le vrai<br>Souverain Pontife | 249 |
| XLVI (196). Aux seigneurs bannerets et aux quatre prud'hommes                           | 249 |
| DÉFENSEURS DE LA RÉPUBLIQUE DE ROME. — De la reconnaissance                             |     |
| envers Dieu. De l'amour du prochain et de la paix. Sainte                               |     |
| Catherine leur reproche l'ingratitude dont on a usé à l'égard de                        |     |
| Jean Cenci, qui avait procuré la reddition du château Saint-Ange.                       | 258 |
| XLVII (219). AU COMTE ALBÉRIC DE BALBIANO, CAPITAINE GÉNÉRAL                            |     |
| DE LA COMPAGNIE DE SAINT-GEORGES, ET AUTRES CHEFS. Lettre écrite                        |     |
| en extase, le 6e jour de mai 1379. — Elle les exhorte à être                            |     |
| fidèles à la sainte Église et au Souverain Pontife Urbain VI. Elle                      |     |
| leur conseille la prière, la confession et la dévotion à la sainte                      |     |
| Vierge                                                                                  | 365 |
| XLVIII (197). AU HUIT DE LA GUERRE CHOISIS PAR LA COMMUNE DE                            |     |
| FLORENCE QUI AVAIENT ENGAGE LA SAINTE A ALLER TROUVER LE PAPE                           |     |
| Grégoire XI. — Elle les exhorte à poursuivre avec constance et                          |     |
| humilité de cœur leur sainte résolution de faire la paix avec le                        |     |
| •                                                                                       | 271 |
| XLIX (198). Aux seigneurs de Florence. — De la paix que Jésus-                          |     |
| Christ nous a laissée par testament. Elle les exhorte à la concorde                     |     |
| et à l'union avec la sainte Église et le Souverain Pontife                              | 275 |
| L (199). Aux seigneurs prieurs des arts et au gonfalonier de la                         |     |
| JUSTICE DU FEUPLE ET DE LA COMMUNE DE FLORENCE. — De la recon-                          |     |
| naissance envers Dieu, et de l'amour que nous devons avoir envers                       |     |
| le prochain, et en particulier envers le Souverain Pontife et la<br>sainte Église.      | 282 |
| BULLIO LIGHTOC                                                                          | 204 |

| ETAIT A AVIGNON. — Elle se plaint des Florentins qui n'usaient pas des moyens convenables pour demander au Pape la paix, comme                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ils l'avaient promis d'abord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 289 |
| des vrais serviteurs de Dieu. Il faut toujours travailler à acquérir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 293 |
| LIII (217). A NICOLAS SODERINI, DE FLORENCE, LORSQU'IL ÉTAIT UN DES PRIEURS AU MOMENT DE LA LIGUE. — Elle l'exhorte à se liguer avec ses concitoyens. Il ne peut y avoir d'union véritable parmi les hommes, si elle ne se fait par Jésus-Christ, au moyen de la sainte charité. Elle reprend fortement la ligue des Florentins contre le Souverain Pontife, et elle les conjure de demander humblement |     |
| LIV (218). A Nicolas Soderini, a Florence. — De la vertu de pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 297 |
| tience, et de l'amour de Jésus-Christ, qui l'enseigne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 306 |
| LV (223). Au comte, fils de dame Agnola, et aux compagnies de Florence. — Des trois ennemis de l'homme, et comment Jésus-                                                                                                                                                                                                                                                                               | ••• |
| Christ en a triomphé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 310 |
| VINRENT AU MOMENT DE LA DISETTE. — Elle le prie d'être le vrai che-<br>valier du Christ, combattant généreusement pour son honneur,                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| et ne craignant pas de donner sa vie et son sang pour lui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 314 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 317 |
| LVIII (222). A THOMAS D'ALVIANO. — De la lumière de la sainte foi. Pour servir Dieu, il faut servir son prochain                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 321 |
| LIX (201). Aux défenseurs et au capitaine du peuple de la ville de Sienne, lorsqu'elle était a Saint-Anthime. — Nous devons être maîtres de nous-mêmes et de nos passions, pour bien gouverner les autres                                                                                                                                                                                               | 330 |
| LX (202). Aux seigneurs défenseurs de la cité de Sienne. — Elle les exhorte à être les gouverneurs courageux de leur ville et de leurs âmes. De la crainte servile qui empêche l'homme d'agir en homme et de connaître la vérité.                                                                                                                                                                       |     |
| LXI (203). Aux seigneurs défenseurs du peuple et de la commune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000 |
| DE SIENNE. Lettre écrite en extase. — De la justice que nous devons à Dieu, à la sainte Église, et à nous-mèmes. Le Pape Urbain VI est le vrai Souverain Pontife                                                                                                                                                                                                                                        | 212 |
| LXII (204). Aux magnifiques seigneurs défenseurs du peuple et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 343 |
| LA COMMUNE DE SIENNE. — Elle les exhorte à être fidèles à l'Église, et à avoir le zèle de la justice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 349 |
| LXIII (207). A PIERRE, MARQUIS DE MONT SAINTE-MARIE, LORSQU'IL ÉTAIT SÉNATEUR DE SIENNE. — Des deux commandements de la charité, envers Dieu et envers le prochain                                                                                                                                                                                                                                      | 353 |
| LXIV (208). A PIERRE, MARQUIS DU MONT, SEIGNEUR DE SIENNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

| Il faut combattre généreusement le vice et rendre la justice, sans<br>oublier la miséricorde.                                                                                                    | 356         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| LXV (209). A PIERRE, MARQUIS DU MONT. — De la justice que nous                                                                                                                                   |             |
| devons exercer contre nous-memes, pour pouvoir l'exercer contre les autres.                                                                                                                      | 080         |
| LXVI (210). A PIERRE, MARQUIS DU MONT. — Des armes puissantes                                                                                                                                    | 300         |
| que Dieu nous a données pour résister aux tentations de nos                                                                                                                                      |             |
| ennemis. L'ame ne doit pas craindre après la victoire remportée                                                                                                                                  |             |
| par le Fils de Dieu                                                                                                                                                                              | 360         |
| LXVII (211). A MESSIRE ANDRE CAVALCABO, SENATEUR DE SIENNE. — De la vertu de justice, et de la manière de l'acquérir. Des obstacles qu'elle rencontre.                                           | 901         |
| LXVIII (219). A MAITRE ANDRÉ VANNI, PEINTRE, LORSQU'IL ÉTAIT                                                                                                                                     | 364         |
| CAPITAINE DU PEUPLE DE SIENNE. — Nous ne pouvons conduire les                                                                                                                                    | 000         |
| autres, si nous ne savons nous conduire nous-mêmes avec justice. LXIX (213). A MAITRE ANDRÉ VANNI, PEINTRE. — De la persévérance.                                                                | 308         |
| La force et la patience nous empêchent d'être renversés par le                                                                                                                                   | 373         |
| LXX (214) A MAITRE ANDRE VANNI, PEINTRE. — De la nécessité                                                                                                                                       | •           |
| d'avoir la haine de soi-même pour acquérir la charité                                                                                                                                            | 377         |
| LXXI (200). Aux anciens, aux consuls, et aux gonfaloniers de Bologne. Lettre écrite en extase. — De la charité et de ses effets envers Dieu et envers le prochain. Des injustices que commettent |             |
|                                                                                                                                                                                                  | 382         |
| LXXII (205). Aux seigneurs prieurs du peuple et de la commune                                                                                                                                    |             |
| DE PEROUSE. — Elle les prie de vouloir bien assister la sainte<br>Église et le Pape Urbain VI.                                                                                                   | 000         |
| Eglise et le Pape Urbain VI                                                                                                                                                                      | 388         |
| est notre lumière et notre guide. De la force de la sainte Église,                                                                                                                               | •           |
| et de la faiblesse de ceux qui se séparent d'elle                                                                                                                                                | 393         |
| LES AMBASSADEURS QUE CE SEIGNEUR LUI AVAIT ENVOYÉS, — La Vraie                                                                                                                                   |             |
| puissance n'est pas celle qu'on a sur le monde, mais celle que                                                                                                                                   |             |
| nous avons sur notre ame. Du respect que nous devons avoir                                                                                                                                       |             |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>39</b> 9 |
| LXXV (193). A MESSIRE PIERRE GAMBACORTI A PISE. — De l'amour du monde et des effets qu'il produit dans l'âme. De la vertu de justice.                                                            | LAO         |
| LXXVI (194). A MESSIRE TRINCI DES TRINCI DE FOLIGNO, ET A CONRAD                                                                                                                                 | •00         |
| son frère. Lettre écrite en extase. — Des biens de la charité, et comment le Christ élevé en Croix a tout attiré à lui.                                                                          | 449         |
| LXXVII (195). A BENUCCIO PIERRE, ET BERNARD - HUBERT DE BEL-                                                                                                                                     | 114         |
| FORT, DE VOLTERRE — La vraie paix avec Dieu se trouve dans la                                                                                                                                    |             |
| pratique des vertus                                                                                                                                                                              | 118         |
|                                                                                                                                                                                                  |             |





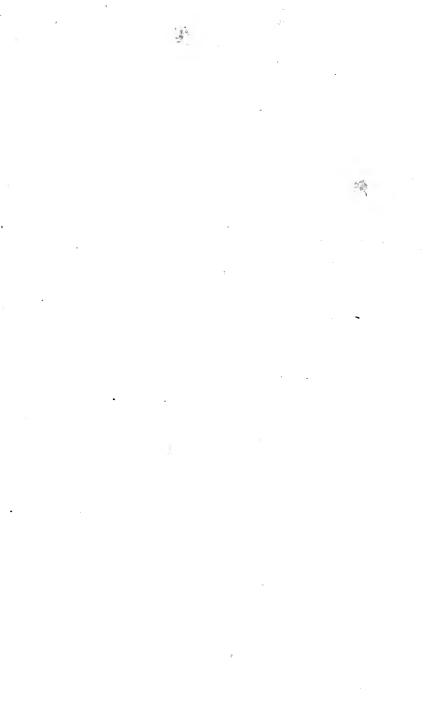



# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BX Caterina da Siena, Saint 4700 Lettres de Sainte Catherine C4A2864 de Sienne 1858 t.1

